

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

## The gift of

Gardiner Martin Lane



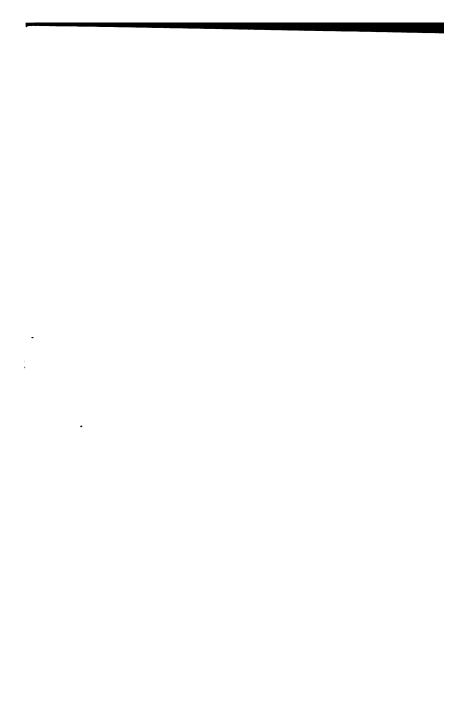









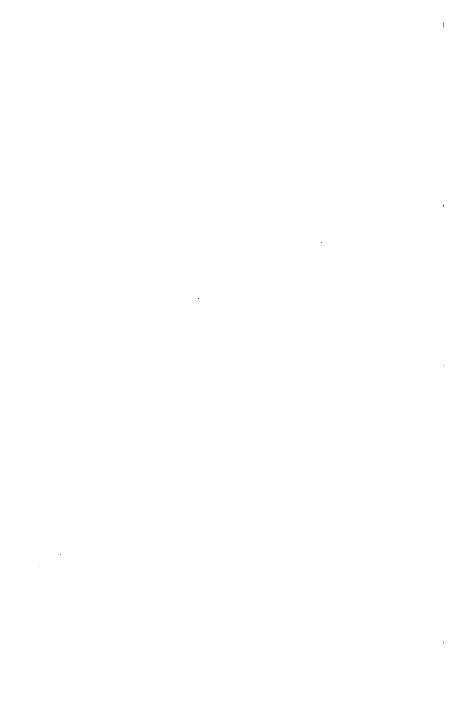

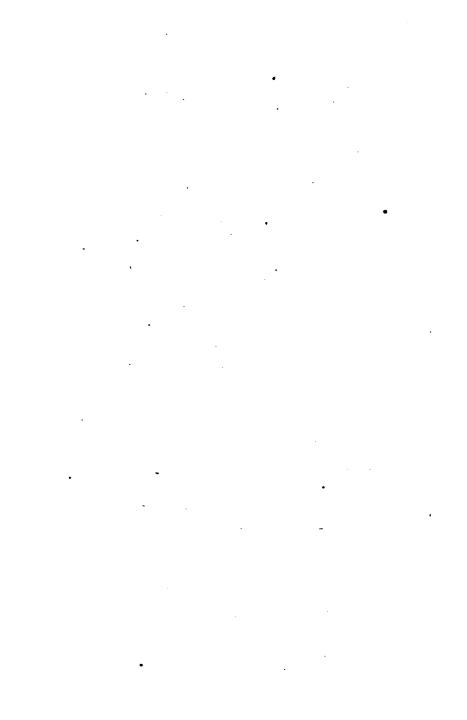

• -

## **OEUVRES**

DES DELLA

## **CORNEILLE**

(PIERRE ET TEOMAS)

PARIS. - IMP. SEMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.

## **OEUVRES**

DES DEUX

# CORNEILLE

(PIERRE BT THOMAS)

EDITION VARIORUM

COLLATIONNÉE SUR LES MEILLEURS TEXTES

PRÉCÉDÉES DE LA VIE DE PIERRE CORNEILLE
Rédigée d'après les documents anciens et nouveaux

AVEC LES VARIANTES ET LES CORRECTIONS DE PIERRE CORMEILLE SES DÉDICACES, SES AVERTISSEMENTS ET SES EXAMENS

SES TROIS DISCOURS SUR LA TRAGÉDIE

ACCOMPAGNÉES

de Notices historiques et littéraires sur chaque pièce des deux Corneille

AINSI QUE DE NOTES RISTORIQUES
PHILOSOPHIQUES ET LITTÉRAIRES FORMANT LE RÉSUMÉ
DES TRAVAUX DE VOLTAIRE, DU PÈRE BRUMOY, DE L'ABBÉ LE BATTEUX
PALISSOT, VICTORIN PARRE, GUINGURÉ, L'EMPEREUR NAPOLÉON
GUIZOT, SAINT-MARC GIRARDIN, SAINTE-BEUVE
NISARD, TASCRERBEAU

PAR CHARLES LOUANDRE

TOME PREMIER

PARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR

28. QUAI DE L'ÉCOLE

1865

## 38571.8 (1),

HARAGIO UNIVERLITY LIFFARY MAY 16 1960

## AVIS SUR CETTE ÉDITION.

Jusqu'ici, dans presque toutes les éditions de Corneille. on s'est borné à reproduire, souvent en l'abrégeant au hasard, le commentaire de Voltaire, et cependant l'auteur du Cid est sans contredit l'un de nos poëtes qui ont été le plus étudiés par les biographes et les critiques. On composerait une bibliothèque avec les écrits dont il a été le sujet, et de notre temps même il s'est formé autour de lui une nouvelle école de commentateurs qui, après avoir conquis pour la plupart un rang supérieur dans la littérature contemporaine, n'ont point cru déroger en se faisant les Scoliastes empressés de Polyeucte, de Cinna et des autres chefs-d'œuvre de Corneille. Nous avons pensé qu'il y aurait beaucoup de choses neuves et instructives à recueillir, tant pour la biographie que pour la critique littéraire dans les études qui ont été faites depuis Voltaire, et beaucoup de choses oubliées à reprendre dans le dix-septième siècle et la première moitié du dix-huitième. Encouragé par l'accueil fait à notre édition de Molière, nous avons pour Corneille suivi le même procédé. Nous avons cherché dans les livres, les recueils périodiques, les journaux, et, ce dépouillement exécuté d'une manière complète, voici ce que nous avons fait :

1º Nous avons d'abord établi un texte aussi correct que possible, d'après les meilleures éditions;

2º Nous avons reproduit toutes les corrections, toutes les variantes, en nous conformant pour quelques points douteux à l'excellent travail de M. Renouard;

3º Nous avons donné les dédicaces, les avertissements et les examens, parce que ces morceaux précieux font connaître tout à la fois le caractère de l'auteur, ses théories sur l'art, et qu'ils offrent le spectacle, unique dans l'histoire littéraire, d'un écrivain se critiquant et se louant lui-même avec la même impartialité que s'il s'agissait d'un autre;

4º Nous avons aussi donné les trois discours sur la tragédie qui sont la première et la plus remarquable théorie de l'art dramatique qui sit été publiée en France. Nous avons joint à ces discours le commentaire de Voltaire dans toute son intégrité, parce que ce commentaire est lui-même une théorie complète, et précieuse par le nom et par le talent de son auteur;

5º Nous avons fait précéder chaque pièce de notices dans les-

quelles sont reproduits, analysés ou discutés les jugements les plus remarquables; l'indication des sources où l'auteur a puisé, l'histoire des représentations et celle des polémiques auxquelles elles ont donné lieu. Nous nous sommes attaché surtout à retracer dans tous ses détails la querelle du Cid, que l'on peut regarder avec raison comme l'un des événements littéraires les

plus importants du dix-septième siècle;

6º Pour rédiger la vie de Corneille qui se trouve en tête de ce volume, nous avons dépouillé tout ce qui s'est fait en France depuis deux siècles au sujet de notre poëte. Nous avons comparé les diverses biographies entre elles, nous avons mis à profit les nombreuses et intéressantes publications des sociétés savantes de la capitale de la Normandie, et, venu le dernier après tant de chercheurs infatigables, nous avons pu réunir des détails nombreux et authentiques qui, nous l'espérons, feront connaître le grand Corneille dans les particularités les plus intimes de sa

7º Les notes placées dans le courant des pièces offrent le résumé substantiel des travaux et des opinions du père Brumoy, de Fontenelle, des deux Racine, de l'abbé Batteux, de Voltaire, de Palissot, de Ginguené, de La Harpe, de l'empereur Napoléon, de François de Neuschâteau, de Châteaubriand; nous avons également mis à profit les études biographiques ou critiques de MM. Taschereau, Sainte-Beuve, Nisard, Saint-Marc Girardin, Walras, Louis Passy, Jules Janin et Guizot. On a ainsi la substance de ce qui s'est fait de plus important depuis deux siècles sur Corneille et les productions de son génie.

En ce qui touche Thomas Corneille, nous n'avons pas cru devoir donner le Festin de Pierre, parce que ce n'est qu'une traduction en vers d'une pièce en prose de beaucoup supérieure; que cette traduction est entièrement abandonnée aujourd'hui au théatre, et qu'elle ferait pour le lecteur double emploi avec le Don Juan de notre édition de Molière; nous nous sommes borné à choisir parmi les pièces originales, celles qui nous ont paru offrir, dans le genre comique et le genre tragique, le plus de mérite et d'intérêt.

Enfin, nous avons fait, parmi les poésies fugitives de Corneille, un choix sévère, et nous n'avons rien négligé pour rendre notre édition digne du grand écrivain dont elle reproduit les œuvres.

## PIERRE CORNEILLE.

Pierre Corneille, sieur de Damville, à qui la France, suivant l'heureuse expression de Voltaire, a donné le nom de Grand « non-seulement pour le distinguer de son frère, mais du reste des hommes, » naquit à Rouen, rue de la Pie, le 6 juin 1606 1. Sa mère, d'une famille honorablement connue dans la Normandie, se nommait Marthe le Pesant de Boisguilbert; son père était avocat du roi à la Table de Marbre de Normandie, et maître particulier des eaux et forêts en la vicomté de Rouen. Homme énergique et dévoué aux devoirs de sa charge, le père de l'auteur du Cid eut plusieurs fois occasion, au milieu des désordres de son temps. de signaler son zèle pour le bien public. Au mois de janvier 1612, des bandes armées et affamées parcouraient les campagnes: la forêt de Roumare était surtout le théâtre de leurs dévastations. L'avocat du roi résolut d'y mettre un terme. « Suivi seulement de quatre sergents, et assisté d'un substitut du procureur général, dit M. Floquet, qui le premier a fait connaître cette anecdote<sup>2</sup>. Corneille père se rend à cheval au lieu où se commettaient les désordres. Sur le

<sup>&#</sup>x27;Voir, pour la généalogie de Corneille, un très-exact travail de M. A. G. Ballin, Revue de Rouen, n° du 10 mai 1833; — Lettre à M\*\*, contenant la généa-logie de Corneille, par Dreux du Radier, 1757, in-12; — sur Pierre Corneille, le père du poète, Mémoire iu par M. Floquet, à l'académie de Rouen, le 20 janvier 1837, reproduit par M. Guizot: Corneille et son temps, p. 283 et suiv.; — sur la maison de Corneille, la description de M. Legendre, Revue de Rouen, 10 mai 1833, p. 233. — Rapport sur le jour de la naissance de Pierre Corneille, et sur la maison dè il est né, par M. Pierre-Alexis Corneille, 1829, in-8°.

'D'après un Registre scoret du parlement de Rouen, 7 janvier 1612.

chemin de Bapaume, une bande de quinze ou vingt pillards. munis de serpes et de haches, s'offre à eux. Aux interpellations de Corneille, ces hommes désespérés répondent hardiment « qu'ils vont à la forêt, et qu'ils meurent de faim et de froid. » Corneille, si peu accompagné, ne craint pas de faire arracher à quelques-uns d'entre eux leurs haches et leurs outils. Mais ce ne fut pas sans peine, et « on cuida veoir (dit le registre) une révolte contre luy et les siens. » A peu d'instants de là, un de ses quatre sergents est maltraité par l'avant-garde d'une autre bande de plus de trois cents pillards armés qui, descendus de la forêt de Roumare, chargés de bois, se tenaient en haie aux avenues, « et y avoit danger (disent les registres) qu'ils ne se jetassent sur maître Pierre Corneille et sur ceux qui l'accompagnoient. » Il se hâte de revenir à Rouen faire au parlement son rapport. Cette cour souveraine aperçoit toutes les conséquences de pareils désordres, « non pas seulement (disent les gens du roi) pour le dommage dans les forêts, mais à cause de la révolte qui se préparoit pour tous les cas où il arriveroit quelque nécessité: » et, renseignée par Pierre Corneille. elle prend des mesures qui tont, du moins pour un temps, cesser ces mouvements populaires 1. »

Le père du grand Corneille, on le voit par le fait que

<sup>&#</sup>x27;Les bons services de Corneille, comme maître des eaux et forêts, lui méritèrent en 1637 des lettres de noblesse, dans lesquelles on lit cet honorable témoignage :

<sup>«</sup> Et d'autant que, par le tesmoignage de nos plus speciaux serviteurs, nous sommes deuement informés que nostre amé et féal Pierre Corneille, issu de bonne et honorable race et famille, a toujours eu en bonne et singulière recommandation le bien de cest estat et le nostre en divers emplois qu'il a eus par nostre commandement et pour le bien de nostre service et du publiq, et particulièrement en l'exercice de l'office de maistre de nos eaues et forests, en la viconté de Rouen, durant plus de vingt ans, dont il s'est acquitté avec un extrême soing et fidélité, pour la conservation de nos dictes forests, et en plusieurs autres occasions, où il s'est porté avec tel zèle et affection que ses services rendus et ceux que nous espérons de luy, à l'advenir, nous donnent subject de recongnoistre sa vertu et mérites, et les décorer de ce degré d'honneur, pour marque et mémoire à sa postérité. >

Les lettres de 1637 furent renouvelées en 1669, par Louis XIV, en faveur de Pierre et de Thomas Corneille. Leurs armoiries étaient d'azur, à la fasce d'or,

nous venons de citer, était un homme de cœur, et, sans aucun doute, il inculqua de bonne heure à son fils cette idée du devoir, qui devait plus tard l'inspirer avec tant de force et de noblesse.

Fils aîne de sept enfants, Pierre Corneille sut placé de bonne heure au collège des jésuites de Rouen; il y sit des progrès rapides, et six l'attention de ses mattres par quelques traductions en vers de Lucain <sup>1</sup>. On sait peu de chose de sa jeunesse, sinon que sa famille le destinait au barreau, qu'il sut inscrit, dès 1624, sur le tableau des avocats de Rouen, qu'il prêta serment le 18 juin de la même année, et qu'en 1627, il obtint des lettres de dispense d'âge pour exercer les sonctions d'avocat du roi à la Table de Marbre <sup>2</sup>, car à cette époque il n'était âgé que de vingt et un ans, et la loi en exigeait vingt-cinq <sup>3</sup>.

Si l'on s'en rapporte à Fontenelle, qui du reste n'est pas toujours très-exactement renseigné, l'amour aurait été l'occasion de la première composition littéraire de Corneille:

Un jeune homme mène un de ses amis chez une fille dont il était amoureux; le nouveau venu s'établit chez la demoiselle sur les ruines de son introducteur; le plaisir que lui fait cette aventure le rend poête: il en fait une comédie (Mélite), et voilà le grand Corneille.

Cette anecdote a paru suspecte à quelques biographes 4. — Pierre Corneille, a-t-on dit, était trop honnête homme pour abuser ainsi de la confiance d'un ami. Mélite, d'ailleurs, est

., . . .

chargées de trois têtes de lion de gueules, et accompagnées de trois etoiles d'ar gent posées deux en chef et une en pointe.

<sup>&#</sup>x27;Il obtint dans ce collége un prix en 1618 ou 1619. Le volume qui lus sut donné en cette occasion faisait partie de la bibliothèque de M. Villenave.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les matières dont s'occupait cette juridiction étalent des avaries et des délits forestiers.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les dates et les faits, tels que nous les consignons ici, ont donné lieu à de nombreuses confusions; M. Ploquet les a le premier rétablis d'après des documents authentiques.

<sup>&</sup>quot;Voir la discussion de M. Taschereau à ce sujet: Vie de Corneille, 1829, in-8°, p. 3 et suiv.

un être imaginaire, et la seule personne que le poête ait aimée dans sa jeunesse est madame de Pont (Dupont, suivant d'autres), femme d'un mattre des comptes de Rouen. — D'autre part, on affirme que Mélite a réellement existé: — Mélite est l'anagramme de Mélet: mademoiselle Milet était une fort jolie personne de Rouen, qui demeurait dans cette ville, rue des Juifs 1, et, selon toute apparence, c'est elle qui par suite de mariage devint madame de Pont; — il est, on le voit, fort difficile de décider au milieu de ces affirmations contradictoires, mais quel qu'ait été l'objet de l'amour de Corneille, toujours est-il que le poête fut vivement épris dans sa jeunesse d'une femme dont lui-même, en plusieurs passages de ses œuvres, a consacré le souvenir:

Elle out mes premiers vers, elle eut mes premiers feux,

dit-il dans l'Excuse à Ariste. Il répète dans le même morceau que ce fut cet amour qui lui apprit à rimer, et il ajoute:

> Je ne vois rien d'aimable après l'avoir aimée; Aussi n'aimai-je plus, et nul objet vainqueur N'a possédé depuis ma veine ni mon cœur...

Bien que Corneille, en d'autres vers, traite assez légèrement les choses du cœur 2, on sent néanmoins dans ceux que nous venons de citer une émotion qui ne laisse aucun doute sur la réalité du sentiment qu'ils expriment; mais on peut croire en définitive que cet inévitable épisode du premier amour ne fut point dans sa vie un accident décisif; il n'en fut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoire de M. Ém. Gaillard, dans le Précis analytique des travoux de l'Académie de Rouen pendant l'année 1834, p. 165, 166.

Soleils, flambeaux, attraits, appas, Pleurs, désespoirs, tourments, trépas, Tout ce petit meuble de bouche Dont un amoureux s'escarmouche, Je savois bien m'en escrimer; Par là je m'appris à rimer. Par là je fis, sans autre chose, Un sot en vers d'un sot en prose.

point bouleversé comme Racine, et son talent même n'en subit que faiblement l'influence.

La première comédie de Corneille, Mètite, fut, selon toute apparence, représentée en 1629. Le poête l'avait confiée à une troupe d'acteurs qui se trouvait alors à Rouen; mais le chef de cette troupe, Mondory, jugeant la pièce digne d'une scène plus brillante, la fit représenter à Paris.

Assez froidement accueillie par le public de la capitale. lors des premières représentations, Mélite ne tarda point cependant à conquérir la faveur universelle. L'affluence fut si grande que les deux troupes de comédiens de Paris, qui, faute de spectateurs, s'étaient fondues en une seule et réunies à l'hôtel de Bourgogne, ne tardèrent point à se séparer, et que la troupe du Marais alla reprendre possession de son ancien théâtre. « Quel était donc, se demande M. Guizot, dans le premier ouvrage de Corneille, ce mérite honoré d'un succès si éclatant? Une supériorité d'art et d'intrigue dont n'avait approché aucun de ses contemporains; une sagesse de raison égale à la richesse de l'esprit; ensin, la nouveauté d'une première lueur de goût, d'un premier effort vers la vérité. Ce style, qui nous paraît si peu naif, était pourtant, comme le dit Corneille, celui de la conversation des honnêtes gens et de la galanterie... Une raison plus droite se montrait à chaque instant et comme malgré lui dans son ouvrage. On apercevait aussi, dans le style de Mélite, une sorte de fermeté que ne pouvaient connaître ces auteurs si fiers de la précipitation et de la négligence qu'ils apportaient à leurs œuvres de théâtre. Aucun n'y avait encore fait entendre ce ton d'une élévation modérée qui soutient les personnages à la hauteur d'une condition honnête, dans un milieu également éloigné de la bassesse et d'une pompe ridicule.... Corneille avait atteint sinon la vérité réelle et complète, du moins une sorte de vérité relative dont personne ne s'était avisé avant lui. Au lieu de figures naturellement vivantes et animées, il ne cherchait encore à représenter que les figures artificielles de la société de son temps; mais il avait senti la nécessité de prendre un modèle, et tandis que ses contemporains ne savaient pas plus imiter qu'inventer, il s'était du moins efforcé de copier quelques traits du monde placé sous ses yeux 1. »

Charmé et peut-être surpris de son triomphe, Corneille vint à Paris pour « voir le succès de Mélite, » et là il fut tout étonné d'apprendre « qu'elle n'était pas dans les vingt-quatre heures, » et de plus qu'on lui reprochait de manquer de mouvement et d'être écrite d'un style « trop naturel. » Piqué de ces reproches, il voulut montrer qu'il pouvait, s'il le voulait, inventer et accumuler des péripéties, respecter l'unité de temps et écrire avec emphase. « Pour me justi» fier, dit-il, par une espèce de bravade, et montrer que ce » genre de pièces avoit les mêmes beautés de théâtre, j'en» trepris d'en faire une régulière, c'est-à-dire dans les » vingt-quatre heures, pleine d'incidents et d'un style plus » élevé, mais qui ne vaudroit rien du tout. En quoi je » réussis parsaitement. »

Cette pièce c'est Clitandre ou l'Innocence délivrée, qui fut jouée en 1632, comme Mélite<sup>2</sup>, avec un grand succès.

L'année suivante il donna la Veuve ou le Trattre puni, dans laquelle il essayait une sorte de conciliation entre « la sévérité des règles » et « la liberté qui n'est que trop ordinaire sur le théâtre français. » Cette fois encore le

<sup>&#</sup>x27; Corneille et son temps, p. 151 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si le seul objet de Corneille, dans la composition de Clétandre, eût vraument été de rendre le triomphe du bon goût plus éclatant par l'étalage du mauvais, jamais auteur ne se serait si pleinement sacrifié pour la cause publique. Une partie carrée de deux couples réunis par hasard, au même lieu et au même moment, par un double projet d'assassinat; ces projets détruits l'un par l'autre; un homme qui veut violer une fille sur le théâtre, et cette tille qui se défend en lui crevant un œil avec son aiguille à tête; des combats, des travestissements, une tempête, des archers, une prison, etc., voilà ce que Corneille a laboricusement combiné, pour en composer, dans Clétandre, un drame monstrueux, digne un public auquel il voulait plaire; car il est difficile de supposer que Corneille ait uniquement songé à l'instruire.

(Guizot.)

succès dépassa toutes ses espérances. Les gens de lettres, même ceux qui devaient bientôt l'attaquer avec la dernière violence, applaudirent comme le public; Scudéri s'écria:

Le soleil est levé, retirez-vous, étoiles,

et Mairet adressa le madrigal suivant à M. Corneille, poëte comique, sur la Veuve:

Rare écrivain de notre France, Qui, le premier des beaux-esprits, As fait revivre en tes écrits L'esprit de Plaute et de Térence, Sans rien dérober des douceurs De Métite, ni de ses sours, O Dieu! que ta Clarice est belle, Et que de veuves à Paris Souhaiteraient d'être comme elle Pour ne manquer pas de maris!

La Galerie du Palais (4634), la Suivante (même année), la Place Royale (1635), furent reçues avec le même applaudissement, et certes, en comparant ces productions à toutes celles qui parurent dans le même temps, on comprend sans peine cette faveur toujours croissante du public. Chaque pièce d'ailleurs témoignait dans la manière du poête un progrès nouveau. Ses caractères se dessinaient de plus en plus nettement. L'intrigue se nouait avec plus de force ; Corneille, au lieu de s'inspirer des livres, commencait à s'inspirer de l'étude du monde et de l'observation de la vie, et il avait l'incontestable mérite de débarrasser pour la première fois la scène des grossièretés qui l'avaient souillée jusqu'alors 1. Il n'avait point encore abordé la haute comédie. mais du moins il avait rompu sans retour avec la farce. « L'heure du réveil de son génie, dit M. Guizot, n'a point encore sonné; quelque temps encore, il cherchera péniblement sa roule, au milieu des ténèbres qui l'environnent, mais

<sup>\*</sup> Voir, au sujet de la licence du théâtre pendant la première moitié du dixseptième siècle, Taschereau, Vie de Corneille, p. 21 et suiv.

chaque effort y jette un rayon de lumière, chaque pas est un progrès. » En effet, entre la Place Royale et le Cid nous n'avons plus à mentionner que Médée et l'Illusion, c'est-àdire les premiers accents de sa grande muse tragique, et le dernier écho de la muse de sa jeunesse.

II.

Nous avons vu plus haut que Corneille avait obtenu des dispenses d'âge, comme avocat du roi à la Table de Marbre du palais. Ces fonctions qui l'occupaient peu et ne lui rapportaient guère, lui laissaient toute liberté pour ses occupations dramatiques, et lui permettaient de plus de partager son temps entre Paris et Rouen. Il se trouvait dans cette dernière ville en 4634, lors du passage de Louis XIII et de Richelieu. L'archevêque, M. de Harlay, l'ayant chargé de célébrer l'arrivée du roi et du ministre, il composa à cette occasion une élégie latine, et ce fut là, d'après M. Taschereau, l'origine de ses rapports avec le cardinal. Ce dernier, on le sait, avait pour le théâtre une passion presque aussi vive que pour le pouvoir; et comme il ambitionnait la gloire littéraire, il faisait composer par des poêtes à gages des pièces dont il indiquait ordinairement le sujet et auxquelles il travaillait lui-même. Ces poëtes étaient Colletet, Bois-Robert, l'Étoile et Rotrou. Corneille leur fut adjoint en 1654, mais il leur était trop supérieur pour rester longtemps leur collègue. Rotrou seul lui rendait justice; les autres l'enviaient et le détestaient, et il ne tarda point luimême à reconnaître qu'après avoir engagé son talent, il lui serait impossible de conserver son indépendance. Chargé par Richelieu d'écrire le troisième acte de la comédie des Thuileries, dont le ministre avait trouvé le sujet et disposé les scènes. Corneille crut devoir faire quelques changements au canevas qui lui était confié. Richelieu s'en offensa, et fit sentir son mécontentement. Le poête alors, prétextant les devoirs de sa charge et des affaires d'intérêt, se retira dans sa ville natale, et ce fut là qu'il prit enfin possession de son génie.

Le Cid parut en 1656 1. Ce fut une véritable révélation.

« L'enthousiasme alla jusqu'au transport; on ne pouvoit » se lasser de voir cette pièce; on n'entendoit autre chose » dans les compagnics; chacun en savoit quelque partie par » cœur; on la faisoit apprendre aux enfants; et en quelques » parties de la France, il étoit passé en proverbe de dire: » Cela est beau comme le Cid 2. » Corneille cependant devait acheter sa gloire au prix de bien des tracas. Les médiocrités vaniteuses, les auteurs sisslés qu'irritait ce grand triomphe, les auteurs applaudis qui craignaient de trouver un maître, se liguérent contre la pièce nouvelle; Richelieu anima et soutint cette cabale; Corneille fut harcelé de pamphlets, et le Cid déféré au jugement de l'Académie française. L'auteur se désendit d'abord avec une sierté digne du héros qu'il mettait en scène, « mais peu à peu, dit M. Victorin Fabre, il céda avec adresse, prévoyant que pour triompher il fallait cesser de combattre. » Lorsqu'il fit imprimer sa pièce en 1637, il la dédia à la nièce du cardinal, madame de Combalet, devenue la duchesse d'Aiguillon, et au lieu de répondre, comme il en avait eu l'intention, aux Sentiments de l'Académie française sur le Cid, il garda prudemment le silence, ce qui contribua sans doute, madame de Combalet aidant, à calmer Richelieu, qui malgré

La conduite de Corneille dans les circonstances dont nous

son opposition au succès de la nouvelle tragédie, n'en con-

tinuait pas moins ses libéralités au poête.

Yoir, pour l'historique du Cid, la Notice qui précède cette tragédie. Dans cette biographie de Cornellie, comme dans celle de Molière, nous avons reporté, en tête de chaque pièce, tous les détails historiques ou littéraires qui s'y rapportent.

Pélisson, Hist. de l'Académie française, p. 186.

venons de parler, la noble fierté dont il fait preuve en se séparant de la société des cinq auteurs, la dignité avec laquelle il se défend au début de la querelle du Cid, le silence qu'il garde tout à coup, cet argent qu'il reçoit du ministre qui persécute son œuvre, et les témoignages de reconnaissance qu'il lui prodigue, toutes ces contradictions, en un mot, ont vivement choqué la plupart de ses biographes. Certes, nous sommes loin de les excuser, mais elles n'ont rien qui doive surprendre, quand on se reporte au temps où vivait Corneille, quand on songe surtout que le ministre qui persécutait le Cid, et qui pensionnait son auteur, se nommait Richelieu.

De 1656 à 1659, Corneille, qui vit à Rouen dans sa famille, semble se retirer à dessein du théâtre afin de laisser calmer toutes les rumeurs et toutes les rancunes, mais cette retraile n'est point oisive, et il en sort avec Horace et Cinna. Il dédie Horace au cardinal, et celui-ci, réconcilié, devient, si l'on s'en rapporte à Fontenelle, le négociateur tout-puissant de son mariage : - « Corneille se présenta un jour, plus » triste et plus réveur qu'à l'ordinaire, devant le cardinal » de Richelieu, qui lui demanda s'il travailloit: il répondit » qu'il étoit bien éloigné de la tranquillité nécessaire pour la » composition, et qu'il avoit la tête renversée par l'amour. » Il en fallut venir à un plus grand éclaircissement, et il » dit au cardinal qu'il aimoit passionnément une fille du » lieutenant-général d'Andely, en Normandie, et qu'il ne » pouvoit l'obtenir de son père. Le cardinal voulut que ce » père si difficile vînt à Paris; il y arriva tout tremblant » d'un ordre si imprévu, et s'en retourna bien content d'en » être quitte pour avoir donné sa fille à un homme qui avoit » tant de crédit. » — La jeune semme dont il est question dans ce passage et qui devint en effet l'épouse du poête, se nommait Marie de Lampérière. Les noces se célébrèrent à Rouen, et bientôt le bruit se répandit à Paris que Corneille était

mort d'une péripueumonie, la nuit même de son mariage. Ménage se hâta de faire son épitaphe, en distiques latins, et quand le bruit de cette mort fut démenti, il s'empressa de nouveau de célébrer, toujours dans le même rhythme, cette résurrection inespérée <sup>1</sup>.

Le 12 février 1639, Corneille perdit son père, âgé de soixante-sept ans environ. - « Sa veuve, dit M. Taschereau, qui lui avait été unie pendant trente-sept ans, demeura sans fortune avec des enfants à l'existence et à l'éducation desquels la place, bien plutôt que le patrimoine de son mari, très-restreint par le grand nombre de ses frères et sœurs, avait pourvu jusque-là. Son fils aîné, notre auteur, qui avait trop de vertus domestiques pour que la perte qu'il venait de frire ne lui fût pas un coup affreux, devint l'unique soutien de sa mère et de sa famille. Avaient-ils bien calculé tout ce qu'une telle position avait de difficile, tout ce qu'offrait d'embarras l'accomplissement d'un devoir aussi sacré, les écrivains qui, comme Voltaire, ont amèrement reproché à Corneille le ton, bien moins choquant alors qu'anjourd'hui, de quelques-unes de ses épîtres dédicatoires, et les expressions de sa reconnaissance pour quelques gratifications? »

La position de chef de famille et d'époux imposait de grands devoirs à Corneille. Il redoubla de zèle et d'efforts; Polyeucte (1640) suivit de près Horace et Cinna.

#### · Voici les deux pièces de Ménage :

### CORNELII TUMULUS.

Hic jacet ille sui lumen Cornelius zevi; Quem vatem agnoscit gallica scena suuni. An major fuerit socco, majorve cothurno Ambiguum: certe magnus utroque fuit.

#### CORNELIUS REDIVIVUS.

Doctus ab infernis remeat Cornelius umbris, Bt potuit rigidas flectere voce Deas. Threïcium numeris vatem qui dulcibus æquat, Debuit et numeris nou potuisse minus.

Il existe encore de Ménage, sur le même sujet, une troisième pièce latine plus étendue et intitulée : Petri Cornelii Epicedium.

« Quand on songe, dit M. Jules Janin 1, que ces trois chefsd'œuvre ont été écrits à peu près dans la même année, on se sent saisi d'une admiration qui tient de l'épouvante. Une fois son œuvre accomplie, le grand poēte quittait sa ville natale et turbulente, et il portait à Paris sa tragédie nouvelle, comme les paysans de la fertile Normandie apportent à la grande ville le produit de leurs campagnes. A le voir, pensif et calme, ses gros souliers à ses pieds, ce long bâton à la main, s'acheminer vers Paris, on l'eût pris pour quelque pauvre fermier qui s'en va payer tous les six mois à son noble maître les revenus de ses herbages. Il avait alors trente-quatre ans, le bel âge des poêtes. »

De 1642 à 1644. Corneille donna successivement la Mort de Pompée, le Menteur, la Suite du Menteur et Rodogune. A l'exception de la Suite du Menteur, qui cependant méritait le succès, ces pièces furent très-bien accueillies, mais la situation de fortune de l'auteur n'en fut guère améliorée. Boileau le félicitait un jour du succès de ses tragédies et de sa gloire « Oui, répondit Corneille, je suis saoul de gloire et affamé d'argent. » En effet, presque toujours éloigné de Paris, et peu disposé par nature à traiter les affaires positives, l'auteur de Polyeucte ne tirait point de ses œuvres le produit qu'il était en droit d'en attendre s. La chute de Théodore, en 1645, vint encore ajouter à ses embarras; heureusement on lui confia le soin de composer les vers qui devaient orner les triomphes poétiques de Louis le Juste. XIIIº du nom, roi de France et de Navarre. Voici la lettre que Louis XIV lui adressa à ce sujet :

« Monsieur de Corneille, comme je n'ai point de vie plus

I Journal des Débats du 18 mai 1840.

Jusqu'en 1653, les auteurs vendirent, pour une somme une fois payée, leurs pièces aux acteurs. Au temps des débuts de Corneille, on avait une comédie en cinq actes pour trois écus; et quolqu'une actrice, mademoiselle Beaupré, se plaignit que notre poëte ebt fait renchérir les pièces de théâtre, il est certain que Cinna et Polyseuts furent loin de rapporter à leur auteur ce que les pièces les plus insignifiantes rapporteut aujourd'hui aux dramaturges des boulevards.

illustre à imiter que celle du feu roi, mon très-honoré seigneur et père, je n'ai point aussi un plus grand désir que de voir en un abrégé ses glorieuses actions dignement représentées, ni un plus grand soin que d'y faire travailler promptement. Et comme j'ai cru que pour rendre cet ouvrage parfait, je devais vous en laisser l'expression, et à Valdor les dessins. et que j'ai vu par ce qu'il a fait que son invention avait répondu à mon attente, je juge par ce que vous avez accoutamé de faire que vous réussirez en cette entreprise, et que, pour éterniser la mémoire de votre roi, vous prendrez plaisir d'éterniser le zèle que vous avez pour sa gloire. C'est ce qui m'a obligé de vous faire cette lettre par l'avis de la reine régente, madame ma mère, et de vous assurer que vous ne sauriez me donner des preuves de votre affection plus agréables que celles que j'en attends sur ce sujet. Cependant je prie Dieu qu'il vous ait, monsieur de Corneille, en sa sainte garde. »

A l'époque à laquelle nous sommes parvenus (1647), Corneille s'était présenté deux fois à l'Académie française; mais sous prétexte qu'il ne résidait point habituellement à Paris. on lui préféra la première fois M. de Salomon, avocat général du grand conseil, et la seconde fois du Ryer; enfin il fut reçu le 22 janvier 4647, parce que, suivant Pélisson, a il fit dire à la compagnie qu'il avait disposé ses affaires de telle sorte qu'il pourrait passer une partie de l'année à Paris. » Le discours qu'il prononça, lors de sa réception, est peut-être le plus laconique et le plus insignifiant de tous ceux qu'on ait jamais entendus à l'Académie. « Ce morceau, dit Palissot, écrit avec plus de négligence qu'aucun autre ouvrage de Corneille, semble prouver, par le peu de soin qu'il y donna, son mépris secret pour l'Académie, qui, après avoir censuré le Cid par une basse complaisance pour le cardinal de Richelieu, avait encore été assez injuste pour lui préférer deux fois deux hommes dont le nom est à peine

connu. On sent combien un remerciment, qui lui rappelait nécessairement cette double injure, dut lui paraître pénible à faire, et combien d'ailleurs il était au-dessous de lui.

Héraclius, Andromède, pièce à grand spectacle et à machines¹, Don Sanche d'Aragon, Nicomède, et les premiers chapitres de l'Imitation occupèrent Corneille de 4647 à 4654. Il avait alors quarante-cinq ans, et jusque-là il n'avait guère compté que des triomphes. La France entière l'avait salué du nom de Grand; mais, en 4635, Pertharite éprouva le plus rude échec², et Corneille, blessé au vif, résolut d'abandonner le théâtre. « Il vaut mieux, dit-il à cette occasion, que je prenne congé de moi-même que d'attendre qu'on me le donne tout-à-fait; il est juste qu'après vingt années de travail je commence à m'apercevoir que je deviens trop vieux pour être encore à la mode. J'en remporte cette satisfaction, que je laisse le théâtre français en meilleur état que je ne l'ai trouvé, et du côté de l'art et du côté des mœurs, »

Les grands applaudissements que reçut Andromède portèrent les comediens du Marais à la reprendre après qu'on eut abattu le théâtre du Petit-Bourbon. lis réussirent dans cette dépense ; et elle fut encore renouvelée en 1682, par la grande troupe des Comédiens, avec beaucoup de succes. Comme on renchérit toujours sur ce qui a été fait, on représenta le cheval Pégase sur un véritable cheval, ce qui n'avait jamais été vu en France. Il jouait admirablement son rôle, et fa sait en l'air tous les mouvements qu'il pourrait faire sur terre. Il est vrai que l'on voit souvent des chevaux vivants dans les opéras d'Italie; mais ils y paraissent liés d'une manière qui, ne leur laissant aucune action, produit un effet peu : gréable à la vue. On s'y prenaît d'une façon singulière, dans la tragédie d'Andromède, pour faire marquer au cheval une ardeur guerrière. Un jeune austère, auquel on le réduisait, lui donnaît un grand appétit, et lorsqu'on le faisait paraître, un gagiste était dans la coulisse et vannait de l'avoine. L'animal pressé par la faim, bennissait, trépignait et répondait ainsi parfaite ment au dessein qu'on s'était proposé. Ce jeu de théâtre de cheval contribua fort au succès qu'eut alors cette tragédie. Tout le monde s'empressait de voir les mouvements singuliers de cet animal, qui jouait si parfaitement son rôle. (Anecdotes dramatiques, tome I, page 78.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Malgré la chute, du reste méritée, de cette pièce, Corneille y avait cependant déployé assez de ressources dramatiques pour que Racine en ait transporté les principales situations dans Andromaque et dans Iphigénie.

M.

Durant la période que nous venons de parcourir, Corneille, nous l'avons déjà dit, vivait tantôt à Paris, tantôt à Rouen. Après la chute de Pertharite, il se fixa complétement dans cette dernière ville, résolu à terminer la traduction de l'Imitation, dont il avait déjà publié le premier chapitre, et à consacrer désormais tout son talent à des sujets pieux. Le 48 mars 4650, il avait vendu ses deux offices moyennant six mille livres, et tel était à cette époque son goût pour la retraite et le repos, que la seule charge qu'il ait conservée fut celle de marguillier de la paroisse Saint-Sauveur 1. Rien de plus simple, de plus calme et de plus digne à la fois que la vie du poête au sein de sa famille et dans ce volontaire oubli de sa gloire; son frère Thomas avait épousé Marguerite de Lampérière, et les deux sœurs, unies comme les deux frères, se vouaient sans réserve à leur bonheur. Les deux ménages habitaient deux maisons contigués, et telle était l'intimité et la confiance de

<sup>4</sup> Le grand Corneille succéda à son père comme fabricien de cette paroisse. Sa signature y brille aux comptes de 1648, 1649, 1650. — Aux comptes de 1651-1652, l'écriture de ce grand homme remplit trente-trois pages ertières. Tout est de sa main. C'est l'état des recettes et dépenses de la paroisse, que Pierre Corneille présente, comme trésorier en charge, à ses confrères. Le libellé de ce compte commence ainsi :

<sup>«</sup> Compte et estat de la recepte, mise et despense que Pierre Corneille, escuyer, cy devant advocat de Sa Majesté aux siéges généraux de la Table de Marbre du palais à Rouen, trésorier en charge de la paroisse Saint-Sauveur du dit. Rouen, a faite des rentes, revenus et deniers appartenants à la dicte église, etc. »

<sup>«</sup> Suit le compte détaillé de la recette, ecrit avec beaucoup de netteté et classé dans un ordre remarquable..... C'est la même année que Corneille écrivait peutètre, avec la même plume qui avait tracé le compte de sa paroisse, sa tragédie de Nicomède; il n'y a pas à douter qu'il ne l'ait composée à Rouen. >

<sup>«</sup> Il est curioux de voir le grand Corneille interrompant ses sublimes inspirations, et laissant Nicomède et les Romains pour aller feire recommoder uns des branches du chandelier à trois branches, et faire refaire le petit chandelier de l'église Saint-Sauveur, pour s'occuper de la fournéture du leminaire, chandelle, huile, et de l'escurage des chandeliers et de la lanterne de l'église,

Pierre et de Thomas, qu'ils ne songèrent jamais à partager les successions échues à leurs femmes. Un poête tragique, qui fut comme Corneille un homme de bien, Ducis, a célébré dans des vers pleins de charme et d'attendrissement le Ménage des deux Corneille. C'étaient, dit-il en parlant de Marguerite et de Marie de Lampérière, c'étaient:

De bonnes mères,
Des femmes à leurs maris chères,
Qui les aimaient jusqu'au trépas;
Deux tendres sœurs qui, sans débets,
Veillaleat au bonheur des deux frères,
Filant beaucoup, n'eurivant pas.
Les deux maisons n'en faisaient qu'une;
Les clefa, la bourse était commune:
Les clefa, la bourse était commune:
Tous les vœux étaient jamais deux.
Tous les vœux étaient unanimes;
Les enfants confondaient leurs jeux,
Les pères se prétaient leurs rimes,
Les même vin coulait bour eux.

Madame de Fontenelle (Marthe Corneille) ajoutait un nouveau charme à cet intérieur si honnête et si paisible; lorsque Pierre avait écrit quelques vers nouveaux, il s'empressait de les lire à sa sœur, laquelle, suivant le témoi-

pour recevoir les loyers des boutiques du cometière, débatire les droits d'en terrement, et compter la cueillette des bassins de quête. >

« Le séjour prolongé de Corneille dans sa ville natale, contrairement à l'opinion généralement accréditée, se trouve confirmé par les registres de Saint-Sauveur. Nous avons dit que sa signature y figure dans les aunces 1648, 49, 51, 52; nous l'y retrouvons presque sans discontinuité jusqu'en 1662 (les années 1656, 59 et 61 font seules exception), époque où l'on suppose qu'il quitta Rouen pour aller à Paris. A partir de 1662, en effet, son nom ne reparaît plus—C'est dans ce laps de temps, les quatorze années qui se sont écoulées, de 1648 à 1662, que parurent sur la scène: Andromède, 1650, — Don Sanche d'Aragon, 1650, — Nicomède, 1651, — Pertharite, 1653, — OEdipe, 1659, — la Toison d'or, 1660, — Sertorius, 25 février 1662. — On peut affirmer que ces ouvrages, ainsi que l'Imitation en vers de J.-C., ont cte composés à Rouen, dans la petite maison de la rue de la Ple. >

A la suite du compte présente par l'auteur du Cid, aux trésoriers de la paroisse, on lit la note suivante :

« Il a esté donné par le sieur Corneille au trésor de la dicte église, un drap de véloux noir mortuaire pour lequel mademoiselle sa mère a contribué de la somme de cent livres... parce que le dict sieur Corneille aura la faculté de s'en servir pour eulx et sa famille et domestiques... >

Ce don prouve que Corneille avait à cette époque (1652) l'intention de vivre et de mourir à Rouen. (A. Deville, Précis analysique des trapaux de l'Aca-

démie des sciences, arts, etc., de Rouen, pendant l'année 1840.)

gnage de Vigneul de Marville, « n'eût pas moins brillé que les deux autres si la nature s'était avisé d'en faire un troisième Corneille, mais qui devait être ce qu'elle a été, pour donner à ses frères un neveu digne héritier de leur mérite et de leur gloire 1.

En 1656, Corneille fit paraître la cinquième et dernière partie de *l'Imitation*<sup>3</sup>. Tout en travaillant à cet ouvrage, que M. Guizot regarde avec raison comme le fruit de sa piété plutôt que de son talent<sup>3</sup>, il prépara ses trois discours

1 La vie calme et grave de notre poëte a inspiré à M. Saint-Marc Girardin de tres-ingénieuses réflexions : « Chose admirable et instructive ! cet homme qui créait de si grands caractères, qui savait être tour à tour ou le Cid, c'està-dire le plus brillant et le plus passionné des chevaliers, ou l'empereur Auguste pardonnant à Cinna, ou César, ou Sertorius, où était-il tout cela? Il l'était dans son simple ménage de Rouen ou de Paris, dans son paisible intérieur, entre sa femme et ses enfants. Machiavel raconte dans une de ses lettres que le matin, à la campagne, il aimait à aller à l'auberge voisine entendre causer les bouviers et les charretiers du village ; puis, l'après-midi venant, il rentrait chez lui, s'habillait de sole ou de velours, entrait dans son cabinet, et, ouvrant ses livres, conversait avec les grands génies de l'antiquité, dont il était et se sentait l'égal. Ce contraste plaisait à cette ame blasée et à cet esprit curieux. Il l'ent trouvé sans le chercher; mais il le cherchait, et s'en faisait une fête. Oh! que j'aime bien mieux la simplicité de Corneille! Il ne mettait pas ses habits du dimanche pour converser avec ses héros. Il les évoquait sans effort comme sans orgueil, et ils venaient dans cette âme qui était de leur rang, sans s'inquiéter si leur divin hôte habitait un palais ou une simple maison, était un prince ou un poête. Ce qu'il y a de plus beau encore, c'est que la fréquentation de ces grandeurs de l'Histoire ou de la Fable ne troublait pas la modestie et le repos de l'âme du poëte. Il faisait des rois, et ne voulait pas être baçon ou tribun. Il ne songeait pas un instant à élever sa personne à la taille de ses béros; il ne voulait pas jouer dans le monde les rôles qu'il inventait pour la scène, et c'est là ce que j'aime dans nos grands auteurs du dix-septième siècle, dans Corneille, dans Molière, dans Racine c'est qu'ils ne se croient pas obligés d'être les rivaux ou les singes de leurs béros. Ils s'accommodent fort bien de la vie simple et bourgeoise que le sort leur a faite, et ils ne s'en croient pas moins propres à représenter les grandes actions et les grands caractères de la Fable ou de l'Histoire. Ils mettent dans leur vie le calme et la modestie de teur fortune, et dans leurs héros l'élévation et la fierté de leur imagination. De cette manière, leur vie est plus heureuse et leur génie plus libre. Corneille ne vent être ni le jeune Cid, ni le grand César, ni l'empereur Auguste : il est poête. Racine ne veut mettre dans ses amours ni la sombre mélancolie d'Oreste, m la difficile résignation de Titus : il est poëte, et il veut exprimer les divers caracteres de l'amour. > (Journal des Débats, 10 janvier 1852.)

\*La première avait paru en 1651, la seconde en 1652, la troisième en 1653, la quatrième en 1654.

Après Pertherits. Corneille, rebuté du théâtre, entreprit la traduction en vers de l'Imitation de Jésus-Christ. Il y fut porté par des peres júsuites de ses amis, par des sentiments de piété qu'il eut tonte sa vie, et peut-être aussi par

sur l'art dramatique, et les examens de ses pièces. « Témoignage honorable, dit l'écrivain que nous venons de citer, de la bonne foi d'un grand homme assex sincère avec
lui-mème pour s'avouer ses défauts, et avec les autres pour
parler sans détour de ses talents; preuve irrécusable d'une
raison droite et forte à laquelle il n'a manqué que l'expérience du monde; et leçons utiles encore aujourd'hui pour
les poètes dramatiques, car ils y trouveront tout ce que
l'expérience de la scène avait enseigné à Corneille sur les
situations et les effets de théâtre, qu'il connaissait d'autant
mieux qu'il ne les avait étudiés qu'après les avoir devinés,
comme il chercha à s'instruire des règles d'Aristote pour
justifier celles que lui avait dictées son génie »

Corneille, quoique éloigné de Paris, y régnait encore au théâtre par ses chefs-d'œuvre. Les pièces de Pousset de Montauban, de Du Ryer, de Bois-Robert, de Chapuzeau, jouées dans la capitale pendant sa retraite à Rouen, ne faisaient que rendre encore plus sensible la supériorité de son génie. Fouquet le sollicita vivement de reprendre la plume, comme le poête lui-même nous l'apprend dans ces vers:

Laisse aller ton essor jusqu'à ce grand genie,
Qui te rappelle au jour doat les ans t'ont bannie,
Muse, et n'oppose plus un silence obstiné
A l'ordre surprenant que sa main t'a donné.

Oui, généreux appui de tout notre Parnasse,
Tu me rends ma vigueur lorsque tu me fais grace,
Et je veux bien apprendre à tout notre avenir
Que tes regards benins ont su me rajeunir...

l'activité de son génie, qui ne pouvait demeurer oisif. Cet ouvrage eut un succès prodigieux, et le dédommages en toutes manières d'avoir quitté le théâtre. Cependant, si j'oce en parler avec une liberté que je ne devrais peut-être pas me permettre, je ne trouve point dans la traduction de Corneille le plus grand charme de l'Imitation de Mesus-Cirtist, je veux dire sa simplicité et sa naïveté. Elle se perd dans la pompe des vers qui était naturelle à Corneille, et je crois même qu'absolument la forme de vers lui est contraire. Ce livre, le plus beau qui soit parti de la main d'un homme, puisque l'Évangile n'en vient pas, n'irait pas droit au cœur comme il fait, et ne s'en saisirait pas avec tant de force, s'il n'avait un air naturel et tendre, à quoi la négligence même du style aide beancoup.

(Fontemelle.)

Je sens le même feu, je sens la même audace, Qui fit plaindre le Cid, qui fit combattre Horace; Et je me trouve encor la main qui crayonna L'ame du grand Pompée et l'esprit de Cinna. Choisis-moi seulement quelque nom dans l'histoire...

Fouquet choisit OEdipe. Le poête se mit à l'œuvre, et la tragédie nouvelle fut représentée avec succès sur le théâtre de l'hôtel de Bourgogne e le 24 janvier 4659. La Toison d'or (1664) et Sertorius (1662), accueillis comme OEdipe par la faveur publique, réconcilièrent Corneille avec l'art qu'il avait élevé si haut. Pour être plus près du succès, il résolut de revenir à Paris, où nous le trouvons au mois d'octobre 1662. L'année suivante il fit représenter Sophonisbe, qui donna lieu, de la part de d'Aubignac, à de violentes critiques; mais, comme dédommagement, il reçut de Colbert une pension de deux mille livres 1.

« Cette pièce, dit M. Victorin Fabre, en parlant de Sophonisbe, ne fit point oublier, ou plutôt fit remettre au théâtre la tragédie que Mairet avait donnée sous le même titre sept ans avant le Cid; mais on sut gré à Corneille de quelques traits de caractère et de mœurs rendus avec énergie et qui rappelaient Cinna. On crut retrouver dans Othon (1664) le même genre de mérite à un degré supérieur. En esset, quelques morceaux, ou, si l'on veut, quelques vers tels qu'on devait les attendre de Corneille inspiré par Tacite, une exposition adroite, et tracée avec beaucoup d'art, l'ont soutenue longtemps au théâtre, où Agésilas (1666), Attila (1667), ne firent que se montrer. « Tant d'échecs successifs attristaient et aigrissaient Corneille, lorsqu'un nouveau sujet de mécon-

<sup>\*</sup> Costar et Chapelain furent chargés par Colbert de dresser les listes des écrivaiss qui pouvaient paraître mériter les faveurs du roi. Costar, sur sa liste, appelle Corneille « le premier poëte du monde pour le théâtre. » — « C'est, dit Chapelain de son côté, un prodige d'esprit et l'ornement du théâtre français. Il a de la doctrine et du sens, lequel peraît néanmoins plus dans tout le détail de ses pièces, que dans le gros, où très-souvent le dessein porte à faux. » Chapelain, qui s'était inscrit sur sa propre liste, en faisant de lui-même un grand éloge, fat mieux draité que Corneille. Il sut trois mille livres.

tentement vint l'affliger encore. Henriette d'Angleterre, qui n'était alors que duchesse d'Orléans, avait éprouvé pour Louis XIV une inclination profonde et partagée; mais la raison cette fois l'emporta sur l'amour. Belle-sœur du roi, Henriette comprit, comme ce prince, qu'il fallait dompter une passion dangereuse et coupable. Elle la dompta en effet, mais en gardant au cœur une blessure secrète, et, cherchant dans l'histoire une situation analogue à la sienne, elle eut la fantaisie singulière de voir représenter sur le théâtre les Adieux de Titus et de Bérénice. Le marquis de Dangeau fut chargé d'engager secrètement Corneille et Racine à traiter ce sujet. Les deux poëtes se mirent à l'œuvre, croyant chacun travailler seul. La Bérénice de Racine, jouée le 24 novembre 1670, par la troupe de l'hôtel de Bourgogne, eut trente représentations consécutives. La tragédie de Corneille, Tite et Bérénice, jouée le 28 du même mois par la troupe de Molière, fut au contraire accueillie avec une grande froideur, et le vieux poête dut se sentir d'autant plus blessé de la préférence du public, qu'ayant été consulté par Racine sur la tragédie d'Alexandre, il l'avait engagé, tout en louant la facture de ses vers, à renoncer à la poésie dramatique pour laquelle il ne lui croyait qu'une médiocre vocation. Le duel dont nous venons de parler, c'est le mot dont se sert Fontenelle, rendit Corneille injuste à l'égard de son jeune rival, et celui-ci eut le mauvais goût de l'irriter plus vivement encore en parodiant dans les Plaideurs des vers du Cid. « Ne tient-il donc qu'à un jeune homme, s'écria tristement le grand poête, de venir ainsi tourner en ridicule les vers des gens? »

L'occasion s'offrit bientôt à Corneille de prendre sa revanche vis-à-vis du public, et de montrer aux *Doucereux*, c'est ainsi qu'il appelait les partisans de Racine, que lui aussi savait parler le langage de la passion. Molière, chargé de composer une pièce à grand speciacle pour le carnaval de 4674,

choisit la fable de Psyché: mais, pressé par le temps, il ne composa que le prologue, le premier acte et quelques scènes du second et du troisième, laissant à Corneille le soin d'achever la pièce, et à Quinault le détail des intermèdes. Dans la partie qui lui fut confiée, et surtout dans la déclarasion de Psyché à l'Amour, l'auteur du Cid retrouva le feu le sa jeunesse, et nous ne craignons pas de dire que Racine lui-même n'a jamais fait entendre d'accents plus passionnés. Ce fut là le dernier succès. Malgré quelques vers éclatants et quelques situations fortes, Pulchèrie (1672) et Suréna (1674) furent accueillies avec une indifférence qui acheva de décourager leur auteur. Louis XIV, qui savait comprendre et honorer la vraie grandeur, Louis XIV, qui devait comme Corneille essuyer tant de revers après tant de triomphes éclatants, voulut donner une noble consolation à l'homme qui avait fondé l'art dramatique dans ce royaume où lui-même, le grand roi, avait fondé le gouvernement, et il fit représenter à Versailles Cinna, Pompée, Sertorius, OEdipe et Rodogune. Profondément touché de ce témoignage, le poête remercia le prince par des vers digues de ses plus beaux jours; et certes, s'il se trompe dans l'appréciation de quelques-unes de ses œuvres, il est juste du moins de reconnaître qu'il n'a jamais parlé un plus beau langage :

> Est-il vrai, grand monarque, et puis-je me vanter Que tu prennes plaisir à me ressusciter, Qu'au bout de quarante ans, Cinna, Pompée, Horace, Reviennent à la mode, et retrouvent leur place, Et que l'heureux brillant de mes jeunes rivaux N'ôte point leur vieux lustre à mes premiers travaux? Achève : les derniers n'ont rien qui dégénère, Rien qui les sasse croire ensants d'un autre père ; Ce sont des malheureux étouffés au berceau, Qu'un seul de tes regards tirerait du tombeau. On voit Sertorius, OEdipe, Rodogune, Rétablis par ton choix dans toute leur fortune; Et ce choix montrerait qu'Othon et Suréna Ne sont pas des cadets indignes de Cinna. Sophonisbe à son tour, Attila, Pulchérie, Reprendraient pour te plaire une seconde vie ;

Agésilas en foule aurait des spectateurs, Et Bérénics enfin trouverait des acteurs. Le peuple, je l'avoue, et la cour les dégradent ; Je faiblis, ou du moins ils se le persuadent : Pour bien écrire encor j'ai trop long-temps écrit, Et les rides du front passent jusqu'à l'esprit. Mais contre cet abus que j'aurais de suffrages, Si tu donnais les tiens à mes derniers ouvrages! Que de tant de bontés l'impérieuse loi Ramènerait bientôt et peuple et cour vers moi! « Tel Sophocie à cent ans charmait encore Athènes, 3 Tel bouillonnait encor son vieux sang dans ses veines, > Diraient-ils à l'envi, « lorsqu'OEdipe aux abois, » De ses juges pour lui gagna toutes les voix. > Je n'irai pas si loiu; et si mes quinze lustres Font encor quelque peine aux modernes illustres, S'il en est de fâcheux jusqu'à s'en chagriner, Je n'aurai pas long-temps à les importuner.

Ceci était écrit en 1676, et ce fut comme le chaut du cygne. « Dès ce moment, dit Fontenelle, il ne pensa plus qu'à mourir chrétiennement. Il ne fut pas même en état d'y penser beaucoup la dernière année de sa vie. » En effet, les facultés intellectuelles de l'illustre vieillard s'affaiblissaient de jour en jour, et la situation de fortune dans laquelle il se trouvait ajouta beaucoup à la tristesse de ses derniers moments. En de ses parents, qui le visita en 1679 (il avait alors soixante-treize ans), nous a transmis dans la lettre suivante des détails qui parlent plus haut que tout ce que l'on peut dire.

« J'ay veu hyer, dit l'auteur de cette lettre, M. Corneille, nostre parent et amy; il se porte assez bien pour son aage. Il m'a pryé de vous faire ses amitiez. Nous sommes sortys ensemble après le disner, et, en passant par la rue de la Parcheminerie, il est entré dans une boutique pour faire raccommoder sa chaussure qui estoit décousue. Il s'est assis sur une planche et moy auprès de luy; et lorsque l'ouvrier eust refaict, il luy a donné trois pièces qu'il avoit dans sa poche. Lorsque nous fusmes rentrez, je luy ai offert ma bourse; mais il n'a point voulu la recevoir ni la partager.

J'ay pleuré qu'un si grand génie fust reduit à cet excès de misère. »

- On a dit, mais sans preuves suffisantes, que la mort de Colbert, en 4685, fit suspendre la pension de deux mille livres qu'il avait touchée jusque-là; toujours est-il que, peu de jours avant sa mort, il se trouvait réduit à une telle détresse, que Boileau se rendit auprès du Roi, et lui offrit de faire l'abandon de sa pension, en disant qu'il serait honteux pour lui de la toucher, lorsque Corneille mourant manquait du nécessaire. Le Roi donna deux cents louis, secours tardif et qui ne profita guère, car il s'était à peine écoulé quarante-huit heures, que le grand poête avait cessé d'exister. Il mourut dans le logement qu'il habitait rue d'Argenteuil (n° 18), pendant la nuit du 50 septembre au 1° octobre 1684. Le surlendemain il fut inhumé à Saint-Roch comme le témoigne l'acte suivant
- L'an 1684, le 2 octobre, M. Pierre Corneille, écuyer, ci-devant avocat général à la Table de Marbre de Rouen, âgé d'environ soixante-dix-huit ans, décédé hier rue d'Argenteuil, en cette paroisse (Saint-Roch), a été inhumé en l'église en p. ésence de M. Thomas Corneille, sieur de L'Isle, demeurant rue Clos-Georgeau en cette paroisse, et de M. Michel Bécheur, prêtre de cette église, y demeurant proche.

  » Signé: Corneille et Bécheur.

Dangeau, en rendant compte de cet événement dans son Journal, se horne à dire : « Jeudi 5, on apprit à Chambord la mort du bonhomme Corneille. » Depuis ce jour, cent trente-sept ans s'écoulèrent avant qu'une pierre tumulaire indiquât, dans l'église Saint-Roch, la place où reposaient les restes de l'auteur du Cid, et ce ne fut qu'en 1821 qu'un médaillon de marbre et une épitaphe consacrèrent le souve-nir de son inhumation.

Corneille avait eu de son mariage six ensants :

4º Marie, née le 10 janvier 1642;

- 2º Pierre, capitaine de cavalerie, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, né le 7 septembre 1645, mort à Paris le 51 janvier 1698:
- 5° Un autre fils, lieutenant de cavalerie, tué au siége de Grave, en 4674;
  - 4º Charles Corneille, né en 1655, mort en 1667;
  - 5º Thomas Corneille, abbé d'Aiguevive, mort en 1699 1;
- 6º Marguerite Corneille, religieuse dominicaine 2. « La descendance directe de Corneille, dit M. Taschereau, le parti qu'avaient pris sa fille Marguerite et son fils Thomas, l'une d'entrer aux Dominicaines, l'autre de revêtir la soutane, la mort prématurée de Charles, la mort glorieuse du lieutenant de cavalerie, avaient concentré tout l'espoir de la perpétuation de son sang et de son nom sur la tête de sa fille Marie, madame Guénébault, puis madame de Farcy, et sur celle de Pierre Corneille, le capitaine, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi. La descendance de madame de Farcy, ajoute M. Taschereau, s'est éteinte dans les jours sanglants de la révolution. » Elle s'est éteinte, sur l'échafaud, le 17 juillet 1795, dans la personne de Charlotte Corday, l'arrière-petite-fille de Corneille. Quant aux héritiers directs de ce beau nom, ils se sont perpétués jusqu'à nos jours. et, chose triste à dire, quelques-uns des représentants de cette grande noblesse ont eu, comme leur illustre aieul, à lutter contre la misère et la souffrance 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet abbé reçut le nom de Corneille-Tacite, pour exprimer sa taciturnité, plaisanterie qui faisait allusion à l'historien romain Cornelius Tacitus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Taschereau, Vie de Corneille, p. 340.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>On consultera avec intérêt pour l'histoire détailles de la famille de Corneille, l'Histoire de Corneille de M. Taschereau, liv. Iv. Nous croyons devoir donner ici, d'après le même biographe, le tableau de la descendance directe du posite.

On y remarquera l'un des noms les plus célèbres de l'histoire de la révolution, et sans aucun doute la femme illustre qui l'a porté, avait puisé dans les vers de son aloul l'enthousiasme antique et vraiment romsin, qui l'éleva non-seulement au-dessus de son sexe, mais encore au-dessus des hommes de son temps.

PIERRE CORNEILLE

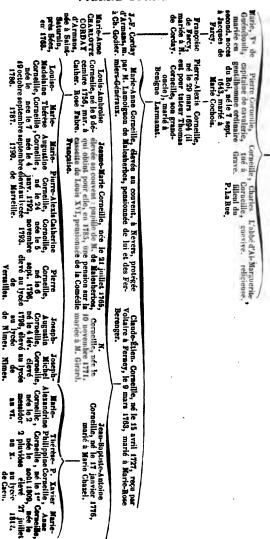

Marie

Autant les contemporains de Corneille, tout en accueillant ses œuvres avec enthousiasme, se montrèrent indifférents pour sa personne, autant la postérité s'est montrée à son tour empressée dans ses hommages. En 1794, Boissy d'Anglas demanda que la reconnaissance du pays lui élevât une statue. L'Assemblée nationale accueillit la proposition avec de vifs applaudissements. Mais il en fut de la statue comme de la tombe. On attendit, ou plutôt on oublia, jusqu'au moment où la Société d'émulation de Rouen, et surtout son président, M. Destigny, rappelèrent à la France qu'il lui restait une dette à payer à l'un de ses plus illustres enfants. L'appel cette fois fut enteudu, et, le 49 octobre 1834<sup>1</sup>,

La position fàcheuse de quelques-uns des membres de la famille Corneille a ému à diverses époques l'opinion publique. On sait que l'éditiou de Voltaire a été faite au prolit d'une petite-nièce de l'auteur de Cinna, Marie-Françoise Corneille.

« Presque toutes les têtes couronnées de l'Europe, dit Grimm dans sa Correspondance, et grand nombre d'autres princes ont contribué au succès de cette entreprise (l'impératrice de Russie souscrivit pour deux cent cinquante exemplaires; l'empereur d'Autriche pour deux cents; Louis XV pour deux cents; Voltaire pour cent.) Mademoiselle Cornellle, née dans l'obscurité et l'indigence, a trouvé un second père dans Voltaire. Elle lui doit son éducation et son établissement. Après l'avoir retirée chez lui, il l'a mise à l'abri du besois par une rente viagère de 1,500 fr. 11 l'a ensuite dotée d'une somme de 20,000 fr., et mariée à un officier de dragons, M. Dupuits, établi dans le pays de Gex. Madame Dupuits touchs plus de 50,000 fr. du produit de cette souscription. »

On trouve, sur la descendance de Corneille, des détails intéressants dans les Monsteurs du 4 février 1797; du 14 pluviose an x; du 2 août 1818, et du 29 janvier 1825. — On voit dans ce dernier numéro que Charles X, sur le rapport du duc de Doudeauville et à la demande de l'Académie Irançaise en faveur des descendants de Corneille, foada en 1825 une pension de 2,000 fr., et décida que cette pension serait payée entre les mains du secrétaire de l'Académie laissant à l'Académie le soin de répartir ce don entre les descendants de Pierre Corneil e, dont la position lui paraltrait plus spécialement mériter ce bienfait.

Voir, pour les détails de l'inauguration, le Moniteur du 22 octobre 1834. Les membres alors vivants de la famille de Corneille assistaient à la solennité. C'étaient : mademoiselle Jeanne-Marie Corneille, M. Pierre-Alexie Corneille, inspecteur de l'Académie de Rouen; M. Joseph-Michel Corneille, employé des contributions indirectes à Paris; M. Pierre-Auvier Corneille, conservateur du dépôt des livres au ministère de l'instruction publique. — M. Jules Janna a rendu compte de la cérémonie d'inauguration (Journal des Débats du 27 octobre 1834) dans un article fort piquant intitulé: Réponse du grand Corneille à de pesits discours. M. Janin dit. entre autres choses, qu'au lieu de prononcer des apologies académiques, « il fallait venir tout simplement au pied de la statue, lever son chapeau, saluer et se taire. » Et il ajoute: « Ne me parles pas des grands discours. Napoléon, au touabeau de Frédéric le Grand, reste une teure immobile, la tête penchée dans une contemplation muette. »

la ville de Rouen saluait l'image du grand homme que la Grèce antique eût placé auprès de Sophocle et d'Eschyle, et que l'Europe place au premier rang de ces génies dont la gloire appartient à l'humanité tout entière, qu'ils s'appellent Dante, Lope de Vega, Goethe, Corneille ou Shakespeare.

## IV

Lorsqu'il s'agit d'un homme tel que le poête dont nous venons d'esquisser la vie, les moindres détails prennent de l'importance et de l'intérêt; aussi avons-nous cru devoir rassembler quelques anecdotes et quelques renseignements relatifs à la personne même de Corneille, pour donner son portrait après avoir donné son histoire.

Fontenelle nous apprend, et sur ce point il est d'accord avec tous les écrivains du dix-septième siècle, que l'auteur du Cid « avait l'air fort simple et fort commun, toujours négligé et peu curieux de son extérieur... Il était assez grand et assez plein... Il avait le visage assez agréable, un grand nez, la bouche belle, les yeux pleins de feu, la physionomie vive, des traits fort marqués et propres à être transmis à la postérité dans une médaille ou dans un buste 1. Sa prononciation n'était pas tout à fait nette; il lisait ses vers avec force, mais sans grâce. » Au reste, il avait lui-même le sentiment de ce défaut, et il en fait naivement l'aveu dans ces vers :

J'ai la plume féconde et la bouche stérile... Et l'on peut rarement m'écouter sans ennui, Que quand je me produis par la bouche d'autrui.

Cette gaucherie du grand Corneille, ce manque d'agré-

<sup>5</sup> Ce fat un très-célèbre graveur normand, Lasae de Caen, qui sit le premier le portrait de Corneille, alors agé de trente-sept ans. Charles Perrault, dans sa Calerie, a'est trompé en attribuant à Pierre les traits de Thomas, fort aisés cependant à reconnaître, à cause de la grosse verrue qu'avait au visage l'auteur du Comte d'Essex. — Voir : Découverte du portrait de Pierre Corneille, par Charles Lebrun ; Recherches historiques et critiques à ce sujet, par M. Hellis Bouce, 1848, in-6°.

ments extérieurs, sont attestés par tous les contemporains : La Bruyère le représente comme un homme « simple, timide, d'une ennuyeuse conversation..... qui prend un mot pour un autre... qui ne sait pas réciter ses pièces, ni lire son écriture... » Vigneul de Marville en trace un portrait à peu près semblable :

« A voir M. de Corneille, on ne l'aurait pas cru capable de faire si bien parler les Grecs et les Romains, et de donner un si grand relief aux sentiments et aux pensées des héros. La première fois que je le vis, je le pris pour un marchand de Rouen. Son extérieur n'avait rien qui parlât pour son esprit... Il se négligeait trop, ou, pour mieux dire, la nature qui lui avait été si libérale en des choses extraordinaires, l'avait comme oublié dans les plus communes... Sa conversation était si pesante qu'elle devenait à charge dès qu'elle durait un peu. Quand ses familiers amis, qui auraient souhaité de le voir parfait en tout, lui faisaient remarquer ses légers défauts, il souriait et disait : Je n'en suis pas moins Pierre Corneille. Il n'a jamais parlé bien correctement la langue française, peut-être ne se mettait-il pas en peine de cette exactitude.

Voltaire, dans sa Correspondance générale <sup>1</sup>, raconte que son père avait connu Corneille, et qu'il l'avait entendu dire que « ce grand homme était le plus ennuyeux mortel qu'il eût jamais vu et l'homme qui avait la conversation la plus basse. » Chez une nation comme la nôtre, vaniteuse et prompte à se laisser prendre aux apparences, chez une nation où la recherche de l'esprit a trop souvent tué le bon sens, Corneille dut nécessairement souffirir de cette manière d'être peu sympathique, et de ce que l'on pourrait appeler le prosaïsme de sa tenue. « Aussi le pauvre homme, dit Voltaire, était-il négligé comme tout grand homme doit l'être parmi nous... On se moquait de lui; il allait à pied; il ar-

<sup>&#</sup>x27; Chuvres complètes, édit. Renouard, t. XLI, p. 328.

rivait crotté de chez son libraire à la comédie. On siffla ses douze dernières pièces; à peine trouva-t-il des comédiens qui voulussent les jouer. » — « Ne croyez pas que ce soient mes vers qui m'allirent toutes ces caresses, disait Racine à son fils aîné pour le détourner de la poésie. Corneille fait des vers cent fois plus beaux que les miens, et cependant personne ne le regarde. On ne l'aime que dans la bouche de ses acteurs... Moi je me contente de leur tenir des propos. amusants et de les entretenir de chosés qui leur plaisent. »

Sous l'âpreté de son écorce, et malgré « son humeur brusque et quelquesois rude en apparence, » Fontenelle nous apprend que Corneille « au sond était très-aisé à vivre, tendre et plein d'amitié... mélancolique et rêveur comme Molière, il lui sallait des sujets plus solides pour espérer ou pour se réjouir que pour se chagriner et pour craindre. » L'honnêteté de ses principes, sa sidélité aux attachements sérieux, lui firent des amis dévoués dans toutes les classes, et même parmi ceux qui suivaient comme lui la carrière du théâtre et à qui sa gloire pouvait porter ombrage. Le maréchal de Grammont, le grand Condé, témoignèrent toujours autant d'affection et d'estime pour sa personne que d'admiration pour son talent.

« Ses camarades, dit M. Sainte-Beuve, le chérissaient et l'exaltaient à l'envi. Mais il contracta en particulier avec Rotrou une de ces amitiés si rares dans les lettres, et que nul esprit de rivalité ne put jamais refroidir. Moins âgé que Corneille, Rotrou l'avait cependant précédé au théâtre, et, au début, l'avait aidé de quelques conseils. Corneille s'en montra reconnaissant au point de donner à son jeune ami le nom touchant de père. Rotrou de son côté se montra digne de cette bienveillance, et dans la tragédie intitulé Saint-Genest, il introduisit un pompeux éloge de Corneille. Dioclétien demande au héros de la pièce:

Quelle plume est en règne, et quel sameux esprit S'est acquis, dans le cirque, un plus juste crédit?

## Genest répond :

Nos plus nouveaux sujets, les plus dignes de Rome, Et les plas grands efforts des veilles d'un grand homme, A qui les raves fruits que sa muse a produit, Ont acquis dans la scène un légitime bruit. Et de qui certes l'art comme l'estime est juste, Portent les noms fameux de Pompée et d'Auguste. Ces poémes sans prix, où son illustre maia D'un pinceau sans pareil a peint l'esprit romain, Rendront de leurs beautés votre oresile idolâtre, Et sont aujourd'hui l'àme et l'amour du théâtre.

Si Corneille, dans les relations du monde, eut souvent à souffrir de sa gaucherie et de sa timidité, il eut aussi plus d'une fois, en se montrant en public, l'occasion de jouir de sa gloire. « Étant venu un jour à la comédie, où il n'avait point paru depuis deux ans, les acteurs s'interrompirent d'eux-mèmes; le grand Condé, le prince de Conti, et généralement tous ceux qui étaient sur le théâtre, se levèrent; les loges suivirent leur exemple; le parterre se signala par des battements de mains et des acclamations qui recommencèrent à tous les entr'actes. Des marques d'une distinction si flatteuse devaient être bien embarrassantes pour un homme dont la modestie allait de pair avec le mérite. Si Corneille eût pu prévoir cette espèce de triomphe, personne ne doute qu'il ne se fût abstenu de paraître au spectacle 1. »

Fidèle à ses devoirs de fils, d'époux et de père, Corneille montra toujours aussi pour ses devoirs de chrétien, une inviolable soumission: « il avait, dit l'un de ses biographes, l'usage des sacrements, et récita touts les jours le bréviaire romain pendant les trente dernières années de sa vie. » Etranger à toutes les disputes religieuses de son temps, il toucha seulement une fois, et comme par accident, à cette brûlante question de la grâce qui soulevait tant d'orages autour de lui, et par le choix des sujets pieux qu'il a traités,

<sup>&#</sup>x27; Tableau historique de l'espret des littérateurs, 1785, in-8°, t. II, p. 64.

il a fait voir qu'il appartenait de cœur à la grande tradition chrétienne; à la tradition de ceux qui prient, et non pas de ceux qui discutent. Ce fervent lecteur du bréviaire romain qui traduisait l'Imitation par esprit de pénitence, ce marguillier de la paroisse Saint-Sauveur qui conçut le personnage sublime de Polyeucte, est peut-être, par cette création, celui de tous les grands hommes du siècle de Louis XIV, qui s'est montré le plus profondément chrétien. Cette puissance du sentiment religieux chez Corneille, est un fait dont on a, ce nous semble, tenu jusqu'ici trop peu de compte, un élément qu'on a trop négligé dans l'appréciation de son talent. Mais en revanche on s'est longuement étendu sur les sentiments profanes, et par cela même que l'on reprochait à l'auteur du Cid de n'avoir point su parler le langage des passions, on a beaucoup cherché et discuté pour savoir dans quelle mesure il en avait lui-même ressenti les atteintes. Fontenelle sur ce chapitre est d'une discrétion parfaite. Son tempérament, dit-il en parlant de son oncle, le portait à l'amour, jamais au libertinage. » Nous avons vu plus haut combien il est difficile, par le témoignage même de Corneille, et au milieu des affirmations contradictoires de ses historiens, de se former une opinion précise sur ce côté mystérieux de sa vie. La phrase de Fontenelle laisse subsister tous les doutes; et ici il faut renoncer à un éclaircissement complet.

Malgré son honnèteté, le caractère de Corneille a été l'objet de quelques reproches. Il fut, a-t-on dit, jaloux des écrivains qui travaillaient comme lui pour le théâtre. Il a parlé de lui-mème avec une hauteur qui laisse percer trop d'orgueil, enfin il s'est montré à l'excès obséquieux à l'égard des grands personnages dont il espérait obtenir quelque faveur pécuniaire. M. Guizot, en plusieurs passages de sa belle étude,

On a même été plus loin, et voici ce qu'on lit dans le Précis des travaux de l'Académis de Rouen, année 1834 : « De ce qu'un contrat de 1683 donne

a été conduit à discuter la valeur de ces accusations, et il en a, selon nous, fort heureusement atténué la gravité. 
« Singulier mélange de hauteur et de timidité, dit-il ¹, de vigueur d'imagination et de simplicité de jugement! C'était seulement par ses succès que Corneille avait été instruit de ses talents; mais une fois averti, il avait été et il était resté pleinement convaincu : dès qu'il avait su que Corneille était un homme supérieur, il l'avait dit comme il le savait, sans imaginer que personne en pût douter :

Je sais ce que je vaux, et crois ce qu'on m'en dit,

dit-il lui même dans l'Excuse à Ariste, et, parlant de son génie:

En tombant sur cette âme pleine d'un tel sentiment d'ellemême, les premières critiques étonnèrent Corneille comme un affront fait à l'évidence; elles l'inquiétèrent ensuite, et pour sa gloire, et pour cette opinion qu'il s'en était formée; il eut peur d'avoir à douter de ce qu'il avait regardé comme certain, et il lutta d'abord avec la hauteur de la certitude, ensuite avec la violence de la crainte... Timide plutôt qu'en vieux, il s'affligeait moins des triomphes d'un rival, qu'il ne craignait de voir oublier ses propres triomphes... La jalousie

à Pierre Cornéille le titre d'écuyer qu'il tensit de son père anobli, et de ce que là, au grand nom de Corneille, se trouve joint, selon l'usage, un nom de fief (Damville), on a conclu que, à la fin de sa vie, l'homme qui fit Polyeucte montra une misérable vanité.

<sup>»</sup> Mais chez un notaire ne prenaît-on pas tous ses titres en 1683? Un père de famille n'avait-il pas des raisons louables de n'en négliger aucun? et Cornellle, le meilleur des pères, pouvait-il et devait-il priver son fils d'avantages alors prisés, aujourd'hui encore jalousés?

<sup>»</sup> Croire que Corneille a rougi de son nom et qu'il a voulu le masquer sous un nom de fief, c'est oublier le mot de sa vie entière : Je suis Pierre Corneille.» \*\* Corneille et son temps, p. 176-177.

de Corneille fut celle d'un enfant qui veut qu'un sourire le rassure contre les caresses que reçoit son frère; c'était cette faiblesse qui lui faisait voir dans tous les événements ce qui pouvait l'inquiéter. Quant au reproche de servilisme et d'obséquiosité, il suffit, pour en comprendre toute l'exagération, de se reporter à l'époque où vivait Corneille, et au lieu de l'accuser il faut le plaindre. »

«Les mœurs littéraires du temps, dit M. Sainte-Beuve, et cette opinion est aussi celle de M. Guizot, - ne ressemblaient pas aux nôtres; les auteurs ne se faisaient aucun scrupule d'implorer et de recevoir les libéralités des princes et seigneurs. Corneille, en tête d'Horace, dit qu'il a l'honneur d'être à son Éminence... C'est ainsi qu'Attale dit à la reine Laodice, en parlant de Nicomède, qu'il ne connaît pas: Cet homme est-il à nous? Les gentilshommes alors se vantaient d'être les domestiques d'un prince ou d'un seigneur. Tout ceci nous mène à expliquer et à excuser dans notre illustre poëte, ces singulières dédicaces à Richelieu, à Montauron, à Mazarin, à Fouquet, qui ont si mal à propos scandalisé Voltaire. » Tout le monde aujourd'hui, comme M. Sainte-Beuve, excusera Corneille, en s'étonnant que son siècle ait fait si peu pour lui, et que des écrivains, au nombre desquels on est surpris de trouver Voltaire, aient montré tant de sévérité à l'égard de ce grand poëte qui fut, comme Molière, un grand honnête homme, de ce poëte qui, dans sa vie chrétienne et sévère, oublia, comme l'avait fait La Fontaine dans sa vie dissipée, le soin de ses affaires, pour ne songer qu'à son art, qui n'eut jamais que des ressources insuffisantes et que son pays, qu'il avait doté de chefs-d'œuvre immortels, laissa saus pain, à la veille de sa mort.

V.

\* \* \* \* \*

Dans les pages qu'on vient de lire, en suivant Corneille depuis sa naissance jusqu'à sa mort, nous nous sommes appliqué à faire connaître l'homme; nous allons maintenant parler exclusivement de l'écrivain, en nous attachant surtout à reproduire les jugements les plus remarquables qui en ont été portés depuis le dix-septième siècle jusqu'à nos jours, soit dans le blâme soit dans l'éloge. Ces jugements sont très-nombreux, car de tous nos poètes, il n'en est aucun sur lequel on ait autant écrit, autant discuté. Nous serons donc forcé de choisir et de nous arrêter seulement aux choses les plus saillantes, en suivant toujours l'ordre des temps.

Nous mentionnerons ici, pour mémoire, les écrivains de troisième et de quatrième ordre, qui, comme d'Aubignac, Claveret et Scuderi, s'ameutérent contre Corneille chaque fois qu'il dota la scène française d'un nouveau chef-d'œuvre. Ces insulteurs, qui se sont illustrés par l'outrage, ne sont jamais parvenus à égarer l'opinion. Au-dessus d'eux, mais dans un cercle où l'hostilité ne dépassait pas, du moins extérieurement, les limites des convenances, nous trouvons la plupart des habitués de l'hôtel de Rambouillet. On conçoit sans peine que les alcovistes et les précieuses n'aient rien compris à la langue énergique et éclatante de l'auteur du Cid, aux sentiments héroïques de ses personnages, et quoique l'on ait reproché souvent à Corneille de s'être inspiré, pour faire parler l'amour, des romans de son temps, il était déjà si loin du pays de Tendre, que les hôtes du no!!!! hôtel se sentaient comme perdus dans ce monde nouveau don! il découvrait à leurs yeux les horizons infinis. Quant au public, il ne se méprit pas un seul instant, après la révélation du Cid, sur la portée de Corneille. Il l'accepta dès ce moment

comme un génie créateur, car il trouvait enfin des hommes sur ce théâtre où jusqu'alors il n'avait rencontré que des personnages de convention. Il apprenait à connaître avec le Cid, les enfants des âges héroïques de l'Espagne; avec Horace et Cinna, les Romains de la vieille Rome; avec Polyeucte, les chrétiens des Catacombes. La partie éclairée de la nation jugea comme la masse du public. « Corneille, disait Saint-Évremond, fait mieux parler les Grecs que les Grecs, les Romains que les Romains, les Carthaginois que les citoyens de Carthage ne parloient eux-mêmes... Il a presque seul le bon goût de l'antiquité 1, » - « Vive notre vieil ami Corneille! s'écrie à 'son tour madame de Sévigné; pardonnons-lui de méchants vers en fayeur des divines et sublimes beautés qui nous transportent : ce sont des traits de maître qui sont inimitables... Croyez, dit-elle encore ailleurs, que jamais rien n'approchera, je ne dis pas surpassera, je dis n'approchera des divins endroits de Corneille. » Nous n'avons pas besoin d'ajouter que l'admiration de cette femme illustre pour notre poête était si profonde, si passionnée, et par cela même si exclusive, qu'elle la rendit injuste envers Racine. Sans doute elle se trompait quand elle ne voyait « rien de parfaitement beau » dans les vers de l'auteur de Phèdre et d'Athalie, mais peut-être avait-elle raison de dire qu'on n'y trouve point « de ces tirades qui font frissonner comme dans Corneille. » La Bruyère, tout en reprochant à notre poēte « un style de déclamateur qui arrête l'action et la fait languir, et des négligences dans les vers et dans l'expression qu'on ne saurait comprendre dans un si grand homme, » reconnaît « qu'il ne peut être égalé dans les endroits où il excelle... qu'il avait l'esprit sublime... qu'il enlève, étonne, maîtrise, instruit 2. »

¹ OEuvres de Saint-Évremond ; Amsterdam, 1726, t. II, p. 449.

On a reproché à Corneille des fautes de langage; mais ignore-t-on qu'avant ha la langue, et surtout l'orthographe, était si peu fixée, que c'est Corneille qui

Chargé de répondre au discours de réception de Thomas Corneille. Racine saisit cette occasion pour rendre au génie et au caractère de Pierre un témoignage solennel d'admiration et d'estime. « La scène retentit encore, disait l'auteur de Phèdre, le 2 janvier 4685, des acclamations qu'excitérent à leur naissance le Cid, Horace, Cinna, Pompée, tous ces chefs-d'œuvre représentés depuis sur tant de théâtres, traduits en tant de langues, et qui vivront à jamais dans la bouche des hommes. A dire le vrai, où trouvera-t-on un poëte qui ait possédé à la fois tant de grands talents, tant d'excellentes parties, l'art, la force, le jugement, l'esprit? Quelle noblesse, quelle économie dans les sujets! quelle véhémence dans les passions! quelle gravité dans les sentiments! quelle dignité, et en même temps quelle prodigieuse variété dans les caractères! combien de rois, de princes, de héros de toutes nations nous a-t-il représentés, toujours tels qu'ils doivent être, toujours uniformes avec eux-mêmes, et jamais ne se ressemblant les uns aux autres! Parmi tout cela une magnificence d'expression proportionnée aux maîtres du monde qu'il fait souvent parler, capable néanmoins de s'abaisser quand il veut, et de descendre jusqu'aux plus simples naivetés du comique, où il est encore inimitable; enfin, ce qui lui est surtout particulier, une certaine force, une certaine élévation qui surprend, qui enlève, et qui rend jusqu'à ses défauts, si on lui en peut reprocher quelquesuns, plus estimables que les vertus des autres : personnage véritablement né pour la gloire de son pays; comparable. je ne dis pas à tout ce que l'ancienne Rome a eu d'excellents tragiques, puisqu'elle confesse elle-même qu'en ce

le premier, dans une édition de ses œuvres faite sur la fin de sa vie, distingua par des accents les différentes sortes d'e, qu'auparavant on écrivait de la même manière; il marqua la différence du j consonne de l'é voyelle, etc. C'est à cause de cette incertitude de la langue et de l'orthographe qu'il faut reprocher à Corneille non-sealement une partie de ses vers défectaeux, mais peut-être encore un grand nombre de beaux vers qu'il n'a pas faits. (Suard, Histoirs du théire français. — Mélanges de littérature, t. IV, p. 199.)

genre elle n'a pas été fort heureuse; mais aux Eschyle, aux Sophocle, aux Euripide, dont la fameuse Athènes ne s'honore pas moins que des Thémistocle, des Périclès, des Alcibiade, qui vivoient en même temps qu'eux. »

Ce sentiment d'enthousiasme, ce sentiment de ce que l'on nourrait appeler la grandeur souveraine de Corneille, se retrouve dans tous les écrivains du dix-septième siècle, - à l'exception toutefois de Fénelon, qui reproche à notre poête d'avoir donné aux Romains une enflure et une emphase qui sont précisément, dit-il, le contraire du caractère du peupleroi: - seulement, après les grands succès de Racine, l'admiration semble hésiter, et, à dater de ce moment, le parallèle entre les deux poetes, qui fait le sujet particulier d'un ouvrage de Fontenelle, devient un thème obligatoire pour la plupart des critiques et des historiens du théâtre. Nous nous dispenserons d'insister sur cette question de prééminence, parce qu'en définitive chaque lecteur la décide toujours suivant ses impressions personnelles; mais nous ajouterons que si l'on dépouille attentivement ce scrutin littéraire, on reconnaît que Corneille a pour lui la majorité.

An dix-huitième siècle Voltaire, Vauvenargues et La Harpe¹ se prononcèrent pour Racine. La première édition du Commentaire de Voltaire, parut à Genève en 4764, en douze volumes in-8°, et, comme le dit justement M. Renouard, « elle fut accueillie avec une sorte d'enthousiasme; plusieurs milliers d'exemplaires furent, les uns, retenus à l'avance par la voie de la souscription, les autres, enlevés au moment de la publication; et il en devait être ainsi. Un commentaire sur le premier poëte dramatique dont la France s'honore, écrit par un homme d'un génie rare, d'un esprit

La Harpe dit, entre autres, qu'on peut douter si Corneille était né avec un génie vraiment dramatique, ce qui ne l'empêche pas, dans le Cours de littérature, d'exprimer pour certaines pièces de notre auteur, la plus vive admiraton.

et d'un talent prodigieux, et qu'illustraient des succès aussi nombreux que mérités, Cait un véritable phénomène, un de ces événements que les fastes de la littérature ne voient pas se renouveler.

Sans aucun doute, sous le rapport de la verve et de l'esprit, le Commentaire de Voltaire est tout à fait hors ligne. Mais est-il toujours impartial et juste? Les reproches de l'auteur sont-ils toujours mérités? en un mot, ce Commentaire doit-il avoir réellement l'autorité qu'on lui a prêtée longtemps? Nous ne le pensons pas, et, pour justifier notre opinion, nous ne pouvons mieux faire que de citer ici le jugement de M. Guizot:

« Le génie de Voltaire avait peu de parenté avec celui de Corneille, et cette dissemblance a trompé quelquesois la justice qu'un grand homme aime à rendre à un grand homme. Le poête des passions tendres et emportées n'a pas toujours senti son cœur ouvert à des beautés qui sèchent les larmes; le favori du monde élégant du dix-huitième siècle n'a pas su vaincre sa répugnance pour les incohérences grossières d'un goût que Corneille commença à former; enfin, la précipitation d'un travail trop facile, et quelquefois très-négligé, a introduit, dans le Commentaire de Voltaire des erreurs de fait qui suffiraient pour faire ainsi supposer d'avance des erreurs de jugement qu'il est aisé de reconnaître. Un peu plus d'attention dans le travail et un peu moins de complaisance pour de petites passions, auraient rendu excellent un ouvrage qui, malgré sa sévérité souvent minutieuse et quelquesois outrée, est habituellement, par l'abondance, la justesse, la finesse et la clarté des observations qu'il contient, un modèle de critique littéraire. Voltaire voulut faire, envers le nom et la famille de Corneille, un acte de justice et une bonne action; c'est grand dommage que, s'abandonnant aux faiblesses naturelles de son caractère et de son esprit, il n'ait pas conçu et exécuté son dessein avec assez de scrupule et de soin pour élever un monument digne de Corneille et de

- <sup>2</sup> Palissot, qui a commente et annoté les critiques de Voltaire, dit « que si l'on réunissait tous les témoignages d'admiration qui se trouvent disperses dans ces critiques, Cornei le n'aurait jamais été loué plus dignement, et que d'autre part, si l'on rassemblait tout ce qui paraît avoir été dicté par la passion et par l'humeur, enfin tout ce qui porte le caractère du sarcasme et de la dérision, Corneille dégradé, s'il pouvait l'être, n'eût jamais été traité avec une indécence plus révoltante. » Cette remarque est parfaitement juste, et voici comment Palissot explique cette contradiction : « Soit par l'attrait prédominant qu'avait pour lui le charme de la diction et l'élégance du style, soit par les rapports secrets de leur génie, Voltaire témoigna constamment pour Racine un goût de prédilection, tandis qu'il n'était que froidement juste envers Corneille, qu'il admirait sans l'aimer. Ce sentiment de froideur, qu'avec toute son adresse il ne sut jamais dissimuler, avait une cause qui seule peut expliquer le mystère de cette conduite inégale et vraiment bizarre. Nos conjectures seront appuyées sur des faits dont nous attestons la vérité, et qui étonnèrent beaucoup notre inexpérience à notre entrée dans le monde, il y a cinquante et quelques années.
- » Nous nous rappelous parfaitement qu'à cette époque il existait encore une soule de partisaus outrés de Corneille qui semblaient avoir hérité de toute la prévention de madame de Sévigné contre Racine, et qui ne plaçaient ce dernier poëte qu'à un intervalle immense du premier. On peut juger de la distance encore plus grande à laquelle ils reléguaient Voltaire. Selon eux, ce n'était qu'un bel esprit dont ils respectaient assez pen le jugement, et à qui par conséquent ils étalent bien loin d'accorder du génie. Quoiqu'il ent déjà fait la Henriade, OEdipe, Brutus, Zaire, Alzire, la Mort de César, Mérope et Mahomet, on n'est osé établir quelque comparaison entre ce bel esprit et Corneille sans s'exposer au sourire le plus dédaigneux. On voulait hien ne pas lui contester une certaine habileté de metteur en œuvre; au moyen de quelques paillettes d'or dérobées, disait-on, et mèlées à beaucoup de clinquant, il savait à pen de frais en imposer à la multitude. Telle était alors l'opinion plus ou moins accréditée par Fontenelle, La Motte (quoiqu'il se fût d'abord montre plus juste), Crébillon le père, Marivaux, Piron, et mise principalement en faveur par tous les amis de J. B. Rousseau, devenu l'un des plus ardents ennemis de Voltaire, après l'avoir comblé d'éloges. Telle était, à plus forte raison, l'opinion dominante de tous ces bureaux d'esprit présidés par de vicilles caillettes qui donnaient le ton à ce qui s'appelait exclusivement la bonne compagnie. Les comédiens eux-mêmes, quelque obligation qu'ils enssent à Voltaire, ne manquerent pas de l'adopter par ingratitude; et c'est chez eux qu'elle s'est maintenue le plus longtemps. >
- « Or on imagine aisément 'effet que devait produire sur une àme sensible et dévorée du besoin de la gloire un pareil excès d'injustice. On conçoit combien Voltaire, admirateur passionné de Bacine, et à qui d'ailleurs il était bien permis, sans qu'on fût en droit de l'accuser d'orgueil, de se juger avec un peu ples de faveur que ne lui en accordaient tous ces prétendus arbitres des réputations, devait se soulever contre une cabale jalouse, qui, non contente de chercher à l'avilir, ne laissait échapper aucune occasion de le persécuter. Ce sentiment d'indignation, porté trop loin sans doute, dut nécessairement lui inspirer, sinon quedque maiveillance pour Corneille, du moins une disposition secrète à le juger bien plus sévèrement qu'il ne l'eût fait si l'on eût moins abusé de son graad nom pour rabeisser celui de Racine, et pour l'humilier lui-même. L'espeit hamain est fait ainsi; et la sensibilité délicafe et ombrageuse de Voltaire devait l'excesspéer moins qu'un autre de cette loi commune. >
  - « Si l'on ajoute à ces considérations que, dans la première édition de son

Le Commentaire de Voltaire, malgré l'immense, popularité de l'auteur, n'exerça qu'une faible influence. Corneille n'en fut ni grandi ni abaissé; il garda la place qu'il avait

Commentaire, quoique ses ennemis n'eusseat cessé de répandre qu'il ne s'était chargé de ce travail que pour immoler Corneille à sa jalousie, il s'était montré cependant infiniment plus modéré que dans les éditions postérieures, on sera moins étonné des traces d'humeur qu'on y découvre, quelque inexcusables qu'elles soient. Mais le caractère de Voltaire, qui nous était parfaitement connu, et qui n'était pas difficile à connakre, était l'instrument que ses ennemis et ses faux amis savaient employer avec le plus d'adresse pour le précipiter dans des excès qu'il se reprochait souvent avec amertame, mais dans lesqueis il persévérait quelquefois aux dépens de sa gloire. >

Pour montrer à quel point les susceptibilités de l'amour-propre pouvaient égarer Voltaire, Palissot reconte le revirement singulier qui s'opéra chez l'auteur de la Henriade à l'égard de Boileau, lorsque l'abbé Batieux eut fait un parallèle entre ce posme et le Lusrin. « Dans ce parallèle qui ne pouvait être au fond qu'une plaisanterie, car ces deux ouvrages n'étaient point susceptibles d'une comparsion sérieuse, l'auteur s'efforçait de prouver que Boileau, dans une fable qui sembhait ne rien promettre à l'imagination, avait mis à la fois plus de génie dans son plan, et plus de richesse de poésie dans ses détails, que Voltaire dans un sujet beaucoup plus digne de l'epopee. Que cette plaisanterie ett irrité Voltaire contre l'auteur du parallèle, on n'en serait point surpris : mais aurait-on pu l'imaginer? ce fut contre Boileau lui-même qû'il prit inconsidérément de l'aigreur : non-seulement il ne parla plus de lui qu'avec sécheresse, mais il lui adressa une épitre chagrine qui commence par ces vers :

Boileau, correct auteur de quelques bons écrits, Zoîle de Quinault, et flatteur de Louis...

- » ..... On voit évidemment par cet exemple combien la passion pouvait carrer Voltaire. On ne l'avait jamais accusé d'être jaloux de Boileau, qu'il avait constamment appelé le législateur du goût; et voilà qu'il devient subitement injuste et dur envers lui, uniquement parce qu'on s'est servi de son nom pour donner quelque atteinte à la réputation de la Hemriade. Peut-on, d'après ce trait, s'étonner de son humeur contre Corneille? elle avait le même principe, et devait produire les mêmes effets. Le penchant qu'il avait d'ailleurs pour la satire, penchant qu'il manifesta dès ses premières années, et que sa physionomie décelait malgré lui, put encore contribuer aux traits d'ironie qu'il a semés dans son Commentaire...
- > ..... De cet exposé fidèle il résulte, à ce que nous croyons, que Voltaire, sans éprouver le sentiment de la jalousie, put être heaucoup trop rigoureux envers Corneille, et même contracter pour lui, sans pouvoir s'eu expliquer secrètement les motifs, ou peut-être en se les dissimulant, une espèce d'aversion fondée sur ce que le nom de ce grand homme avait servi longtemps de prétexte aux ennemis de Racine et aux siens pour les humilier tous deux. Ce sentiment, s'il en avait eu la conscience, aurait dû le détourner de commenter Corneille. >

Nous avons cru devoir insister sur ces détails, parce qu'ils expliquent selon nous d'une manière satisfaisante les contradictions qui éclatent à chaque ligne dans le Commentsirs de Voltaire, et dans ses œuvres, lorsqu'il parle de l'auteur de Cinna.

conquise, et l'exagération même de certaines critiques prépara une réaction en sa faveur. Sous l'Empire, il devint en quelque sorte un poēte de circonstance. Les deux hommes qui seuls, à cette grande époque, firent entendre sur la scène française des accents vraiment dignes de la muse tragique, Raynouard et Népomucène Lemercier, se formèrent à son école, et le grand homme à qui la France avait confié ses destinées, l'adopta, par une affection particulière, comme l'une de nos plus grandes gloires. Dans cette sympathie de Napoléon, souvent et hautement manifestée, il y avait autre chose encore qu'une simple admiration littéraire; il y avait la reconnaissance du grand capitaine, devenu chef d'un grand État, pour le poête qui, depuis deux siècles, avait fondé dans le pays une école d'héroïsme; et, pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler ces mots tant de fois cités : « La tragédie échauffe l'âme, élève le cœur, peut et doit créer des héros. Sous ce rapport peut-être la France doit à Corneille une partie de ses belles actions... S'il vivait, ie le ferais prince 1. »

Les luttes littéraires des dernières années de la Restauration soulevèrent autour du nom de Corneille une nouvelle
rumeur. L'école qui s'annonçait comme devant régénérer le
théâtre, s'étant placée sous le patronage de l'auteur de Polyeucte, les chefs de cette école, par une singulière illusion
d'amour-propre, s'imaginèrent qu'ils avaient non pas seulement fait revivre ce vieil illustre, mais qu'ils l'avaient
même surpassé. On vit à cette occasion se reproduire
quelques-uns des incidents littéraires dont nous avons parlé
plus haut, et il y eut pour ainsi dire une seconde querelle
du Cid, mais dans un sens tout différent de la première.
Seudéri avait tout blâmé. Les romantiques, au contraire, se
mirent à tout louer, sans restriction et sans réserve, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémorial de Sainte-Hélène, édit. de 1823, t. II, p. 304.

comme, dans l'école dite classique, on sacrifiait, par antipathie contre les novateurs, Corneille à Racine, les novateurs, à leur tour, sacrissèrent Racine à Corneille, et prodiguèrent à l'auteur d'Andromaque les mêmes aménités que la ligne des Mairet et des Claveret avait autrefois prodiguées à l'auteur du Cid. Racine sans doute n'en fut point amoindri; mais il est incontestable que la gloire de Corneille recut un nouvel éclat, non par les apologies continuelles dont il fut l'objet pendant quelques années, mais par la comparaison mème des œuvres dramatiques qu'on voulait, tout en l'exaltant, opposer à ses œuvres. Aujourd'hui l'on ne discute plus, mais on admire toujours, et pour faire connaître l'opinion de notre temps sur le génie puissant et fécond qui créa chez nous l'art dramatique, nous ne pouvons mieux faire en terminant cette notice, que de placer ici sous les yeux du lecteur quelques extraits du jugement si impartial et si élevé qu'en a porté M. Guizot 1 :

» La tragédie a pu être belle autrement que ne l'avait conçue Corneille, et Corneille est resté grand sans empêcher d'autres grandeurs de prendre place à côté de la sienne. Mais la tragédie ne pouvait naître qu'en allant puiser à cette source de vérité que, le premier, Corneille sut découvrir; avant lui, chaque jour semblait en éloigner davantage le public et les poëtes; chaque jour ensevelissait plus profondément les trésors du cœur humain sous les inventions bizarres d'un faux esprit et d'une imagination désordonnée: le premier, Corneille ouvrit ces trésors à l'art dramatique et l'instruisit à les exploiter. C'est à ce titre qu'il doit être considéré comme le père, et le Cid comme l'origine de notre tragédie.... Il est impossible de présumer ce que serait devenu le génie de Corneille et de deviner les beautés extraordinaires qu'il eût su découvrir, comme les écarts où il eût pu se porter, s'il se fût hardiment livré à lui-même...

<sup>·</sup> Corneille et son temps, p. 206 et suiv.

» Boileau ne mettait pas l'admiration au nombre des passions tragiques : « Corneille, dit-il, n'a point songé, comme les poêtes de l'ancienne tragédie, à émouvoir la pitié et la terreur, mais à exciter dans l'âme des spectateurs, par la sublimité des pensées et par la beauté des sentiments, une certaine admiration dont plusieurs personnes, et les jeunes gens surtout, s'accommodent souvent beaucoup micux que des véritables passions tragiques. » Comme Boileau, Voltaire et son école ont pensé que l'admiration est un sen!iment froid et peu propre à l'effet dramatique. Je repousse cette idée, non-seulement parce qu'elle prive le théâtre de l'un de ses plus nobles ressorts, mais parce qu'elle attaque les vrais principes de l'art. »

Après avoir, avec une irrésistible logique, justifié Corneille du reproche qu'on lui a tant de fois adressé, de faire de l'admiration le principal ressort de son théâtre, M. Guizot ajoute:

• Un pareil sentiment laissera-t-il le théâtre froid et le spectateur sans émotion? Sera-ce un mouvement trop calme pour la tragédie que celui qui, précipitant l'âme tout entière hors d'elle-même, l'arrachant, pour ainsi dire, à la terre et aux liens qui l'y enchaînent, la transporte, comme d'un seul élan, aux régions les plus élevées qu'elle puisse atteindre... Ravis alors jusqu'à une sorte d'ivresse, nous portons sur toutes choses l'émotion qui nous anime : il n'est peut-être aucun des hommes capables de sentir pleinement les beautés sublimes de Corneille, qui ne l'ait éprouvé à la représentation de ses pièces; à la hauteur où il sait nous élever, aucune idée basse ne peut plus nous atteindre...... Une part de l'admiration que nous ont inspirée les héros de Corneille, s'est portée sur Corneille lui-même; son nom seul nous émeut par de puissants souvenirs; une sorte de passion l'environne d'un voile de respect et d'amour que la raison même ne perce qu'avec répugnance : cette passion

combattit longtemps en sa faveur la gloire de Racine; il semblait qu'on craignit de se distraire du genre d'impressions dont Corneille avait su remplir les âmes; et la longue injustice de ses partisans, blessés qu'une jouissance nouvelle vint troubler a ces vieilles admirations a auxquelles ils aimaient à se livrer, a prouvé que l'admiration est un des sentiments dont les hommes consentent le plus difficilement à perdre quelque chose.

En effet, le sentiment que Corneille avait inspiré à nos pères du dix-septième siècle, s'est transmis jusqu'à nous, sans être affaibli par la distance du temps, le changement des mœurs ou l'admiration des gloires nouvelles. « Cette popularité du grand poēte, dit avec raison M. Nisard, honore notre pays. Elle y est l'effet de cet amour pour les grandes choses, et de cette passion pour les grands hommes qui sont un des traits de notre caractère national... A Dieu ne plaise que le grand Corneille cesse d'être populaire sur notre théâtre! ce jour-là nous aurions cessé d'être une grande nation. » C'est qu'il y aurait là, comme on l'a dit avec raison, nonseulement le signe de la décadence de l'art, mais le symptôme le plus funeste de l'abaissement moral 1. De tous les poētes, en effet, c'est Corneille qui a créé l'idéal le plus par fait de l'héroïsme, du dévouement et de l'abnégation. Il ne s'adresse pas seulement à l'esprit, il s'adresse surtout à la conscience. La Clémence d'Auguste est la leçon des princes, comme Polyeucte est la leçon des chrétiens, et c'est par la beauté morale que le poëte atteint la souveraine beauté littéraire.

CHARLES LOUANDRE.

Nous croyons devoir ajouter quelques renseignements bibliographiques à ceux que nous avons donnés plus haut, en laissant de côté quelques opuscules insignifiants, ainsi que les pamphlets ou

M. Louis Ratisbonne, Journal des Débats du 23 mars 1853.

les critiques de circonstance qu'on trouvera cités dans notre édition.

Entretien sur les tragédies de ce temps (par l'abbé de Villiers), Paris, 1675, in-12. — Eloge du grand Corneille, par de La Fèvrerie, 1685. — Vie de Corneille, par Fontenelle (imprimée dans plusieurs éditions de ce poete). - Parallèle de Corneille et de Racine, par M. de Longepierre, 1686. — Parallèle de M. Corneille et de M. Racine, par Fontenelle, 1693. — Dissertation sur le caractère de Corneille et de Racine, Paris, 1705. — Défense du grand Corneille, par le père Tournemine, 1717. - Recueil de Dissertations sur plusieurs tragédies de Corneille et de Racine (publié par l'abbé Granet), Paris, 1740, 2 vol. in-12. — Commentaire sur le thédtre de Pierre Corneille (par Voltaire), 1764, 3 vol. in-12. -Dissertation sur quelques passages de Sénèque et de Corneille, par M. Denis, 1764, in-12. - Eloge de Pierre Corneille, par Gaillard, 1768, in-8°. — Eloge de Corneille, par Bailly, 1768, in-8°. — Eloge de Corneille, par l'abbé La Serre, 1768, in-8º (les trois écrits cidessus ont été composés à l'occasion du concours ouvert en 1768 par l'Académie de Rouen). - Dissertations sur Corneille et Racine, (par Durosoi), 1773, in-80. — Idées sur Corneille, par Grimod de La Reynière, 1788. — Éloge de Pierre Corneille, par Victorin Fabre, Paris, 1808, in-8°. (Cet ouvrage a été couronné par l'Académie française. Six autres discours, qui avaient concouru pour le prix, ont été imprimés la même année, sous le titre d'Eloges. Ces discours sont de MM. Auger, René de Chazet, Jay, de Montyon, Jules Porthmann et G. D. L. B\*\*\*). - Corneille, art. de Victorin Fabre dans la Biographie universelle, 1813. — Quelle a été l'influence du grand Corneille sur la littérature française et le caractère national, par M. A. Thorel de Saint-Martin, 1813. - Esprit du Grand Corneille, par François de Neuschâteau, Paris, 1819, 2 vol. in-8°. — Histoire de la Vie et des Ouvrages de Pierre Corneille, par M. Jules Taschereau, Paris, 1829, in-8º - Rôle politique de Pierre Corneille pendant la Fronde, par M. Floquet, 1836. — Vie de Pierre Corneille, par M. G. Levavasseur, 1843, in-12. — Anecdotes littéraires sur Pierre Corneille, par M. Viguier, 1845, in-80. — Corneille, par M. Sainte-Beuve (dans les Critiques et Portraits littéraires). - Corneille et son temps, par M. Guizot, Paris, 1852, in-80 (publié pour la première sois en 1813, dans les Vies des Poetes français du siècle de Louis XIV). — Racine et Corneille, dans les Œuvres littéraires de M. Granier de Cassagnac, Paris, 1852, in-80. - Corneille et son temps, compte-rendu du livre de M. Guizot, par M. J. Girard, Revue de l'instruction publique, 2 décembre 1852. - Ouverture du cours de M. Saint-Marc Girardin, Journal des Débats. 10 janvier 1852. — Article de M. Louis Ratisbonne, ibid., 23 mars 1853.

Outre les éditions commentées qui ont été publiées par Vol-

taire, nous devons mentionner comme méritant une attention particulière le travail critique de Palissot, et les Lettres à Voltaire, de Clément de Dijon. Le Cours de Littérature, de La Harpe, et celui de M. Népomucène Lemercier, le Supplément aux Œuvres complétes de Vauvenargues (Paris, 1820, in-80), doivent être également consultés par ceux qui voudront faire de Corneille une étude approfondie. Nous signalerons surtout les Comptes-rendus du cours professé en 1852 à la Sorbonne par M. Saint-Marc Girardin, et tout ce qui se rattache à Corneille dans l'Histoire de la Littérature française de M. Nisard.

On pourrait, on le voit, former sur Corneille une bibliothèque spéciale; mais ce ne serait point tout encore, et, pour la rendre complète, il faudrait y ajouter une foule d'hommages poétiques, tels que l'Ode de Lebrun à Voltaire en faveur de la famille du grand Corneille (1760), l'Epitre à Corneille au sujet de sa statue (1775), l'Épitre à l'ombre d'un ami, par Dorat (1777); les Bonnes Femmes, ou le Ménage des Deux Corneille, par Ducis; l'Hommage de la Neustrie au grand Corneille, poëme héroïque, par D. Sanadon (1811); Corneille, ode par M. Belmontet; Discours en l'honneur de Pierre Corneille, par Casimir Delavigne (1829); l'Apothéose de Pierre Corneille, par M. Vieillard (1835), etc. Après les poemes et les épîtres, viennent les pièces de théâtre : Corneille aux Champs-Elysées, représenté le 4 octobre 1784 au Théâtre Français; - la Fête seculaire de Corneille, comédie en un acte et en vers (1785); — les Deux Centenaires de Corneille, pièce en un acte et en vers, par le chevalier de Cubières (1785), Une Matinée des deux Corneille, comédie-vaudeville anecdotique, par A. Grétry neveu (1804); les Amours de Pierre Corneille, par Laujon, non représenté: - le Mariage de Corneille, comédie en un acte et en vers, par M. Hyacinthe (1809); - Corneille au Capitole, scènes héroïques à l'occasion du rétablissement de S. M. Marie-Louise, par Aude (1811); - Pierre et Thomas Corneille, à-propos en un acte et en prose par MM. Romieu et Monnières (1823).

Nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui voudraient connaître d'une manière complète la bibliographie de Corneille, à l'excellent travail de M. Ballin: Catalogue par ordre chronologique de divers opuscules concernant Pierre Corneille, complément à la bibliographie placée à la suite de l'Histoire de sa vie, par M. J. Taschereau; dans le Précis analytique des travaux de l'Académie de

Rouen, 1848, in-80.

rivait crotté de chez son libraire à la comédie. On sissa ses douze dernières pièces; à peine trouva-t-il des comédiens qui voulussent les jouer. • — « Ne croyez pas que ce soient mes vers qui m'attirent toutes ces caresses, disait Racine à son fils aîné pour le détourner de la poésie. Corneille fait des vers cent sois plus beaux que les miens, et cependant personne ne le regarde. On ne l'aime que dans la bouche de ses acteurs... Moi je me contente de leur tenir des propos. amusants et de les entretenir de choses qui leur plaisent. »

Sous l'âpreté de son écorce, et malgré « son humeur brusque et quelquesois rude en apparence, » Fontenelle nous apprend que Corneille « au sond était très-aisé à vivre, tendre et plein d'amitié... mélancolique et rêveur comme Molière, il lui sallait des sujets plus solides pour espérer ou pour se réjouir que pour se chagriner et pour craindre. » L'honnèteté de ses principes, sa sidélité aux attachements sérieux, lui firent des amis dévoués dans toutes les classes, et même parmi ceux qui suivaient comme lui la carrière du théâtre et à qui sa gloire pouvait porter ombrage. Le maréchal de Grammont, le grand Condé, témoignèrent toujours autant d'affection et d'estime pour sa personne que d'admiration pour son talent.

« Ses camarades, dit M. Sainte-Beuve, le chérissaient et l'exaltaient à l'envi. Mais il contracta en particulier avec Rotrou une de ces amitiés si rares dans les lettres, et que nul esprit de rivalité ne put jamais refroidir. Moins âgé que Corneille, Rotrou l'avait cependant précédé au théâtre, et, au début, l'avait aidé de quelques conseils. Corneille s'en montra reconnaissant au point de donner à son jeune ami le nom touchant de père. Rotrou de son côté se montra digne de cette bienveillance, et dans la tragédie intitulér Saint-Genest, il introduisit un pompeux éloge de Corneille. Dioclétien demande au héros de la pièce:

Quelle plume est en règne, et quel fameux esprit S'est acquis, dans le cirque, un plus juste crédit? de toutes les vertus chevaleresques, et il eut la destinée de tous les hommes supérieurs, de ceux surtout qui semblent personnifier le génie d'une nation. Les romanciers et les poëtes s'emparèrent de sa vie; comme Alexandre et Charlemagne, il devint au moyen âge le héros d'un cycle légendaire ', et l'histoire ellemême le transfigura comme la poésie. Ce qui est certain, c'est que les aventures qui font le sujet des romances et des poëmes dramatiques dont il est le héros, ne sont confirmées par aucun document authentique; et, au point de vue de l'histoire, on doit s'en tenir aux détails que nous avons donnés plus haut.

Le mariage du Cid avec Chimène, dit Voltaire, était aussi célèbre en Espagne que celui d'Andromaque avec Pyrrhus chez les Grecs, et certes il y avait là pour le théâtre une donnée féconde en émotions. Guillem de Castro s'en empara, et sit sous le titre de los Mocedados del Cid (la Jeunesse du Cid), une pièce dont la renommée s'étendit jusqu'en France'. M. de Beauchamp (Recherches sur les théâtres) nous apprend, d'après le père Tournemine, comment Corneille, à son tour, sut amené à faire passer

sur la scène française la pièce espagnole :

« M. de Chalon, secrétaire des commandements de la reine mère, avait quitté la cour, et s'était retiré à Rouen dans sa vieillesse; Corneille, flatté du succès de ses premières pièces, le vint voir. « Monsieur, lui dit-il, après l'avoir loué sur son esprit et » sur ses talents, le genre de comique que vous embrassez ne » peut vous procurer qu'une gloire passagere; vous trouverez » dans les Espagnols des sujets qui, traités dans notre goût par des » mains comme les vôtres, produiront de grands esset; appre-» nez leur langue, elle est aisée; je m'osfre de vous montrer ce » que j'en sais, et, jusqu'à ce que vous soyez en état de lire par » vous-même, de vous traduire quelques endroits de Guillelmo » de Castro. Corneille prosita de l'avis, et sut si charmé des beau» tés de cet auteur, qu'il prit de lui le sujet du Cid'.»

« Dès qu'il eut mis le pied, dit M. Sainte-Beuve, sur cette

<sup>2</sup> Voir Viardot, Études sur l'histoire des institutions et de la littérature en

Espagne. Paris, 1835, in-8°, p. 357 et suiv.

<sup>1</sup> Les Romances du Cid.

Voltaire dit que ce n'est point seulement Guillem de Castro, mais encore Damante, qui fut imité par Corneille, et il a même pris soin dans son Commentaire de citer, en les donnant comme une source directe, des vers de ce dernier poète. Cette assertion, protégée par le grand nom de Voltaire, a été répétée par une foule d'éditeurs et de commentateurs, et elle avait même, en histoire littéraire, force de loi, lorsqu'un inspecteur général de l'Université, M. Viguier, a tenté de démontrer, et, selon nous, avec une grande apparence de raison, que le Cid n'avait point été imité de Diamante par Corneille, mais bien de Corneille-par Diamante. M. Viguier entre à cet égard dans des détails instructifs. Voir Anecdotes littéraires sur Pierre Corneille. Rouen, 1816, in-8° de 70 pag. Extrait de la Revue de Rouen. — Journal des savants, 1846, p. 639.)

noble poésie d'Espagne, il s'v sentit à l'aise comme en une patrie. Génie loyal, plein d'honneur et de moralité, marchant la tête haute, il devait se prendre d'une affection soudaine et profonde pour les héros chevaleresques de cette brave nation. Son impétueuse chaleur de cœur, sa sincérité d'enfant, son dévouement inviolable en amitié, sa mélancolique résignation en amour, sa religion du devoir, son caractère tout en dehors, naïvement grave et sentencieux, beau de fierté et de prud'homie, tout le disposait fortement au genre espagnol; il l'embrassa avec ferveur, l'accommoda, sans trop s'en rendre compte, au goût de sa nation et de son siècle, et s'y créa une originalité unique au misieu de toutes les imitations banales qu'on en faisait autour de lui.... Aveugle et rapide en son instinct, il porte du premier coup la main au sublime, au glorieux, au pathétique, comme à des choses familières, et les produit en un langage superbe et simple que tout le monde comprend et qui n'appartient qu'à lui. Au sortir de la première représentation du Cid, notre théâtre est véritablement fondé; la France possède tout entier le grand Corneille; et le poëte triomphant qui, à l'exemple du héros, parle de lui-même comme il en pense, a droit de s'écrier, sans peur de démenti, aux applaudissements de ses admirateurs et au désespoir de ses envieux :

- « Je sais ce que je vaux, et crois ce qu'on m'en dit.
- » Pour me faire admirer je ne fais point de ligue.
- > Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée, etc. >

Le succès du Cid dépassa tout ce qu'on avait vu jusqu'alors en fait de succès dramatiques. Jusque-là, suivant la juste remarque de Voltaire, « on ne connaissait point ce combat des passions qui déchire le cœur, et devant lequel toutes les autres beautés de l'art ne sont que des beautés inanimées. » Ce fut comme une révélation. « L'enthousiasme qu'inspiraient les beautés de la pièce nouvelle, hors de proportion avec tout ce qu'elles laissaient derrière elles, était d'autant plus vif, l'étonnement d'autant plus profond, que les émotions qu'elles excitaient arrivaient à l'âme par des routes inconnues . » Cette tragédie fut représentée trois fois au Louvre. Richelieu, qui devait bientôt montrer contre l'auteur une si vive et si injuste hostilité, la fit jouer deux sois dans son hôtel. Elle devint le sujet de toutes les conversations, on en fit apprendre aux enfants les plus beaux passages; quand on voulait exprimer l'idée de la perfection, on disait : Cela est bean comme LE CID. Enfin, Fontenelle nous apprend que « Corneille avait dans son cabinet cette pièce tra-

duite en toutes les langues de l'Europe, hormis l'esclavonne et la turque. Elle était en allemand, en anglais, en flamand; et, par une exactitude flamande, on l'avait rendue vers pour vers; elle était en italien, et, ce qui est plus étonnant, en espagnol. Les Espagnols avaient bien voulu copier eux-mêmes une copie dont l'original leur appartenait. » Cette immense acclamation souleva contre Corneille un grand nombre de médiocrités vaniteuses. Une polémique d'une ardeur extrême s'engagea autour du Cid, et cette querelle fut, dans l'ordre littéraire, comme la contrepartie de la guerre que Descartes, au même moment, allumait dans la philosophie. D'un côté comme de l'autre, on était là en pleine révolution, et la violence des partis ne le témoignait que trop. Les brochures se succédèrent avec une extrême rapidité. Le public se passionna comme les littérateurs et les poëtes, et dans la seule année 1637, on vit paraître vingt-huit ouvrages critiques ou apologétiques . Le plus célèbre comme le plus violent de ces ouvrages, fut celui qui a pour titre : Observations sur le Cid.

« Il est de certaines pièces, dit Scudéri au début de ce factum, comme de certains animaux qui sont en la nature, qui de loin semblent des étoiles, et qui de près ne sont que des vermisseaux. Tout ce qui brille n'est pas toujours précieux: on voit des beautés d'illusion, comme des beautés effectives, et souvent l'apparence du bien se fait prendre pour le bien même. Aussi ne m'étonné-je pas beaucoup que le peuple qui porte le jugement dans les yeux se laisse tromper par celui de tous les sens le plus

\* En voici l'indication : 1° les Observations de M. de Scudéri sur le Cid. -2º Lettre apologétique, ou Réponse du sieur P. Corneille aux Observations du sieur de Scudéri. - 3º Les Sentiments de l'Académie françoise sur la tragicomédie du Cid. -- 4º Excuse à Ariste (par Corneille). -- 5º Le Jugement du Cid, par un marguillier. - 6º Le Souhait du Cid en faveur de Scudéri. - 7º La Défense du Cid. - 8º Les Fautes remarquées en la tragi-comédie du Cid. -9º L'Anteur du vrai Cid espagnol à son traducteur françois. - 10º Lettre de M. de Scudéri à l'illustre Académie. - 11º Lettre du sieur Claveret au sieur Corneille. -- 12º Examen de ce qui s'est fait pour et contre le Cid, avec un traité de la disposition et de la prétendue regle des vingt-quatre heures. -13º La Preuve des passages allégues dans les Observations sur le Cid par M. de Scudéri. - 14º L'Ami du Cid à Claveret. - 15º Réponse à l'ami du Cid. -16º La Voix publique à M. de Scudéri. - 17º Épître familière du sieur Mairet au sieur Corneille. - 18º Pour le sieur Corneille contre les ennemis du Cid. -19º L'Inconnu et véritable ami de MM. de Scudéri et Corneille. - 20º Lettre pour M. Corneille, contre les mots de la lettre sous le nom d'Ariste. - 21° Lettre à \*\*\* sous le nom d'Ariste. - 22° Réponse de \*\*\* sous le nom d'Ariste. -23º Épitre aux poêtes du temps sur leur querelle du Cid. - 24º Avertissement du Besançonnois Mairet. - 25° Lettre du sieur Claveret au sieur Corneille. -26º Lettre du désintéressé au sieur Mairet. - 27º Apologie pour le sieur Mairet. contre les calomnies du sieur Corneille, de Rouen. - 28° Lettre de M. de Balzac à M. de Scudéri, sur ses Observations du Cid, avec la Réponse de M. de Scudéri à M. de Balzac."

facile à décevoir : mais que cette vapeur grossière qui se forme dans le parterre ait pu s'élever jusqu'aux galeries, et qu'un fantôme ait abusé le savoir comme l'ignorance, et la cour aussibien que le bourgeois; j'avoue que ce prodige m'étonne, que ce n'est qu'en ce bizarre événement que je trouve le Cid merveilleux.»

Scudéri, qui parle toujours en matamore, dit plus loin: « J'attaque le Cid et non pas son auteur; j'en veux à son ouvrage, et non point à sa personne, et, comme les combats et la civilité ne sont point incompatibles, je veux baiser le fleuret dont je prétends lui porter une botte franche: je ne fais ni une satire, ni un libelle diffamatoire, mais de simples observations; et hors les paroles qui seront de l'essence de mon sujet, il ne m'en échappera pas une où l'on remarque de l'aigreur. Je le prie d'en uscr avec la même retenue, s'il me répond, parce que je ne saurois dire ni souffrir d'injures. Je prétends donc prouver contre cette pièce du Cid:

- » Que le sujet n'en vaut rien du tout;
- » Qu'il choque les principales règles du poeme dramatique;
- » Qu'il manque de jugement en sa conduite;
- » Qu'il a beaucoup de méchants vers :
- » Que presque tout ce qu'il a de beautés sont dérobées;
- » Et qu'ainsi l'estime qu'on en fait est injuste. »

Malgré ses protestations de courtoisie, Scudéri, qui d'abord cachait son nom, s'emporta jusqu'aux derniers outrages, et comme il attaquait à la fois, quoi qu'il en cût dit, la personne de Corneille aussi bien que ses ouvrages, celui-ci se crut obligé de relever le gant; il publia d'abord une pièce de vers intitulée Excuse à Ariste', et en second lieu l'écrit suivant':

## « Monsieur,

» Il ne vous suffit pas que votre libelle me déchire en public; vos lettres me viennent quereller jusque dans mon cabinet, et vous m'envoyez d'injustes accusations, lorsque vous me devez pour le moins des excuses. Je n'ai point fait la pièce que vous m'imputez et qui vous pique ; je l'ai reçue de Paris avec une lettre qui m'a appris le nom de son auteur; il l'adresse à un de nos amis, qui vous en pourra donner plus de lumière. Pour moi, bien que je n'aie guère de jugement, si l'on s'en rapporte à vous, je n'en ai pas si peu que d'offenser une personne de si haute

<sup>·</sup> Voir cette pièce à la suite du Cid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cet écrit est intitulé: Lettre apologétique, ou Réponse du sieur P. Corneille aux Observations du sieur de Scudéri sur le Cid.

Les Observations sur le Cil.

<sup>\*</sup> Corneille fait allusion à la Défense du Cid, que quelques personnes lui attribuaient.

condition , et de craindre moins ses ressentiments que les vôtres. Tout ce que je vous puis dire, c'est que je ne doute ni de votre noblesse ni de votre vaillance, et qu'aux choses de cette nature, où je n'ai point d'intérêt, je crois le monde sur sa parole : ne mêlons point de pareilles difficultés parmi nos différends. Il n'est pas question de savoir de combien vous êtes plus noble ou plus vaillant que moi, pour juger de combien le Cid est meilleur que l'Amant libéral. Les bons esprits trouvent que vous avez fait un chef-d'œuvre de doctrine et de raisonnement en vos Observations. La modestie et la générosité que vous y témoignez leur semblent des pièces rares, et surtout votre procédé merveilleusement sincère et cordial envers un ami. Vous protestez de ne me point dire d'injures; incontinent après vous m'accusez d'ignorance en mon métier, et de manque de jugement en la conduite de mon chef-d'œuvre : appelez-vous cela des civilités d'auteur? Je n'aurois besoin que du texte de votre libelle. et des contradictions qui s'y rencontrent, pour vous convaincre de l'un et de l'autre de ces défauts. Ne vous êtes-vous pas souvenu que le Cid a été représenté trois fois au Louvre, et deux fois à l'hôtel de Richelieu? Quand vous avez traité la pauvre Chimène d'impudique, de prostituée, de parricide, de monstre, ne vous êtes-vous pas souvenu que la reine, les princesses et les plus vertueuses dames de la cour et de Paris l'ont recue et caressée en fille d'honneur? Quand vous m'avez reproché mes vanités, et nommé le comte de Gormas un capitan de comédie. vous ne vous êtes pas souvenu que vous avez mis un A qui lit. au-devant de Ligdamon', ni des autres chaleurs poétiques et militaires qui font rire le lecteur presque dans tous vos livres. Pour me faire croire ignorant, vous avez tâché d'imposer aux simples, et avez avancé des maximes de théâtre de votre seule autorité, dont, quand elles seroient vraies, vous ne pourriez tirer les conséquences que vous en tirez : vous vous êtes fait tout blanc d'Aristote, et d'autres auteurs que vous ne lûtes et n'entendîtes peut-être jamais, et qui vous manquent tous de garantie; vous avez fait le censeur moral, pour m'imputer de mauvais exemples; vous avez épluché les vers de ma pièce, jusqu'à en accuser un manque de césure : si vous eussiez su les termes de l'art, vous eussiez dit qu'il manquoit de repos en l'hémistiche. Vous m'avez voulu faire passer pour simple traducteur, sous ombre de soixante

Le cardinal de Richelieu.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Scudéri, dans une de ses lettres adressee à Corneille, s'éleva beaucoup audessus de lui par sa naissance et sa noblesse, et fit une espèce de défi ou d'appel à Corneille; ce qui apprèta beaucoup à rire, et donna lieu à plusieurs pièces qui parurent dans ce temps. (Édit. de 1739.)

L'Amant libéral, tragi-comédie composée par Scudéri.

<sup>·</sup> Titre de la préface de Ligdamon, comédie de Scudéri.

ct douze vers que vous marquez sur un ouvrage de deux mille, et que ceux qui s'y connoissent n'appelleront jamais de simples traductions; vous avez déclamé contre moi, pour avoir tu le nom de l'auteur espagnol, bien que vous ne l'ayez appris que de moi, et que vous sachiez fort bien que je ne l'ai celé à personne, et que même j'en ai porté l'original en sa langue à Monseigneur le Cardinal votre maître et le mien; enfin, vous m'avez voulu arracher en un jour ce que près de trente ans d'étude m'ont acquis; il n'a pas tenu à vous que, du premier lieu où beaucoup d'honnêtes gens me placent, je ne sois descendu audessous de Claveret', et pour réparer des offenses si sensibles, vous croyez faire assez de m'exhorter à vous répondre sans outrage, de peur, dites-vous, de nous repentir après tous deux de nos folies. Vous me mandez impérieusement que, malgré nos gaillardises passées, je sois encore votre ami, afin que vous soyez encore le mien; comme si votre amitié me devoit être fort précieuse après cette incartade, et que je dusse prendre garde seulement au peu de mal que vous m'avez fait, et non pas à celui que vous m'avez voulu faire. Vous vous plaignez d'une Lettre à Ariste, où je ne vous ai point fait de tort de vous traiter d'égal: vous nommez folies les travers d'auteur où vous vous êtes laissé emporter; et effectivement, le repentir que vous en faites paroître marque la honte que vous en avez. Ce n'est pas assez de dire, soyez encore mon ami, pour recevoir une amitié si indignement violée : je ne suis point homme d'éclaircissement ;

<sup>3</sup> Claveret, auteur contemporain de Corneille et de Scudéri, qui a compose plusieurs pièces, tant en vers qu'en prose, lesqueiles n'ont point cu d'approbation.

Ces deux ou trois lignes que Corneille avait mises dans cette Lettre pologétique lui attirèrent, de la part de Claveret, une lettre pleine d'impertinences et de ridiculités. Elle sut imprimée et vendue publiquement; elle est si mauvaise, qu'elle ne mérite pas la peine d'être rapportée. Plusieurs mauvais auteurs affectionnés à Claveret firent, dans ce même temps, de méchautes pièces, tant en vers qu'en prose, qui ne servirent qu'à faire éclater davantage le mérite du Céd et de s: nauteur. Corneille en voulait à Claveret, parce qu'il avait distribué une pièce intimlée l'Auteur du vras Cid espagnol à son traducteur français, dans laquelle on prétendait montrer que le dessein et le meilleur de la tra-gédie du Cid avait été pillé de l'espagnol; et cette pièce, quoique mauvais, avait beaucoup causé de chagrin à Corneille, parce que Claveret, avec qui it ciait ami, avait été selui qui avait fait courir cette pièce. [Édit. de 1739.] L'Auteur du vras Cid est en vers et ne se compose que de six stances: voici la dernière :

Ingrat! rends-mei mon Cid jusques au dernier mot; Après tu connoltras, corneille déplunée, Que l'esprit le plus vain est souvent le plus sot, Et qu'enfin tu me dois toute ta renommée.

<sup>9</sup> Ceci doit s'entendre du défi que lui avait fait Scudéri. « Qu'il vienne, Corneille, dit ce matamore dans un de ses pamphlets, qu'il voie et qu'il vais-

vous êtes en sûreté de ce côté-là. Traitez-moi dorénavant en inconnu, comme je vous veux laisser pour tel que vous êtes, maintenant que je vous connois : mais vous n'aurez pas sujet de vous plaindre, quand je prendrai le même droit sur vos ouvrages que vous avez pris sur les miens. Si un volume d'observations ne vous suffit, faites-en encore cinquante : tant que vous ne m'attaquerez pas avec des raisons plus solides, vous ne me mettrez point en nécessité de me défendre; de mon côté, je verrai, avec mes amis, si ce que votre libelle vous a laissé de réputation vaut la peine que j'achève de la ruiner. Quand vous me demanderez mon amitié avec des termes plus civils, j'ai assez de bonté pour ne vous la refuser pas, et pour me taire sur les défauts de votre esprit que vous étalez dans vos livres. Jusque-là je suis assez glorieux pour dire que je ne vous crains ni ne vous aime. Après tout, pour vous parler sérieusement, et vous montrer que je ne suis pas si piqué que vous pourriez vous l'imaginer, il ne tiendra pas à moi que nous ne reprenions la bonne intelligence du passé. Mais après une offense si publique, il v faut un peu plus de cérémonie ; je ne vous la rendrai pas malaisée; je donnerai tous mes intérêts à qui vous voudrez de vos amis; et je m'assure que si un homme se pouvoit faire satisfaction à lui-même du tort qu'il s'est fait, il vous condamneroit à vous la faire à vousmême, plutôt qu'à moi qui ne vous en demande point, et à qui la lecture de vos Observations n'a donné aucun mouvement que de compassion; et certes, on me blâmeroit avec justice si je vous voulois mal pour une chose qui a été l'accomplissement de ma gloire, et dont le Cid a reçu cet avantage, que, de tant de poëmes qui ont paru jusqu'à présent, il a été le seul dont l'éclat ait obligé l'envie à prendre la plume. Je me contente, pour toute apologie, de ce que vous avouez qu'il a eu l'approbation des savants et de la cour. Cet éloge véritable par où vous commencez vos censures détruit tout ce que vous pouvez dire après. Il sussit que vous ayez fait une folic, sans que j'en fasse une à vous répondre comme vous m'y conviez; et puisque les plus courtes sont les meilleures, je ne ferai point revivre la vôtre par la mienne. Résistez aux tentations de ces gaillardises qui font rire le public à vos dépens, et continuez à vouloir être mon ami, afin que ie me puisse dire le vôtre, etc. »

Scudéri, qui se vantait d'avoir donné à ce pauvre Cid vingt fois de l'épée dans le corps jusqu'à la garde, sans compler un nombre infini de blessures en tous les membres, ne pouvait garder le silence. Il riposta avec une vivacité nouvelle, s'adressant cette fois à l'Académie française qu'il prenaît pour juge, et prodiguant les

que, s'il peut. Soit qu'il m'attaque en soldat, soit qu'il m'attaque en écrivain, il saura que je sais me défendre de bonne grâce. >

mêmes critiques et les mêmes invectives. Plusieurs écrivains, que la jalousie et la médiocrité rapprochaient de Scudéri, prirent parti contre Corneille. Claveret, Mairet, se placèrent au premier rang dans cette ligue. Le premier s'attacha surtout à démontrer que Guillem de Castro était le véritable auteur du Cid, et que Corneille n'avait fait que piller le poête espagnol. «Il ne vous était pas bien difficile, dit-il, de faire un beau bouquet de jasmin d'Espagne, puisqu'on vous en a apporté les fleurs toutes cueillies dans votre cabinet. » Nous n'insisterons pas plus longtemps sur ces détails, car nous rencontrerions partout le même ton et les mêmes aménités. Dans la défense comme dans l'attaque, on oublia la plupart du temps les règles les plus simples de la bienséance et du bon goût, et parmi toutes les pièces, sinon apologétiques, du moins justificatives de Corneille (nous ne parlons pas de celles qu'il composa lui-même), deux seulement méritent un souvenir. L'une intitulée : le Jugement du Cid, composé par un bourgeois de Paris, marguillier de sa paroisse, est, comme le remarque avec raison M. Taschereau, une sorte de résumé de l'opinion des spectaleurs désintéressés: l'autre est la Lettre de Balzac à Scudéri sur ses Observations du Cid. L'auteur du Jugement, tout en reprochant à Corneille de s'être étendu en des vanités insupportables, dans les écrits qu'il avait publiés pour défendre sa pièce, dit qu'il « faut prier ses amis de l'avertir de ne pas se laisser aller à la vanité. Le public a intérêt qu'il ne perde pas l'esprit, afin qu'il fasse encore des pièces de pareille force, en dépit de tous ceux qui s'en mêlent, qui auront peine à trouver un sujet qui soit plus suivi et plus aimé que celui-ci; toutefois ils ne doivent pas perdre courage; ains, au contraire, cela doit les animer davantage à mieux faire s'ils peuvent, pour avoir un pareil applaudissement. Celui qu'a eu cette pièce n'a pas été sans raison; car je maintiens que jusqu'ici rien ne s'étoit vu de si touchant que cet ouvrage; et je le défendrai contre tous comme un chef-d'œuvre éloigné de la perfection seulement de quelque cinquante degrés. S'il avoit dessein de faire une pièce utile aux comédiens, je lui donne encore plus volontiers la palme comme étant arrivé à ce qu'il prétendoit, et lui conseille de les faire toujours de la sorte. parce qu'elles seront infailliblement courues, principalement de nous autres qui sommes du peuple, et qui aimons tout ce qui est bizarre et extraordinaire, sans nous soucier des règles d'Aristote, »

Balzac, dans l'éloge, est beaucoup plus explicite et ne fait pas de réserves : « Aristote blâme la Fleur d'Agathon, quoiqu'il dise qu'elle fat agréable; et l'Œdipe peut-être n'agréoit pas, quoique Aristote l'approuve. Or, s'il est vrai que la satisfaction des spectateurs soit la fin que se proposent les spectacles, et que les maîtres même du métier aient quelquefois appelé de César au peuple, le Cid du poête françois ayant plu aussi-bien que la Fleur du poête

grec, ne seroit-il point vrai qu'il a obtenu la fin de la représentation, et qu'il est arrivé à son but, encore que ce ne soit pas par le chemin d'Aristote, ni par les adresses de sa Poétique? Mais vous dites, monsieur, qu'il a ébloui les yeux du monde, et vous l'accusez de charme et d'enchantement : je connois beaucoup de gens qui feroient vanité d'une telle accusation; et vous me confesserez vous-même que si la magie étoit une chose permise, ce seroit une chose excellente : ce seroit, à vrai dire, une belle chose de pouvoir faire des prodiges innocemment, de faire voir le soleil quand il est nuit, d'apprêter des festins sans viandes ni officiers, de changer en pistoles les feuilles de chêne, et le verre en diamants. C'est ce que vous reprochez à l'auteur du Cid, qui, vous avouant qu'il a violé les règles de l'art, vous oblige de lui avouer qu'il a un secret, qu'il a mieux réussi que l'art même ; et ne vous niant pas qu'il a trompé toute la cour el tout le peuple, ne vous laisse conclure de là, sinon qu'il est plus fin que toute la cour et tout le peuple, et que la tromperie qui s'étend à un si grand nombre de personnes est moins une fraude qu'une conquête. »

M. Guizot, en racontant dans sa belle étude les incidents de la lutte à laquelle donna lieu l'apparition du Cid, dit qu'un puissant auxiliaire se chargea de soutenir et de diriger tous les mouvements de l'attaque. Cet auxiliaire, on le sait, ce fut Richelieu. Si l'on s'en rapporte à Tallemant des Réaux, le Cid aurait causé an cardinal-ministre une jalousie enragée, et son familier Boisrobert aurait fait jouer devant lui la pièce nouvelle « en ridicule par les laquais et les marmitons. Entre autres choses, en cet en-

droit où don Diègue dit à son fils :

Rodrigue, as-tu du cœur?

Rodrigue répondoit :

Je n'aı que du carreau. »

On a dit aussi que Richelieu ne s'était montré si hostile que parce que Corneille s'était refusé à lui céder, moyennant argent, non pas la propriété, mais la paternité de sa pièce. Fontenelle, de son côté, assure que le cardinal souleva les auteurs contre le Cid. Lorsqu'il s'agit d'un homme tel que Richelieu, habitué à vivre dans les replis et les ombrages de la politique, il est difficile de démèler l'exacte vérité; mais c'est peut-être rapetisser un peu trop le cardinal-ministre que de chercher exclusivement dans la jalousie la cause de son hostilité. Aussi Voltaire, en se fondant, du reste, sur une tradition encore accréditée de son temps, assigne-t-il à cette hostilité un motif moins étroit, et pour ainsi dire plus politique :

« Le cardinal, dit-il, à la fin de 1635, un an avant les repré-

sentations du Cid, avait donné dans le Palais-Cardinal, aujourd'hui le Palais-Royal, la comédie des Tuileries, dont il avait arrangé lui-même toutes les scènes. Corneille, plus docile à son génie que souple aux volontés d'un premier ministre, crut devoir changer quelque chose dans le troisième acte qui lui fut confié. Cette liberté estimable fut envenimée par deux de ses confrères, et déplut beaucoup au cardinal, qui lui dit qu'il fallait avoir un esprit de suite. Il entendait par esprit de suite la soumission qui suit aveuglément les ordres d'un supérieur. Cette anecdote était fort connue chez les derniers princes de la maison de Vendôme, petits-fils de César de Vendôme, qui avait assisté à la représentation de cette pièce du cardinal '. » Après avoir parlé quelques lignes plus loin du jugement sévère que Richelieu portait sur le Cid, Voltaire dit qu'il pense que le cardinal était de bonne foi, et il justifie son opinion par ces mots remarquables: « Je ne sais s'il était possible qu'un homme occupé des intérêts de l'Europe, des factions de la France, et des intrigues plus épineuses de la cour, un cœur ulcéré par les ingratitudes et endurci par les vengeances, sentit le charme des scènes de Rodrigue et de Chimène; il voyait que Rodrigue avait très-grand tort d'aller chez sa maîtresse après avoir tué son père; et quand on est trop fortement choqué de voir ensemble deux personnes qu'on croit ne devoir pas se chercher, on ne peut pas être ému de ce qu'elles disent '. »

Malgré ses rancunes contre Corneille, Richelieu, ennemi du trouble et des factions, aussi bien dans les lettres que dans l'État, résolut de mettre un terme à une querelle qui s'envenimait de jour en jour davantage. Le 5 octobre 1637, il donna ordre à Boisrobert d'adresser à Mairet, le plus violent des ennemis de Corneille après Scudéri, la lettre suivante:

« Vous lirez le reste de ma lettre comme un ordre que je vous envoie par le commandement de Son Éminence. Je ne vous célerai pas qu'elle s'est fait lire, avec un plaisir extrême, tout ce qui s'est fait sur le sujet du Cid; et particulièrement une lettre qu'elle a vue de vous lui a plu jusqu'à un tel point, qu'elle lui a fait naître l'envie de voir tout le reste. Tant qu'elle n'a connu dans les écrits des uns et des autres que des contestations d'esprit agréables et des railleries innocentes, je vous avoue qu'elle a pris bonne part au divertissement; mais quand elle a reconnu que dans ces contestations naissoient enfin des injures, des outrages et des menaces, elle a pris aussitôt la résolution d'en arrèter le cours. Pour cet effet, quoiqu'elle n'ait point vu le libelle que vous attribuez à M. Corneille, présupposant, par votre ré

<sup>·</sup> Préface historique sur le Cid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Guizot a complétement adopté, en la confirmant encore par des aperçus aonveaux, l'opinion de Voltaire. (Voir Corneille et son temps, p. 173-174.)

ponse que je lui lus hier au soir, qu'il devoit être l'agresseur, elle m'a commandé de lui remontrer le tort qu'il se faisoit, et de lui désendre de sa part de ne plus faire de réponse, s'il ne vouloit lui déplaire; mais, d'ailleurs, craignant que des tacites menaces que vous lui faites, vous ou quelqu'un de vos amis n'en viennent aux effets, qui tireroient des suites ruineuses à l'un et à l'autre, elle m'a commandé de vous écrire que, si vous voulez avoir la continuation de ses bonnes grâces, vous mettiez toutes vos injures sous le pied, et ne vous souveniez plus que de votre ancienne amitié, que j'ai charge de renouveler sur la table de ma chambre, à Paris, quand vous serez tous rassemblés. Jusqu'ici j'ai parlé par la bouche de Son Éminence; mais, pour vous dire ingénument ce, que je pense de toutes vos procédures, j'estime que vous avez suffisamment puni le pauvre M. Corneille de ses vanités, et que ses foibles défenses ne demandoient pas des armes si fortes et si pénétrantes que les vôtres : vous verrez un de ces jours son Cid assez mal mené par les sentiments de l'Académie.»

L'Académie, en effet, ne tarda point à être mise en demeure par le cardinal-ministre de prononcer son jugement sur la pièce qui avait soulevé tant d'orages, et la dernière phrase de la lettre de Boisrobert indique assez dans quel sens le cardinal espérait que cet arrêt serait rendu : mais dès le premier moment il rencontra une résistance à laquelle il était loin de s'attendre. Le corps littéraire, qu'il venait d'investir d'une autorité souveraine en matière de goût, craignait de se compromettre, vis-à-vis du cardinal, par l'indulgence, vis-à-vis du public, par la sévérité. Il invoqua diverses fins de non-recevoir; Corneille lui-même usa très-habilement de son influence auprès de ses collègues pour gagner du temps; mais il fallut enfin obéir. « Faites savoir à ces messieurs, dit le cardinal, que je le désire, et que je les aimerai comme ils m'aimeront. » L'Académie n'avait plus qu'à se soumettre. Le 16 juin 1637, elle chargea Bourzeys, Chapelain et Desmarets, d'examiner le Cid en tant que composition dramatique, réservant à tous ses membres réunis en assemblée générale l'appréciation du style. Le travail soumis trois fois au cardinal, fut trois fois renvoyé par lui très-durement annoté. On chargea Chapelain d'une quatrième rédaction qui fut enfin la dernière, et l'examen tant attendu parut en 1638 sous ce titre : Sentiments de l'Académie sur la tragi-comédie du Cid 1.

Dans l'appréciation de la donnée du poëme, l'Académie se montra d'une rigueur extrême, et le passage suivant suffira, nous le pensons, à faire apprécier l'esprit qui dirigea sa critique générale: « Nous disons que le sujet du Cid est défectueux en sa

<sup>1</sup> M. Victor Hugo a essaye de transporter sur le théâtre les querelles qui éclaterent à propos du Cid. Voir son drame intitulé Marson Delorms, acte 11, scène I.

plus essentielle partie, parce qu'il manque et de l'un et de l'autre vraisemblable, et du commun et de l'extraordinaire : car ni la bienséance des mœurs d'une fille introduite comme vertueuse, n'y est gardée par le poëte, lorsqu'elle se résout à épouser celui qui a tué son père; ni la fortune, par un accident imprévu, et . qui naisse de l'enchaînement des choses vraisemblables, n'en fait point le démêlement : au contraire, la fille consent à ce mariage par la seule violence que lui fait son amour; et le dénoûment de l'intrigue n'est fondé que sur l'injustice inopinée de Fernand, qui vient ordonner un mariage, que par raison il ne devoit pas seulement proposer. Nous avouons bien que la vérité de cette aventure combat en faveur du poëte, et le rend plus excusable que si c'étoit un sujet inventé. Mais nous maintenons que toutes les vérités ne sont pas bonnes pour le théâtre, ct qu'il en est de quelques-unes comme de ces crimes énormes dont les juges font brûler les procès avec les criminels. Il y a des vérités monstrueuses, ou qu'il faut supprimer pour le bien de la société, ou que, si on ne les peut tenir cachées, il faut se contenter de remarquer comme des choses étranges. »

Malgré la sévérité de ce jugement sur l'ensemble et la pensée de la tragédie, l'Académie, vaincue, pour ainsi dire, par les heautés de détail, fut forcée de leur rendre un éclatant témoignage. Voici comment se termine son examen: « Nous concluons qu'encore que le sujet du Cid ne soit pas bon, qu'il pèche dans son dénoûment, qu'il soit chargé d'épisodes inutiles, que la bienséance y manque en beaucoup de lieux, aussibien que la bonne disposition du théâtre, et qu'il y ait beaucoup de vers bas, et de façons de parler impures; néanmoins la naïveté et la véhémence de ses passions, la force et la délicatesse de plusieurs de ses pensées, et cet agrément inexplicable qui se mêle dans tous ses défauts, lui ont acquis un rang considérable entre les poemes françois de ce genre. Si son auteur ne doit pas toute sa réputation à son mérite, il ne la doit pas toute à son bonheur; et la nature lui a été assez libérale pour excuser la fortune si elle lui a été prodigue.»

Les Sentiments de l'Académie, comme la pièce de Corneille, ont donné lieu aux appréciations les plus contradictoires. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils n'affaiblirent en rien l'enthousiasme du public; et Boileau a pu dire avec raison:

> En vain contre le Cid un ministre se ligue; Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. L'Académie en corps a beau le censurer; Le public révolté s'obstinc à l'admirer '.

<sup>&#</sup>x27;Voir, sur toute cette affaire du Cid, Querelles littéraires, Paris, 1761, in-12, L. I., p. 242. — Taschereau, Hist. de la vie et des ouvrages de Corneille, liv. II.

« C'était à Scudéri, dit M. Guizot, que s'adressaient les Sentiments de l'Académie, puisque ses Observations en faisaient le texte. Scudéri combla le ridicule en remerciant l'Académie, qui, peu sensible à ce remerciment, lui fit faire, par son secrétaire, une réponse dont le sens était : « qu'elle avoit eu » pour principale intention de tenir la balance droite, et de ne » pas faire d'une chose sérieuse un compliment, ni une civilité; » mais qu'après cette intention, elle n'avoit pas eu de plus grand » soin que de s'exprimer avec modération, et de dire ses raisons » sans blesser personne ; qu'elle se réjouissoit de la justice qu'il » lui faisoit en la reconnoissant juste; qu'elle se revancheroit, à n l'avenir, de son équité, et qu'aux occasions où il lui seroit » permis d'être obligeante, il n'auroit rien à désirer d'elle. » a Scudéri affecta peut-être de se montrer content; mais Corneille put croire qu'il avait le droit de se plaindre, et le jugement de Boileau a confirmé son opinion. Il se plaignit amèrement, tout en affectant l'indifférence, et rejeta sur l'Académie les reproches qu'il n'osait porter plus haut '. »

La postérité a bien vengé Corneille du chagrin que lui causèrent l'acharnement et l'envie de quelques-uns de ses contemporains. Tout en faisant encore une assez large part à la critique, La Harpe rend au génie de l'auteur un éclatant témoignage : « Ce que l'on peut reprocher avec raison à Corneille, dit-il, c'est : 1º le rôle de l'infante, qui a le double inconvénient d'être absolument inutile, et de venir se mêler mal à propos aux situations les plus intéressantes.

n 2º L'imprudence du roi de Castille, qui ne prend aucune mesure pour prévenir la descente des Maures, quoiqu'il en soit instruit à temps, et qui, par conséquent, joue un rôle peu digne de la royauté.

» 3º L'invraisemblance de la scène où don Sanche apporte son épée à Chimène, qui se persuade que Rodrigue est mort, et persiste dans une méprise beaucoup trop prolongée, et dont un seul mot pouvait la tirer. On voit que l'auteur s'est servi de ce moyen forcé pour amener le désespoir de Chimène jusqu'à l'aveu public de son amour pour Rodrigue, et affaiblir ainsi la résistance qu'elle oppose au roi, qui veut l'unir à son amant. Mais il ne paraît pas que ce ressort fût nécessaire; et la passion de Chimène était suffisamment connue.

» 4° La violation fréquente de cette règle essentielle qui défend de laisser jamais la scène vide, et que les acteurs entrent et sortent sans se parler ou sans se voir.

<sup>—</sup> Guizot, Corneille et son temps, 1852, 1n-8°, p. 171 et suiv. — Voltaire, Préface historique du Cid.
1 Correille et son temps, p. 192-193.

- » 5º La monotonie qui se fait sentir dans toutes les scènes entre Chimène et Rodrigue, où ce dernier offre continuellement de mourir. J'ignore si, dans le plan de l'ouvrage, il était possible de faire autrement : j'avouerai aussi que Corneille a mis beaucoup d'esprit et d'adresse à varier, autant qu'il le pouvait, par les détails, cette uniformité de fond; mais enfin elle se fait sentir, et Voltaire ajoute, avec raison, que Rodrigue, offrant toujours sa vie à sa maîtresse, a une tournure un peu trop romanesque.
- » Voilà, ce me semble, les vrais défauts qu'on peut blâmer dans la conduite du Cid: ils sont assez graves. Remarquons pourtant qu'il n'y en a pas un qui soit capital, c'est-à-dire qui fasse crouler l'ouvrage par les fondements, ou qui détruise l'intérêt; car un rôle inutile peut être retranché, et nous en avons plus d'un exemple. Il est possible, à toute force, que le roi de Castille manque de prudence et de précaution, et que don Sanche étourdi de l'emportement de Chimène, n'ose point l'interrompre pour la détromper: ce sont des invraisemblances, mais non pas des absurdités.
- » Concluons que dans le Cid le choix du sujet, que l'on a blàmé, est un des grands mérites du poëte. C'est à mon gré le plus bean, le plus intéressant que Corneille ait traité. Qu'il l'ait pris à Guillem de Castro, peu importe : on ne saurait trop répéter que prendre ainsi aux étrangers ou aux anciens pour enrichir sa nation, sera toujours un sujet de gloire, et non pas de reproche. »
- « Ce que l'Académie française condamna spécialement dans le Cid, dit à son tour Geoffroy, l'amour d'une fille pour le meurtrier de son père, est précisément ce qui rend cette tragédie si intércssante : on ignorait encore quel parti peut tirer la scène du combat des passions. »
- M. Nisard pense comme Geoffroy, mais en insistant beaucoup plus vivement encore sur l'éloge. Enfin, dans le cours de poésie française professé à la Sorbonne en 1853, M. Saint-Marc Girardin a pris contre Chapelain une éclatante revanche', et les applaudissements unanimes dont le public, après deux siècles, salue encore aujourd'hui l'œuvre du grand Corneille, prouvent que dans cette œuvre le poête a su toucher les sentiments éternels du cœur humain. Ajoutous, suivant la juste remarque de Schlegel, que le Cid porte partout le caractère lyrique, et que « cet excès de l'enthousiasme lui donne une force magique, contre laquelle sont venus se briser les traits de la critique et de l'envie. »

<sup>·</sup> Voir le journal l'Assemblés Nationale, 8 juin 1852 : De l'amour dans le Cid.

# A MADAME LA DUCHESSE

# D'AIGUILLON 1

### MADAME,

Ce portrait vivant que je vous offre représente un héros assez reconnoissable aux lauriers dont il est couvert. Sa vie a été une suite continuelle de victoires; son corps, porté dans son armée, a gagné des batailles après sa mort; et son nom, au bout de six cents ans, vient encore triompher en France. Il, y a trouvé une réception trop favorable pour se repentir d'être sorti de son pays, et d'avoir appris à parler une autre langue que la sienne. Ce succès a passé mes plus ambitieuses espérances, et m'a surpris d'abord; mais il a cessé de m'étonner depuis que j'ai vu la satisfaction que vous avez témoignée quand il a paru devant vous. Alors i'ai osé me promettre de lui tout ce qui en est arrivé, et i'ai cru qu'après les éloges dont vous l'avez honoré, cet applaudissement universel ne lui pouvoit manquer. Et véritablement, MADAME, on ne peut douter avec raison de ce que vaut une chose qui a le bonheur de vous plaire; le jugement que vous en faites est la marque assurée de son prix : et comme vous donnez touiours libéralement aux véritables beautés l'estime qu'elles méritent, les fausses n'ont jamais le pouvoir de vous éblouir. Mais votre générosité ne s'arrête pas à des louanges stériles pour les ouvrages qui vous agréent; elle prend plaisir à s'étendre utilement sur ceux qui les produisent, et ne dédaigne point d'em-

<sup>&#</sup>x27;Marie-Magdeleine de Vignerot, fille de la sœur du cardinal et de Réné de Vignerot, seigneur de Pont-Courley. Elle épousa le marquis du Roure de Combalet, et fut dame d'atours de la reine; elle fut duchesse d'Aiguillon, de son chéf, sur la fin de 1637. (Voltaire.) — Le cardinal, deux ans avant que de mourir, avoit encore trois maltresses... dont la première étoit sa nièce, Marie de Vignerot, autrement madame de Combalet, et aujourd'hui madame la duchesse d'Aiguillon. Son père étoit un des espions du marquis d'Ancre, à mille livres par an, et son grand-père étoit notaire à Bressuire. (Guy Patin.)

ployer en leur faveur ce grand crédit ' que votre qualité et vos vertus vous ont acquis. J'en ai ressenti des effets qui me sont trop avantageux pour m'en taire, et je ne vous dois pas moins de remerciments pour moi que pour le Cid. C'est une reconnoissance qui m'est glorieuse, puisqu'il m'est impossible de publier que je vous ai de grandes obligations, sans publier en même temps que vous m'avez assez estimé pour vouloir que je vous en eusse. Aussi, MADAME, si je souhaite quelque durée pour cet heureux effort de ma plume, ce n'est point pour apprendre mon nom à la postérité, mais seulement pour laisser des marques éternelles de ce que je vous dois, et faire lire à ceux qui naîtront dans les autres siècles la protestation que je fais d'être toute ma vic,

MADAME.

Votre très humble, très obéissant, et très obligé serviteur,

P. CORNEILLE.

La duchesse d'Aiguillon avant un très-grand crédit, en effet, sur son oncle le cardinal; et, sans elle, Corneille aurait été entièrement disgracié: il le fait assez entendre par ces paroles. Ses ennemis acharnés l'avaient peint comme un esprit altier qui bravait le premier ministre, et qui confondait dans un mépris général leurs ouvrages et le goût de celui qui les protégeait. La duchesse d'Aiguillon rendit dans cette affaire un aussi grand service à son oncle qu'à Corneille: elle lui sauva dans la postérité la honte de passer pour l'approbateur de Colletet, et l'ennemi du Cid et de Csana. (Voltaire)

# AVERTISSEMENT DE CORNEILLE.

# FRAGMENT DE L'HISTORIEN MARIANA.

« Avia pocos dias antes hecho campo con D. Gomez conde de » Gormaz. Vencióle, y dióle la muerte. Lo que resultó de este caso, » fue que casó con doña Ximena, hija y heredera del mismo » conde. Ella misma requirió al rey que se le diesse por marido » (ya estaba muy prendada de sus partes), ó le castigasse con» forme à las leyes, por la muerte que dió à su padre. Hizóse el » casamiento, que à todos estaba à cuento, con el qual por el gran » dote de su esposa, que se allegó al estado que él tenia de su » padre, se aumentó en poder y riquezas. . »

(Historia de España, lib. IV, cap. L.)

Voilà ce qu'a prêté l'histoire à D. Guillem de Castro, qui a mis ce fameux événement sur le théâtre avant moi. Ceux qui entendent l'espagnol, y remarqueront deux circonstances : l'une. que Chimène, ne pouvant s'empêcher de reconnoître et d'aimer les belles qualités qu'elle voyoit en D. Rodrigne, quoiqu'il eût tué son père (estaba prendada de sus partes), alla proposer ellemême au roi cette généreuse alternative, ou qu'il le lui donnât pour mari, ou qu'il le fit punir suivant les lois; l'autre, que ce mariage se fit au gré de tout le monde (á todos estaba á cuento), Deux chroniques du Cid ajoutent qu'il fut célébré par l'archevêque de Séville, en présence du roi et de toute sa cour; mais ie me suis contenté du texte de l'historien, parce que toutes les deux ont quelque chose qui sent le roman, et peuvent ne persuader pas davantage que celles que nos François ont faites de Charlemagne et de Roland. Ce que j'ai rapporté de Mariana suffit pour faire voir l'état qu'on fit de Chimène et de son mariage

<sup>&#</sup>x27;« Peu de temps auparavant il s'était battu avec don Gomes, comte de Gormas. Il le vainquit et lui donna la mort. Par suite de cet événement, il épousa
dona Chimène, fille et héritière de ce même comte. Elle demanda elle-même au
roi qu'on le lui donnât pour mari (car elle était fort éprise de son mérite), ou
qu'on le punit conformément aux lois pour avoir tué son père. Ainsi ent lieu ce
mariage qui convenait à tous, et la dot considérable de sa femme s'ajoutant aux
biens qu'il tenait de son père, il grandit en puissance et en richesses. >
(Traduction de M. Damas Hinard.)

dans son siècle même, où elle vécut en un tel éclat, que les rois d'Aragon et de Navarre tinrent à honneur d'être ses gendres, en épousant ses deux filles. Quelques-uns ne l'ont pas si bien traitée dans le nôtre; et sans parler de ce qu'on a dit de la Chimène du théâtre, celui qui a composé l'histoire d'Espagne en françois l'a notée, dans son livre, de s'être tôt et aisément consolée de la mort de son père, et a voulu taxer de légèreté une action qui fut imputée à grandeur de courage par ceux qui en furent les témoins. Deux romances espagnoles que je vous donnerai ensuite de cet avertissement, parlent encore plus en sa faveur. Ces sortes de petits poemes sont comme des originaux déconsus de leurs anciennes histoires; et je serois ingrat envers la mémoire de cette héroine, si, après l'avoir fait connoître en France, et m'y être fait connoître par elle, je ne tâchois de la tirer de la honte qu'on lui a voulu faire, parce qu'elle a passé par mes mains. Je vous donne donc ces pièces justificatives de la réputation où elle a vécu, sans dessein de justifier la façon dont je l'ai fait parler françois. Le temps l'a fait pour moi, et les traductions qu'on en a faites en toutes les langues qui servent aujourd'hui à la scène, et chez tous les peuples où l'on voit des théâtres, je veux dire en italien, flamand et anglois, sont d'assez glorieuses apologies contre tout ce qu'on en a dit. Je n'y ajouterai pour toute chose qu'environ une douzaine de vers espaguols qui semblent faits exprès pour la défendre. Ils sont du même auteur qui l'a traitée avant moi, D. Guillem de Castro, qui, dans une autre comédie, qu'il intitule Engañarse engañando, fait dire à une princesse de Béarn :

A mirar
Bien el mundo, que el tener
Apetitos que vencer,
Y ocasiones que dexar.

Examinan el valor En la muger, yo dixera Lo que siento, porque fucra Luzimiento de mi honor.

Pero malicias fundadas En honras mal entendidas , De tentaciones vencidas Hacen culpas declaradas :

Y assi, la que el desear Con el resistir apunta, Vence dos veses, si junta Con el resistir callar.

A bien considérer le monde, y a-t-il autre chose que des instincts à valuere

C'est, si je ne me trompe, comme agit Chimène dans mon ouvrage, en présence du roi et de l'infante. Je dis en présence du roi et de l'infante, parce que, quand elle est seule, ou avec sa confidente, ou avec son amant, c'est une autre chose. Ses mœurs sont inégalement égales, pour parler en termes de notre Aristote, et changent suivant les circonstances des lieux, des personnes, des temps et des occasions, en conservant toujours le même principe.

Au reste, je me sens obligé de désabuser le public de deux erreurs qui s'y sont glissées touchant cette tragédie, et qui semblent avoir été autorisées par mon silence. La première est que j'aye convenu de juges touchant son mérite, et m'en sois rapporté au sentiment de ceux qu'on a priés d'en juger. Je m'en tairois encore, și ce faux bruit n'avoit été jusque chez M. de Balzac dans sa province, ou, pour me servir de ses paroles mêmes, dans son désert, et si je n'en avois vu depuis peu les marques dans cette admirable lettre qu'il a écrite sur ce sujet, et qui ne fait pas la moindre richesse des deux derniers trésors qu'il nous a donnés. Or, comme tout ce qui part de sa plume regarde toute la postérité, maintenant que mon nom est assuré de passer jusqu'à elle dans cette lettre incomparable, il me seroit honteux qu'il v passât avec cette tache, et qu'on pût à jamais me reprocher d'avoir compromis ma réputation. C'est une chose qui jusqu'à présent est sans exemple; et de tous ceux qui ont été attaqués comme moi. aucun que je sache n'a eu assez de foiblesse pour convenir d'arbitres avec ses censeurs; et s'ils ont laissé tout le monde dans la liberté publique d'en juger, ainsi que j'ai fait, c'a été sans s'obliger, non plus que moi, à en croire personne. Outre que, dans la conjoncture où étoient lors les affaires du Cid, il ne falloit pas être grand devin pour prévoir ce que nous en avons vu arriver. A moins que d'être tout-à-fait stupide, on ne pouvoit pas ignorer que, comme les questions de cette nature ne concernent ni la religion, ni l'État, on en peut décider par les règles de la prudeuce humaine, aussi-bien que par celles du théâtre, et tourner sans scrupule le sens du bon Aristote du côté de la politique. Ce n'est pas que je sache si ceux qui ont jugé du Cid en ont jugé suivant leur sentiment ou non, ni même que je veuille dire qu'ils en aient bien ou mal jugé, mais seulement que ce n'a jamais été de mon consentement qu'ils en ont jugé, et que peut-être je l'aurois justifié sans beaucoup de peine, si la même raison qui

et des occasions à éviter? — On examine en quoi consiste le mérite de la femme : je dirais volontiers mon sentiment, car ce serait à la louange de mon honneur. — Mais la malignité qui provient d'une délicatesse mal entendue transforme des tentations vaincues en véritables fautes. — Et c'est pourquoi celle qui désire et résiste triomphe deux fois si en résistant elle se tait.

(Traduction de M. Damas Hinard.)

les a fait parler ne m'avoit obligé à me taire. Aristote ne s'est pas expliqué si clairement dans sa Poétique, que nous n'en puissions faire ainsi que les philosophes, qui le tirent chacun à leur parti dans leurs opinions contraires; et comme c'est un pays inconnu pour beaucoup de monde, les plus zélés partisans du Cid en ont cru ses censeurs sur leur parole, et se sont imaginé avoir pleinement satisfait à toutes leurs objections, quand ils ont soutenu qu'il importoit peu qu'il fût selon les règles d'Aristote, et qu'Aristote en avoit fait pour son siècle et pour des Grecs, et non pas pour le nôtre et pour des François.

Cette seconde erreur, que mon silence a affermie, n'est pas moins injurieuse à Aristote qu'à moi. Ce grand homme a traité la poétique avec tant d'adresse et de jugement, que les préceptes qu'il nous en a laissés sont de tous les temps et de tous les peuples; et bien loin de s'amuser au détail des bienséances et des agréments, qui peuvent être divers, selon que ces deux circonstances sont diverses, il a été droit aux mouvements de l'âme, dont la nature ne change point. Il a montré quelles passions la tragédie doit exciter dans celles de ses auditeurs; il a cherché quelles conditions sont nécessaires, et aux personnes qu'on introduit, et aux événements qu'on représente, pour les y faire naître; il en a laissé des moyens qui auroient produit leur effet partout dès la création du monde, et qui seront capables de le produire encore partout, tant qu'il y aura des théâtres et des acteurs: et pour le reste, que les lieux et les temps peuvent changer, il l'a négligé, et n'a pas même prescrit le nombre des actes, qui n'a été réglé que par Horace, beaucoup après lui.

Et certes, je serois le premier qui condamnerois le Cid, s'il péchoit contre ces grandes et souveraines maximes que nous tenons de ce philosophe; mais, bien loin d'en demeurer d'accord, j'ose dire que cet heureux poëme n'a si extraordinairement réussi que parce qu'on y voit les deux maîtresses conditions (permettez-moi cette épithète) que demande ce grand maître aux excellentes tragédies, et qui se trouvent si rarement assemblées dans un même ouvrage, qu'un des plus doctes commentateurs de ce divin traité qu'il en a fait, soutient que toute l'antiquité ne les a vues se rencontrer que dans le seul Œdipe. La première est que celui qui souffre et est persécuté ne soit ni tout méchant, ni tout vertueux, mais un homme plus vertueux que méchant, qui, par quelque trait de soiblesse humaine qui ne soit pas un crime, tombe dans un malheur qu'il ne mérite pas : l'autre, que la persécution et le péril ne viennent point d'un cunemi, ni d'un indissérent, mais d'une personne qui doive aimer celui qui souffre et en être aimée. Et voilà, pour en parler pleinement, la véritable et seule cause de tout le succès du Cid, en qui l'on ne peut méconnoître ces deux conditions, sans s'aveugler soi-même pour lui faire injustice. J'achève donc en m'acquittant de ma parole; et après vous avoir dit en passant ces deux mots pour le Cid du théâtre, je vous donne, en faveur de la Chimène de l'histoire, les deux romances que je vous ai promises.

#### PREMIÈRE ROMANCE .

Devant le rot de Leon dona Chimène vient un soir demander justice, touchant la mort de son père. Elle demande justice contre le Cid don Rodrigue de Bivar, qui la rendit orpheline lorsqu'elle était encore tout enfant.

- « Si j'ai ou non raison, vous le savez de reste, ô roi Ferdinand; car les affaires d'honneur ne se peuvent cacher.
- > Chaque jour qui luit je vois le cruel qui a versé mon sang, chevauchant à cheval sous mes yeux pour ajouter à mon chagrin.
- > Ordonnez-lui, bon roi, car vous le pouvez, qu'il ne rôde pas sans cesse dans ma rue; car un homme de grande valeur ne doit pas se venger sur des femmes.
- » Que si mon père outragea le sien, il a bien vengé son père, et il lui doit suffire qu'une mort ait payé son honneur.
- > Je suis placee sous votre protection, ne souffrez pas que l'on m'insulte : car tout outrage que l'on me fait, on le fait à votre couronne. >
- « Taisez-vous, dona Chimène; car vous m'affligez grandement, et je trouverai un bon remède à tous vos maux. Je ne puis faire aucun tort au Cid, car il est un homme qui vaut beaucoup; il me défend mes royaumes, et je veux qu'il me les garde. Mais je ferai avec lui un arraugement qui ne vous sera pas mauvais; je lui demanderai sa parole pour qu'il se marie avec vous. >

Chimene demeura contente de la grace qui lui était accordée, et que celui qui l'avait rendue orpheline devint son soutien.

#### DEUXIÈME ROMANCE.

De Rodrigue et de Chimène le roi prit la parole et la main, afin de les unir tous deux en présence de l'évêque Layn Calvo. Les anciennes inimitiés s'apaisèrent dans l'amour; car ou préside l'amour bien des injures s'oublient.

Le roi donna au Cid à perpétuité, Valduerna, Saldana, Belforado et Saint-Pierre de Cardena.

Rodrigue alla avec ses frères revètir ses habits de noces. Il quitta son gorgerin ainsi que son harnais resplendissant et ciselé. Il mit une calotte courte ayant une bordure violette, des chausses vallonnes d'Allemagne, de ce bon siècle d'or.

Ses souliers étaient de cuir de bœuf et grenés en écarlate, avec deux boucles, au lieu de rubans, qui serraient le pied sur le côté.

Il se passa une longue chemise ronde et juste sans liserés ni broderies (car en ce temps-la l'amidon étant du pain pour les enfants); un justaucorps de satin

<sup>1</sup> Nous reproduisons encore ici l'excellente traduction de M. Damas Hinard.

poir amplement étoffé des manches, que son père avait sué dans trois ou quatre batailles.

Par-dessus le satin il mit une veste de peau tailladée en souvenance et mémoire des nombreuses taillades qu'il avait faites.

Outre un bonnet en drap de Courtrai, il portait un chapeau d'Allemagne tout garns de feutre et surmonté d'une plume de coq.

Il avait au côté l'enragée Tizona, terreur et épouvante du monde, avec des ' courroies neuves qui avaient coûté quatre quartos.

Plus élégant que Gerineldos, le fameux Cid descendit dans la cour où le roi. l'évêque et les grands étaient debout à l'attendre.

Derrière lui descendit Chimène coiffée d'une coiffure de Papos, et non avec ces colifichets qu'on nomme aujourd'hui urraques. Son vêtement, de drap fin de Londres, était brodé ; sa robe prenaît bien sa taille ; et elle avait des mules ccarlates. Elle portait un collier orné de huit médailles au milieu desquelles pendait un Saint-Michel, dont le travail seul avait été estimé autant qu'une ville.

Les fiancés arrivèrent ensemble; et au moment de donner à la mariée sa main et le baiser, le Cid, la regardant, lui dit tout ému :

« J'ai tué ton père, Chimène, mais non en trahison ; je l'ai tué d'homme à homme pour venger une injure trop réelle. J'ai tué un homme et je te donne un homme : me voici à tes ordres ; et, en place d'un père mort, tu as acquis un époux bonoré. »

Cela parut bien à tous : on lous son esprit, et ainsi se firent les noces de Redrigue le Castillan.

#### PERSONNAGES

- D. FERNAND, premier ros de Castille.
- D. URRAQUE, infante de Castille.
- D. DIEGUE, pere de don Rodrigue.
- D. GOMES, comte de Gormas, père de Chimène. CHIMÈNE, fille de don Gomes.

- D. RODRIGUE, fils de don Diegue, et amant de Chimene.
- D. SANCHE, amoureux de Chimene.
- D. ARIAS,
- gentilshommes castillans. D. ALONSE,

LÉONOR, gouvernante de l'infante.

ELVIRE, gouvernante de Chimene.

UN PAGE de l'infante.

La scène est à Séville.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE 11. - LE COMTE, ELVIRE.

#### ELVIRE.

Entre tous ces amants dont la jeune ferveur Adore votre fille, et brigue ma faveur,

La scène 1<sup>re</sup> et la scène II, telles que nous les donnons icl, sont conformes aux premières éditions. Corneille, barcolé de critiques, crut devoir les changer en 1664. Voltaire, ayant jugé, avec raison, que la version primitive était la meilleure, l'a rétablie tout entière. Nous suivons cet exemple, en donnant la variante de 1664:

#### CHIMÈNE.

Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère? Ne déguises tu rien de ce qu'a dit mon père? ELVIRE.

Tous mes sens à moi-même en sont encor charmés, Il estime Rodrigue autsnt que vous l'aimes; Et si je ne m'abuse à lire dans son âme, Il vous commandera de répondre à sa flamme. GRIMERE.

Dis-moi donc, je te prie, une seconde fois, Ce qui te fait juger qu'il approure mon choix, Apprends-moi de nouveau quel espoir j'en dois prendre; Un si charmant discours ne se peut trop entendre; Tu ne peux trop promettre aux feux de notre amour La douce liberté de se monter au jour. Que t'a-t-il répondu sur la secrete brigue Que font auprès de toi don Sanche et don Rodrigue? N'as-tu point trop fait voir quelle iuégalité Entre ces deux amants me penche d'un côté?

ELVIRE.

Non, j'ai peint votre cœur daus une indifférence
Qui n'enfle d'aucua d'eux oi détruit l'espérance,
Et sans les voir d'un œil trop sévère ou trop doux,
Attend l'ordre d'un père à cloisir un époux.
Ce respect l'a ravi; sa bouche et son visage
N'en ont donné sur l'heure un digne témoignage,
Et puisqu'il faut encor vous en faire un récit,
Voici d'eux et de vous ce qu'en hâte il m'a dit:
Elle est dans le devoir, tous deux sont dignes d'elle,
Tous deux formés d'un sang noble, vaillant, fidèle,
Jeunes, mais qui font lire aisément dans leurs yeux
L'éclatante vertu de leurs braves aïcux.

Don Rodrigue et don Sanche à l'envi font paroître
Le beau feu qu'en leurs cœurs ses beautés ont fait naître.
Ce n'est pas que Chimène écoute leurs soupirs,
Ou d'un regard propice anime leurs désirs;
Au contraire, pour tous dedans l'indifférence,
Elle n'ôte à pas un ni donne l'espérance;
Et, sans les voir d'un œil trop sévère, ou trop doux,
C'est de votre seul choix qu'elle attend un époux.

Elle est dans le devoir; tous deux sont dignes d'elle, Tous deux formés d'un sang noble, vaillant, fidèle, Jeunes, mais qui font lire aisément dans leurs yeux L'éclatante vertu de leurs braves aïeux.

Don Rodrigue surtout n'a trait en son visage Qui d'un homme de cœur ne soit la haute image; Et sort d'une maison si féconde en guerriers, Qu'ils y prennent naissance au milieu des lauriers: La valeur de son père, en son temps sans pareille, Tant qu'a duré sa force, a passe pour merveille; Ses rides sur son front ont gravé ses exploits 1,

Don Rodrigue surtout n'a trait en sou visage. Oui d'un homme de cœur ne soit la haute image, Et sort d'une maison si féconde en guerriers, Qu'ils y prennent naissance au milieu des lauriers. La valeur de son père, en son temps sans pareille, Tant qu'a duré sa force, a passé pour merveille, Ses rides sur son front ont gravé ses exploits. Et nous disent encor ce qu'il fut autrefois. Je me promets du fils ce que j'ai vu du père : Et ma tille, en un mot, peut l'aimer et me plaire. Il alloit au conseil, dont l'heure qui pressoit A tranché ce discours qu'à peine il commençoit; Mais à ce peu de mots je crois que sa pensée Entre vos deux amants n'est pas fort balancée. Le roi doit à son fils élire un gouverneur, Et c'est lui que regarde un tel degré d'honneur, Ce choix n'est pas douteux, et sa rare vaillance Ne peut souffrir qu'on craigne aucune concurrence. Comme ses hauts exploits le rendent sans égal, Dans un espoir si juste il sera sans rival : Et puisque don Rodrigue a résolu son père An sortir du conseil à proposer l'affaire, Je vous laisse à juger s'il prendra bien son temps, Et si tous vos désirs seront bientot contents.

Ses rides sur son front gravoient tous ses exploits.

Racine, dans les Plaideurs, a parodié ce vers :

Et nous disent encor ce qu'il fut autrefois.
Je me promets du fils ce que j'ai vu du père;
Et ma fille, en un mot, peut l'aimer et me plaire.
Va l'en entretenir; mais dans cet entretien
Cache mon sentiment, et découvre le sien.
Je veux qu'à mon retour nous en parlions ensemble:
L'heure à présent m'appelle au conseil qui s'assemble;
Le roi doit à son fils choisir un gouverneur,
Ou plutôt m'élever à ce haut rang d'honneur.
Ce que pour lui mon bras chaque jour exécute
Me défend de penser qu'aucun me le dispute.

### SCÈNE II. - CHIMÈNE, ELVIRE.

ELVIRE, à part.

Quelle douce nouvelle à ces jeunes amants! Et que tout se dispose à leurs contentements!

Eh bien! Elvire, enfin que faut-il que j'espère? Que dois-je devenir, et que t'a dit mon père?

ELVIRE.

Deux mots, dont tous vos sens doivent être charmés; Il estime Rodrigue autant que vous l'aimez.

CHIMÈNE.

L'exces de ce bonheur me met en défiance. Puis-je à de tels discours donner quelque croyance?

ELVIRE.

Il passe bien plus outre, il approuve ses feux, Et vous doit commander de répondre à ses vœux. Jugez après cela, puisque tantôt son père Au sortir du conseil doit proposer l'affaire, S'il pouvoit avoir lieu de mieux prendre son temps, Et si tous vos désirs seront bientôt contents.

#### CHIMÈNE.

Il semble toutefois que mon âme troublée Refuse cette joie, et s'en trouve accablée. Un moment donne au sort des visages divers, Et dans ce grand bonheur je crains un grand revers.

ELVIRE.

Yous verrez votre crainte heureusement déçue.

CHIMÈNE.

Allons, quoi qu'il en soit, en attendre l'issue.

SCÈNE III. - L'INFANTE, LÉONOR, UN PAGE.

L'INFANTE, au page.

Va-t'en trouver Chimène, et dis-lui de ma part <sup>1</sup> Qu'aujourd'hui pour me voir elle attend un peu tard, Et que mon amitié se plaint de sa paresse.

(Le page rentre.)

LÉONOR

Madame, chaque jour même désir vous presse, Et je vous vois, pensive et triste chaque jour, Demander avec soin comme va son amour <sup>2</sup>.

L'INFANTE.

Ce n'est pas sans sujet; je l'ai presque forcée A recevoir les traits dont son âme est blessée: Elle aime don Rodrigue, et le tient de ma main, Et par moi don Rodrigue a vaincu son dédain; Ainsi de ces amants ayant formé les chaînes, Je dois prendre intérêt à voir finir leurs peines.

LÉONOR.

Madame, toutefois parmi leurs bons succès
Vous montrez un chagrin qui va jusqu'à l'excès.
Cet amour, qui tous deux les comble d'allégresse,
Fait-il de ce grand cœur la profonde tristesse?
Et ce grand intérêt que vous prenez pour eux
Vous rend-il malheureuse alors qu'ils sont heureux?
Mais je vais trop avant et deviens indiscrète.

L'INFANTE.

Ma tristesse redouble à la tenir secrète. Écoute, écoute enfin comme j'ai combattu, Et, plaignant ma foiblesse, admire ma vertu<sup>3</sup>. L'amour est un tyran qui n'épargne personne. Ce jeune cavalier, cet amant que je donne, Je l'aime.

LÉONOR.

# Vous l'aimez!

' VAR. Page, allez avertir Chimène de ma part.

YAR. Et dans son entretien je vous vois chaque jour Demander en quel point se trouve son amour.

\* VAR. Écoute quels assauts brave encor ma vertu.

L'INPANTE.

Mets la main sur mon cœur, Et vois comme il se trouble au nom de son vainqueur, Comme il le reconnoît.

LÉONOR.

Pardonnez-moi, madame,
Si je sors du respect pour blamer cette flamme.
Choisir pour votre amant un simple cavalier!
Une grande princesse à ce point s'oublier!
Et que dira le roi? que dira la Castille?
Vous souvenez-vous bien de qui vous êtes fille?
L'INFANTE.

Oui, oui, je m'en souviens, et j'épandrois mon sang Plutôt que de rien faire indigne de mon rang 1. Je te répondrois bien que dans les belles âmes Le seul mérite a droit de produire des flammes; Et, si ma passion cherchoit à s'excuser. Mille exemples fameux pourroient l'autoriser : Mais je n'en veux point suivre où ma gloire s'engage; Si j'ai beaucoup d'amour, j'ai bien plus de courage2; Un noble orgueil m'apprend qu'étant fille de roi, Tout autre qu'un monarque est indigne de moi. Ouand je vis que mon cœur ne se pouvoit défendre, Moi-même je donnai ce que je n'osois prendre. Je mis, au lieu de moi, Chimène en ses liens, Et j'allumai leurs feux pour éteindre les miens. Ne t'étonne donc plus si mon âme gênée Avec impatience attend leur hyménée : Tu vois que mon repos en dépend aujourd'hui. Si l'amour vit d'espoir, il périt avec lui; C'est un seu qui s'éteint saute de nourriture; Et, malgré la rigueur de ma triste aventure, Si Chimène a jamais Rodrigue pour mari,

VAR. Une grande princesse à ce point s'oublier ,
Que d'admettre en son cœur un simple cavalier !
Et que diroit le roi? que diroit la Castille ?
Fous souvient-il encer de qui vous êtes fille ?
L'INFANTE.

Il m'en souvient si bien que j'épandrai mon sang Avant que je m'abaisse à démentir mon rang. VAR. La surprise des sens n'abat point mon courage; Et je me dis toujours qu'etant fille de roi, etc. Mon espérance est morte, et mon esprit guéri.

Je souffre cependant un tourment incroyable.

Jusques à cet hymen Rodrigue m'est aimable :

Je travaille à le perdre, et le perds à regret;

Et de la prend son cours mon déplaisir secret.

Je vois avec chagrin que l'amour me contraigne

A pousser des soupirs pour ce que je dédaigne;

Je sens en deux partis mon esprit divisé.

Si mon courage est haut, mon cœur est embrasé.

Cet hymen m'est fatal, je le crains, et souhaite :

Je n'ose en espérer qu'une joie imparfaite.

Ma gloire et mon amour ont pour moi tant d'appas,

Que je meurs s'il s'achève, ou ne s'achève pas.

Madame, après cela je n'ai rien à vous dire,
Sinon que de vos maux avec vous je soupire :
Je vous blâmois tantôt, je vous plains à présent;
Mais, puisque dans un mal si doux et si cuisant
Votre vertu combat et son charme et sa force,
En repousse l'assaut, en rejette l'amoroe,
Elle rendra le calme à vos esprits flottants.
Espérez donc tout d'elle, et du secours du temps ;
Espérez tout du ciel; il a trop de justice
Pour laisser la vertu dans un si long supplice.
L'INFANTE.

Ma plus douce espérance est de perdre l'espoir 1.

SCÈNE IV. - L'INFANTE, LEONOR, UN PAGE.

LE PAGE.

Par vos commandements, Chimène vous vient voir, L'INPANTE, à Léonor,

Allez l'entretenir en cette galerie.

Voulez-vous demeurer dedans la réverie?

Non, je veux sculement, malgré mon déplaisir, Remettre mon visage un peu plus à loisir. Je vous suis.

<sup>&#</sup>x27;L'Académie, si sévère pour Corneille, dit que « ce vers est beau, et que Fobservateur (il s'agit de Scudéri) l'a mal repris. > Cette seule remorque suffit pour faire apprécier le goût qui régnait alors.

### SCÈNE V. - L'INFANTE, seule-

Juste ciel, d'où j'attends mon remede,
Mets enfin quelque borne au mal qui me possède,
Assure mon repos, assure mon honneur.
Dans le bonheur d'autrui je cherche mon bonheur.
Cet hyménée à trois également importe;
Rends son effet plus prompt, ou mon âme plus forte.
D'un lien conjugal joindre ces deux amants,
C'est briser tous mes fers, et finir mes tourments.
Mais je tarde un peu trop, allons trouver Chimène,
Et, par son entretien, soulager notre peine.

### SCÈNE VI. - LE COMTE, D. DIÈGUE.

LE COMTE.

Enfin vous l'emportez, et la faveur du roi Vous élève en un rang qui n'étoit dû qu'à moi<sup>1</sup>; Il vous fait gouverneur du prince de Castille.

D. DIÈGUE.

Cette marque d'honneur qu'il met dans ma famille Montre à tous qu'il est juste, et fait connoître assex Qu'il sait récompenser les services passés. LE COMTE.

Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes : Ils peuvent se tromper comme les autres hommes; Et ce choix sert de preuve à tous les courtisans, Qu'ils savent mal payer les services présents.

D. DIÈGUE.

Ne parlons plus d'un choix dont votre esprit s'irrite; La fayeur l'a pu faire autant que le mérite.

La dureté, l'impolitesse, les rodomontades du comte sont, à la vérité, intolérables; mais songez qu'il est puni.

N. B. Aujourd'hui, quand les comédiens représentent cette pièce, ils commencent par cette scime \*. Il parait qu'ils ont très-grand tort; car petut-on s'intéresser à la questife du comte et de don Diègue, si on n'est pas instruit des amours de leurs cufants? L'affront que Gormas fait à don Diègue est un coup de théâtre, quand on espère qu'ils vont conclure le mariage de Chimène avec Rodrigue. Ce n'est point jouer le Cid; c'est insulter son auteur que de le tronquer ainsi. On ne devrait pas permettre aux comédiens d'attérer ainsi les ouvrages qu'ils représentent. (Voltaire.)

<sup>\*</sup> C'est J. B. Rousseau qui fit ce changement, et qui supprima le rôle de l'infante. (Palissot.)

noir amplement étoffé des manches, que son père avait sué dans trois ou quatre batailles.

Par-dessus le satin il mit une veste de peau tailladée en souvenance et mémoire des nombreuses taillades qu'il avait faites.

Outre un bonnet en drap de Courtrai, il portait un chapeau d'Allemagne tout garni de feutre et surmonté d'une plume de coq.

Il avait au côté l'enragée Tizona, terreur et épouvante du monde, avec des courroies neuves qui avaient coûté quatre quartos.

Plus élégant que Gerineldos, le fameux Cid descendit dans la cour où le roi, l'évêque et les grands étaient debout à l'attendre.

Derrière lui descendit Chimène coiffée d'une coiffure de Papos, et non avec ces colifichets qu'on nomme aujourd'hui urraques. Son vêtement, de drap fin de Londres, était brodé; sa robe prenait bien sa taille; et elle avait des mules écarlates. Elle portait un collier orné de huit médailles au milieu desquelles pendait un Saint-Michel, dont le travail seul avait été estimé autant qu'une ville.

Les fiancés arrivèrent ensemble; et au moment de donner à la mariée sa main et le baiser, le Cid, la regardant, lui dit tout ému :

« J'al tué ton père, Chimène, mais non en trahison ; je l'ai tué d'homme à homme pour venger une injure trop réelle. J'ai tué un homme et je te donne un homme : me voici à tes ordres ; et, en place d'un père mort, ta as acquis un époux houoré. »

Cela parut bien à tous : on loua son esprit, et ainsu se firent les noces de Redrigue le Castillan.

#### PERSONNAGES

- D. FERNAND, premier ros de Castille.
- D. URRAQUE, infante de Castille.
- D. DIÈGUE, pere de don Rodrigue.
- D. GOMÈS, comte de Gormas, père de Chimène.

CHIMÈNE, fille de don Gomes.

- D. RODRIGUE, fils de don Diegue, et amant de Chimene.
- D. SANCHE, amoureux de Chimene.
- D. ARIAS,

gentilshommes castillans.

D. ALONSE,

LÉONOR, gouvernante de l'infante.

KLVIRE, gouvernante de Chimene.

UN PAGE de l'infante.

La scène est à Séville.



Et ce bras du royaume est le plus ferme appui. Grenade et l'Aragon tremblent quand ce fer brille; Mon nom sert de rempart à toute la Castille: Sans moi, vous passeriez bientôt sous d'autres lois, Et vous auriez bientôt vos ennemis pour rois. Chaque jour, chaque instant, pour rehausser ma gloire, Met lauriers sur lauriers, victoire sur victoire: Le prince à mes côtés feroit dans les combats L'essai de son courage à l'ombre de mon bras; ll apprendroit à vaincre en me regardant faire; Et, pour répondre en hâte à son grand caractère, ll verroit...

D. DIÈGUE.

Je le sais, vous servez bien le roi.
Je vous ai vu combattre et commander sous moi :
Quand l'âge dans mes nerfs a fait couler sa glace,
Votre rare valeur a bien rempli ma place :
Enfin, pour épargner les discours superflus,
Vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus.
Vous voyez toutefois qu'en cette concurrence
Un monarque entre nous met quelque différence.

LE COMTE.

Ce que je méritois vous l'avez emporté.

D. DIÈGUE.

Qui l'a gagné sur vous l'avoit mieux mérilé.

LE COMTE.

Qui peut mieux l'exercer en est bien le plus digne.

D. DIÈGUE.

En être refusé n'en est pas un bon signe.

LE COMTE.

Vous l'avez eu par brigue, étant vieux courtisan.

D. DIÈGUE.

L'éclat de mes hauts faits fut mon seul partisan. LE COMTE.

Parlons-en mieux, le roi fait honneur à votre âge.
D. DIÈGUE.

Le roi, quand il en fait, le mesure au courage.

Et par là cet honneur n'étoit dû qu'à mon bras.

D. DIÈGUE.

Qui n'a pu l'obtenir ne le méritoit pas.

LE COMTE.

Ne le méritoit pas! Moi?

D. DIÈGUE. Vous.

LE COMTE.

Ton impudence,

Téméraire vieillard, aura sa récompense.

(Il lui donne un souffiet 1.)

D. DIÈGUE, mettant l'épée à la main.

Achève, et prends ma vie après un tel affront, Le premier dont ma race ait vu rougir son front.

LE COMTE.

Et, que penses-tu faire avec tant de foiblesse?

O Dieu! ma force usée en ce besoin me laisse! LE COMTE.

Ton épée est à moi; mais tu serois trop vain, Si ce honteux trophée avoit chargé ma main. Adieu. Fais lire au prince, en dépit de l'envie, Pour son instruction l'histoire de ta vie; D'un insolent discours ce juste châtiment Ne lui servira pas d'un petit ornement.

'Voltaire fait une singulière remarque son le souffiet que le comte de Gormasdonne à don Diègue. « On ne donnerait pas aujourd'hui, dit-il, un souffiet sur la joue d'un héros : les acteurs même sont très-embarrasses à donner ce souffiet; ils font le semblant. »

Un soufflet ne peut-il pas être le résultat d'une querelle entre deux personnes illustres ?... Le geste, à la vérité, n'est pas noble ; l'outrage est avilissant ; mais quand il en résulte, comme dans le Cod, un effet terrible, il est ennobli, il devient théâtral et tragique. Un soufflet est l'avant-coureur du sang qui doit couler pour l'expier, suivant les maximes inexorables du point d'honneur reçues dans le monde et au théâtre. Lorsqu'on entre bien dans l'intérêt du Cid, on ne peut s'empêcher de frémir de cet emportement du comte de Gormas, en songeant aux suites qu'il doit avoir. (Geoffroy.) — A toutes les représentations que j'ai vues, j'ai toujours trouvé que ce soufflet donné sur la joue de don Diègue n'avait jamais été donné franchement par le comédien qui le donne, ni reçu asser franchement par le comedien qui le reçoit. Tous les comédiens à qui j'ai vu joner le rôle du comte donnaient ce soufflet d'un air embarramé et timide; ils paraissaient honteux de cet excès du grand Corneille, et ils avaient l'air d'en demander pardon au public. Il me semble, sauf meilleur avis, que ce soufflet, qui va être toute une grande tragédie, ne peut être donné avec trop de hardiesse et d'insolence. Plus ce vieillard va être outragé, plus la vengcance du Cid sera dramatique. Il faut que le soufflet de Corneille soit donné et reçu à la face de tous, sinon yous en faites une injure vulgaire et qui perd beaucoup de son prix. (Jules Janin.)

lik.

D. DIÈGUE.

Épargnes-tu mon sang?

LE COMTE.

Mon âme est satisfaite, Et mes yeux à ma main reprochent ta défaite.

D. DIÈGUE.

Tu dédaignes ma vie!

LE COMTE.

En arrêter le cours Ne seroit que hâter la Parque de trois jours.

SCÈNE VII. - D. DIÈGUE, seul.

O rage! ô désespoir! ô vieillesse ennemie! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire, Tant de fois affermi le trône de son roi, Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi? O cruel souvenir de ma gloire passée! Œuvre de tant de jours en un jour effacée! Nouvelle dignité, fatale à mon bonheur! Précipice élevé d'où tombe mon honneur! Faut-il de votre éclat voir triompher le comte, Et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte? Comte, sois de mon prince à présent gouverneur; Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur; Et ton jaloux orgueil, par cet affront insigne, Malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne. Et toi, de mes exploits glorieux instrument, Mais d'un corps tout de glace inutile ornement, Fer, jadis tant à craindre, et qui, dans cette offense, M'as servi de parade, et non pas de défense, Va, quitte désormais le dernier des humains, Passe, pour me venger, en de meilleures mains. Si Rodrigue est mon fils, il faut que l'amour cède, Et qu'une ardeur plus haute à ses flammes succède. Mon honneur est le sien, et le mortel affront Qui tombe sur mon chef rejaillit sur son front.

## SCÈNE VIII. - D. DIÈGUE, D. RODRIGUE.

D. DIÈGUE.

Rodrigue, as-tu du cœur?

D. RODRIGUE.

Tout autre que mon père

L'éprouveroit sur l'heure.

D. DIÈGUE.

Agréable colère!

Digne ressentiment a ma douleur bien doux!

Je reconnois mon sang a ce noble courroux;

Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte.

Viens, mon fils, viens, mon sang, viens réparer ma honte;

Viens me venger.

D. RODRIGUE.

De quoi?

D. DIÈGUE.

D'un affront si cruel,
Qu'à l'honneur de tous deux il porte un coup mortel;
D'un soufflet. L'insolent en eût perdu la vie;
Mais mon âge a trompé ma généreuse envie;
Et ce fer que mon bras ne peut plus souteuir,
Je le remets au tien pour venger et punir.
Va contre un arrogant éprouver ton courage :
Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage;
Meurs, ou tue 1. Au surplus, pour ne te point flatter.

<sup>1</sup> M. Saint-Marc Girardin dit, en citant cet hémistiche: « L'honneur dans don Diègne, comme l'amour de la patrie dans le vieil Horace, fait taire l'amour paternel sans l'étoufier. Don Diègne, îl est vrai, n'a pas le temps d'éprouver les alarmes qui troublent le cœur du vieil Horace et qui trahissent malgré lui sa tendresse paternelle; car, dans le Cid, la vengeauce suit de près l'outrage: don Diègne ne peut pas rester désbonoré, même pendant une heure; l'orgueil espagnol ne supporterait pas cette attente, et Corneille se reprocherait de laisser reparsitre les cheveux blancs de ce vieillard avant qu'ils soient vengés. Quand don Diègne a remis sa cause aux mains de son fils,

Accablé (dit-il) des malheurs où le destin me range, Je vais les déplorer. Va, cours, vole et nous venge!

» Caché taut que dure l'affront, il ne reparalt que lorsqu'il est venge. Nous ne voyons donc point ses alarmes pendant le combat, nous ne voyons point la lette entre l'honneur et la tendresso pateruelle. Ce n'est pas, en effet, dans cette lette que Corneille a mis l'intérêt de sa pièce. Il y a un autre amour plus passionné, plus vif que l'amour paternel, qui doit soutenir la lutte contre l'hon-meur. Les pleurs que la tendresse paternelle eût arrachés à don Diègue, cussent peut-tire affaibli à nos yeux l'inflex bilité de la loi de l'honneur; et Corneille

Je te donne à combattre un homme à redouter; Je l'ai vu tout sanglant, au milieu des batailles!, Se faire un beau rempart de mille sunérailles; J'ai vu, par sa yaleur, cent escadrons rompus; Et, pour t'en dire encor quelque chose de plus, Plus que brave soldat, plus que grand capitaine, C'est...

D. RODRIGUE.

De grâce, achevez.

D. DIÈGUE.

Le père de Chimène.

D. RODRIGUE.

Lc ... ?

D. DIÈGUE.

Ne réplique point, je connois ton amour : Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour ; Plus l'offenseur est cher, et plus grande est l'offense. Enfin tu sais l'affront, et tu tiens la vengeance. Je ne te dis plus rien. Venge-moi, venge-toi. Montre-(oi digne fils d'un père tel que moi. Accablé des malheurs où le destin me range, Je vais les déplorer. Va, cours, vole, et nous venge.

SCÈNE IX. - D. RODRIGUE, seul.

Percé jusques au fond du cœur D'une atteinte imprévue aussi-bien que mortelle, Misérable vengeur d'une juste querelle, Et malheureux objet d'une injuste rigueur, Je demeure immobile, et mon âme abattue

Cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, O Dieu, l'étrange peine!

En cet affront mon père est l'offensé, Et l'offenseur le père de Chimène!

Que jc sens de rudes combats! Contre mon propre honneur mon amour s'intéresse :

avait besoin que nous crussions à la fatalité de cette loi, afin, plus tard, d'ex cuser Rodrigue d'y sacrifier son amour pour Chimène. >

VAR. Je l'ai vu, tout couvert de sang et de poussière, Porter partout la mort dans une armée entière. Il faut venger un père, et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme,

Ou de vivre en infâme,
Des deux côtés mon mal est infinî.
O Dieu, l'étrange peine!
Faut-il laisser un affront impuni?
Faut-il punir le père de Chimène?

Père, maîtresse, honneur, amour, Noble et dure contrainte, aimable tyrannie, Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse,

Mais ensemble amoureuse,
Digne ennemi de mon plus grand bonheur,
Fer qui causes ma peine,
M'es-tu donné pour venger mon honneur?
M'es-tu donné pour perdre ma Chimène?

Il vaut mieux courir au trépas.

Je dois à ma maîtresse aussi-bien qu'a mon pere;

J'attire en me vengeant sa haine et sa colère;

J'attire ses mépris en ne me vengeant pas.

A mon plus doux espoir l'un me rend infidèle,

Et l'autre indigne d'elle.

Mon mal augmente à le vouloir guérir;
Tout redouble ma peine.
Allons, mon âme; et, puisqu'il faut mourir,
Mourons du moins sans offenser Chimène.

Mourir sans tirer ma raison!
Rechercher un trépas si mortel à ma gloire!
Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire
D'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison!
Respecter un amour dont mon âme égarée

Voit la perte assurée!
N'écoutons plus ce penser suborneur,
Qui ne sert qu'à ma peine.
Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur,
Puisqu'aussi-bien il faut perdre Chimène.

Out, mon esprit s'étoit déçu. Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse : Que je meure au combat, ou meure de tristesse, Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Je m'accuse déjà de trop de négligence;

Courons à la vengeance; Et, tout honteux d'avoir tant balancé, Ne soyons plus en peine, Puisque aujourd'hui mon père est l'offensé, Si l'offenseur est père de Chimène.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

SCÈNE I. - D. ARIAS, LE COMTE.

LB COMTE.

Je l'avoue entre nous, quand je lui fis l'affront <sup>1</sup>, J'eus le sang un peu chaud, et le bras un peu prompt : Mais, puisque c'en est fait, le coup est sans remède.

D. ARIAS.

Qu'aux volontés du roi ce grand courage cède : Il y prend grande part; et son cœur irrité Agira contre vous de pleine autorité. Aussi vous n'avez point de valable défense. Le rang de l'offensé, la grandeur de l'offense, Demandent des devoirs et des soumissions Qui passent le commun des satisfactions.

LE COMTE.

Le roi peut, à son gré, disposer de ma vie.

De trop d'emportement votre faute est suivie. Le roi vous aime encore; apaisez son courroux : Il a dit, Je le veux; désobéirez-vous?

YAR. Je l'avoue entre nous, mon sang un peu trop chaud S'est trop ému d'un mot, et l'a porté trop haut.

#### LE COMTE.

Monsieur, pour conserver ma gloire et mon estime 1, Désobéir un peu n'est pas un si grand crime; Et, quelque grand qu'il fût, mes services présents Pour le faire abolir sont plus que suffisants 2.

Quoi qu'on fasse d'illustre et de considérable, Jamais à son sujet un roi n'est redevable. Vous vous flattez beaucoup, et vous devez savoir Que qui sert bien son roi ne fait que son devoir. Vous vous perdrez, monsieur, sur cette confiance.

LE COMTE.

Je ne vous en croirai qu'après l'expérience.

D. ARIAS.

Vous devez redouter la puissance d'un roi.

LE COMTE.

Un jour seul ne perd pas un homme tel que moi. Que toute sa grandeur s'arme pour mon supplice, Tout l'état périra, s'il faut que je périsse.

D. ARIAS.

Quoi! vous craignez si peu le pouvoir souverain...

LE COMTE.

D'un sceptre qui sans moi tomberoit de sa main. Il a trop d'intérêt lui-même en ma personne, Et ma tête en tombant feroit choir sa couronne.

D ARIAS.

Souffrez que la raison remette vos esprits. Prenez un bon conseil.

LE COMTE.

Le conseil en est pris.

D. ARIAS.

Oue lui dirai-je enfin? je lui dois rendre compte.

Monsi ur, pour conserver tout ce que j'ai d'estime.

" C'est ici qu'il y avait :

Les satisfactions n'apaisent point une âme; Qui les reçoit a tort, qui les fait se diffame; Et de pareils accords l'effet le plus commun, Est de déshonorer deux hommes au lieu d'un.

Ces vers parurent trop dangereux dans un temps où l'on punissait les du qu'on ne pouvait arrêter, et Corneille les supprima. (Voltaire.)

LE COMTE.

Que je ne puis du tout consentir à ma honte.

D. ARIAS.

Mais songez que les rois veulent être absolus.

LE COMTE.

Le sort en est jeté, monsieur; n'en parlons plus.

D. ARIAS.

Adieu donc, puisqu'en vain je tâche à vous résoudre. Tout couvert de lauriers 1, craignez encor la foudre.

LE COMTE.

Je l'attendrai sans peur.

D. ARIAS.

Mais non pas sans effet.

LE COMTE.

Nous verrons donc par là don Diègue satisfait.

(D. Arias rentre.)

Qui ne craint point la mort ne craint point les menaces. J'ai le cœur au-dessus des plus fières disgrâces; Et l'on peut me réduire à vivre sans bonheur, Mais non pas me résoudre à vivre sans honneur.

# SCÈNE II. — LE COMTE, D. RODRIGUE.

D. RODRIGUE.

A moi, comte, deux mots.

LE COMTE.

Parle.

D RODRIGUE.

Ote-moi d'un doute.

Connois-tu bien don Diegue?

LE COMTE.

Oui.

D. RODRIGUE.

Parlons bas; écoute.

Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, La vaillance et l'honneur de son temps? le sais-tu?

LE COMTE.

Peut-être.

D. RODRIGUE.

Cette ardeur que dans les yeux je porte,

VAR. Avec tous vos lauriers, craignez encor la foudre. Sais-tu que c'est son sang? le sais-tu?

Que m'importe?

D. RODRIGUE.

A quatre pas d'ici je te le sais savoir.

LE COMTE.

Jeune présomptueux.

D. RODRIGUE.

Parle sans t'émouvoir.

Je suis jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées La valeur n'attend pas le nombre des années.

LE COMTE.

Te mesurer à moi! qui t'a rendu si vain, Toi qu'on n'a jamais vu les armes à la main?

D. RODRIGUE.

Mes pareils à deux fois ne se font pas connoître, Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître.

LE COMTE.

Sais-tu bien qui je suis?

D. RODRIGUE.

Oui; tout aûtre que moi Au seul bruit de ton nom pourroit trembler d'effroi. Les palmes dont je vois ta tête si couverte Semblent porter écrit le destin de ma perte. l'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur; Mais j'aurai trop de force ayant assez de cœur. A qui venge son père il n'est rien d'impossible. Ion bras est invaincu, mais non pas invincible.

LE COMTE.

Ce grand cœur qui paroit au discours que tu tiens Par tes yeux chaque jour se découvroit aux miens; Et croyant voir en toi l'honneur de la Castille, Mon âme avec plaisir te destinoit ma fille. le sais ta passion, et suis ravi de voir Que tous ses mouvements cèdent à ton devoir; Qu'ils n'ont point affoibli cette ardeur magnanime; Que ta haute vertu répond à mon estime; Et que, voulant pour gendre un cavalier parfait, le ne me trompois point au choix que j'avois fait. Mais je sens que pour toi ma pitié s'intéresse : l'admire ton courage, et je plains ta jeunesse.

Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal;
Dispense ma valeur d'un combat inégal;
Trop peu d'honneur pour moi suivroit cette victore.
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
On te croiroit toujours abattu sans effort;
Et j'aurois seulement le regret de ta mort.

D. RODRIGUE.

D'une indigne pitié ton audace est suivie : Qui m'ose ôter l'honneur craint de m'ôter la vie! LE CONTE.

Retire-toi d'ici.

D. RODRIGUE.
Marchons sans discourir.
LE COMTE.

Es-tu si las de vivre?

D. RODRIGUE.
As-tu peur de mourir?
LE COMTE.

Viens, tu fais ton devoir, et le fils dégénère, Qui survit un moment à l'honneur de son père.

## SCÈNE III. - L'INFANTE, CHIMÈNE, LÉONOR.

#### L'INFANTE.

Apaise, ma Chimène, apaise ta douleur; Fais agir ta constance en ce coup de malheur; Tu reverras le calme après ce foible orage; Ton bonheur n'est couvert que d'un peu de nuage, Et tu n'as rien perdu pour le voir différer.

CHIMÈNE.

Mon cœur, outré d'ennuis, n'ose rien espérer.
Un orage si prompt qui trouble une bonace

D'un naufrage certain nous porte la menace; Je n'en saurois douter, je péris dans le port. J'aimois, j'étois aimée, et nos pères d'accord; Et je vous en contois la première nouvelle<sup>1</sup>, Au malheureux moment que naissoit leur querelle, Dont le récit fatal, sitôt qu'on vous l'a fait, D'une si douce attente a ruiné l'effet. Maudite ambition, détestable manie,

VAR. Et je vous en contois la charmante nouvelle.

Dont les plus généreux souffrent la tyrannie! lmpitoyable honneur, mortel à mes plaisirs 1, Que tu me vas coûter de pleurs et de soupirs!

Tu n'as dans leur querelle aucun sujet de craindre; Un moment l'a fait naître, un moment va l'éteindre : Elle a fait trop de bruit pour ne pas s'accorder, Puisque déjà le roi les veut accommoder; Et tu sais que mon âme, à tes ennuis sensible, Pour en tarir la source y fera l'impossible.

CHINÈNE.

Les accommodements ne font rien en ce point:
Les affronts à l'honneur ne se réparent point.
En vain on fait agir la force ou la prudence;
Si l'on guérit le mal, ce n'est qu'en apparence:
La haine que les cœurs conservent au-dedans
Nourrit des fœux cachés, mais d'autant plus ardents.
L'INFANTE.

Le saint nœud qui joindra don Rodrigue et Chimène Des pères ennemis dissipera la haine; Et nous verrons bientôt votre amour le plus fort Par un heureux hymen étouffer ce discord.

CHIMÈNE.

le le souhaite ainsi plus que je ne l'espère ; Don Diègue est trop altier, et je connois mon père. Je sens couler des pleurs que je veux retenir; Le passé me tourmente, et je crains l'avenir.

L'INFANTE.

Que crains-tu? d'un vieillard l'impuissante foiblesse?

Rodrigue a du courage.

L'INFANTE. Il a trop de jeunesse. CHIMÈNE.

Les hommes valeureux le sont du premier coup. L'INFANTE.

Tu ne dois pas pourtant le redouter beaucoup; il est trop amoureux pour te vouloir déplaire; Et deux mots de ta bouche arrêtent sa colère.

VAR. Honneur impitoyable à mes plus chers désirs!

CHIMÈNE.

S'il ne m'obéit point, quel comble à mon ennui! Et, s'il peut m'obéir, que dira-t-on de lui? Étant né ce qu'il est, souffrir un tel outrage! Soit qu'il cède ou résiste au feu qui me l'engage, Mon esprit ne peut qu'être ou honteux, ou confus, De son trop de respect, ou d'un juste refus.

L'INPANTE.

Chimène est généreuse, et, quoique intéressée,
Elle ne peut souffrir une basse pensée:

Mais, si jusques au jour de l'accommodement
Je fais mon prisonnier de ce parfait amant,
Et que j'empêche ainsi l'effet de son courage,
Ton esprit amoureux n'aura-t-il point d'ombrage?

CHIMÈNE.

Ah! madame, en ce cas je n'ai plus de souci,

SCÈNE IV. - L'INFANTE, CHIMÈNE, LÉONOR, UN PAGE.

L'INFANTE.

Page, cherchez Rodrigue, et l'amenez ici.

LE PAGE.

Le comte de Gormas et lui...

CHIMÈNE.

Bon Dieu! je tremble.

L'INFANTE.

Parles.

LE PAGE.

Hors de la ville ils sont sortis ensemble.

CHIMÈNE.

Seuls?

LE PAGE.

Seuls, et qui sembloient tout bas se quereller.

Sans doute ils sont aux mains, il n'en faut plus parler. Madame, pardonnez à cette promptitude.

SCÈNE V. - L'INFANTE, LÉONOR.

L'INFANTE.

Hélas! que dans l'esprit je sens d'inquiétude! Je pleure ses malheurs, son amant me ravit; Mon repos m'abandonne, et ma flamme revit. Ce qui va séparer Rodrigue de Chimène Fait renaître à la fois mon espoir et ma peine; Et leur division, que je vois à regret, Dans mon esprit charmé jette un plaisir secret. Léonob.

Cette haute vertu qui règne dans votre âme Se rend-elle sitôt à cette lâche flamme? L'INFANTE.

Ne la nomme point lâche, à présent que chez moi, Pompeuse et triomphante, elle me fait la loi; Porte-lui du respect, puisqu'elle m'est si chère. Ma vertu la combat, mais, malgré moi, j'espère; Et d'un si fol espoir mon cœur mal défendu Vole après un amant que Chimène a perdu.

Vous laissez choir ainsi ce glorieux courage? Et la raison chez vous perd ainsi son usage? L'INFANTE.

Ah! qu'avec peu d'effet on entend la raison, Quand le cœur est atteint d'un si charmant poison! Et lorsque le malade aime sa maladie, Qu'il a peine à souffrir que l'on y remédie!

Votre espoir vous séduit, votre mal vous est doux; Mais enfin ce Rodrigue est indigne de vous. L'INFANTE.

LÉONOR.

Je ne le sais que trop; mais, si ma vertu cède,
Apprends comme l'amour flatte un cœur qu'il possède.
Si Rodrigue une fois sort vainqueur du combat,
Si dessous sa valeur ce grand guerrier s'abat,
Je puis en faire cas, je puis l'aimer sans honte.
Que ne fera-t-il point, s'il peut vaincre le comte!
l'ose m'imaginer qu'à ses moindres exploits
Les royaumes entiers tomberont sous ses lois;
Et mon amour flatteur déjà me persuade
Que je le vois assis au trône de Grenade,
Les Maures subjugués trembler en l'adorant,
L'Aragon recevoir ce nouveau conquérant,
Le Portugal se rendre, et ses nobles journées
Porter delà les mers ses hautes destinées;

Du sang des Africains arroser ses lauriers; Enfin, tout ce qu'on dit des plus fameux guerriers, Je l'attends de Rodrigue après cette victoire, Et fais de son amour un sujet de ma gloire.

LÉONOR.

Mais, madaine, voyez où vous portez son bras, Ensuite d'un combat qui peut-être n'est pas. L'INFANTE.

Rodrigue est offensé, le comte a fait l'outrage; lls sont sortis ensemble, en faut-il davantage?

Eh bien! ils se battront puisque vous le voulez;
Mais Rodrigue ira-t-il si loin que vous allez?

L'INFANTE.

Que veux-tu? je suis folle, et mon esprit s'égare; Mais c'est le moindre mal que l'amour me prépare . Viens dans mon cabinet consoler mes ennuis; Et ne me quitte point dans le trouble où je suis.

SCÈNE VI. - LE ROI, D. ARIAS, D. SANCHE, D. ALONSE.

LE ROI 2.

Le comte est donc si vain et si peu raisonnable! Ose-t-il croire encor son crime pardonnable?

D. ARIAS.

Je l'ai de votre part longtemps entretenu.

J'ai fait mon pouvoir, sire, et n'ai rien obtenu.

LE ROI.

Justes cieux! ainsi donc un sujet téméraire A si peu de respect et de soin de me plaire!

<sup>&#</sup>x27; VAR. Tu vois par là quels maux cet amour me prépare.

<sup>\*</sup> Le personnage du roi a été très-diversement apprécié. On en jugera par les deux extraits suivants, qu'il nous a paru curieux de rapprocher :

<sup>«</sup> Quel rôle fait dans le Cid le roi de Castille? Ce n'est qu'un témoin presque oisif d'une action qui ne l'intéresse que peu. Rodrigue et Chimène attirent toute l'attention du spectateur, tandis que le roi et l'infante, qui devraient faire les principaux rôles, ou ne point paraître du tout, paraissent à peine en second pour ennuyer. Corneille le sentit bien: mais il ne fit qu'après coup cette importante remarque, qui fut mise en pratique par les auteurs grecs des la naissance du théâtre. » (Le père Brumoy.) — « Ce roi si plein de sens et d'équité est l'image de la royauté telle qu'elle doit être, par sa modération, par sa connaissance des hommes, par sa justice ingénieuse, comme celle de Salomon. »

Il offense don Diègue, et méprise son roi!
Au milieu de ma cour il me donne la loi!
Qu'il soit brave guerrier, qu'il soit grand capitaine,
Je saurai bien rabattre une humeur si hautaine;
Fût-il la valeur même, et le dieu des combats,
Il verra ce que c'est que de n'obéir pas.
Quoi qu'ait pu mériter une telle insolence,
Je l'ai voulu d'abord traiter sans violence;
Mais, puisqu'il en abuse, allez dès aujourd'hui,
Soit qu'il résiste, ou non, vous assurer de lui.

(D. Alonse rentre.)

# SCÈNE VII. - LE ROI, D. SANCHE, D. ARIAS.

## D. SANCHE.

Peut-être un peu de temps le rendroit moins rebelle; On l'a pris tout bouillant encor de sa querelle; Sire, dans la chaleur d'un premier mouvement, Un cœur si généreux se rend malaisément. Il voit bien qu'il a tort, mais une âme si haute N'est pas sitôt réduite à confesser sa faute.

LE ROI.

Don Sanche, taisez-vous, et soyez averti Qu'on se rend criminel à prendre son parti.

D. SANCHE.

J'obéis, et me tais; mais, de grâce encor, sirc, Deux mots en sa défense.

LE ROL

Et, que pourrez-vous dire?

D. SANCHE.

Qu'une âme accoutumée aux grandes actions
Ne se peut abaisser à des soumissions :
Elle n'en conçoit point qui s'expliquent sans honte;
Et c'est à ce mot seul qu'a résisté le comte.
Il trouve en son devoir un peu trop de rigueur,
Et vous obéiroit, s'il avoit moins de cœur.
Commandez que son bras, nourri dans les alarmes,
Répare cette injure à la pointe des armes;
Il satisfera, sire, et vienne qui voudra,
Attendant qu'il l'ait su, voici qui répondra.

LE ROI.

Vous perdez le respect : mais je pardonne à l'âge, Et j'estime l'ardeur 1 en un jeune courage. Un roi dont la prudence a de meilleurs objets Est meilleur ménager du sang de ses sujets : Je veille pour les miens, mes soucis les conservent. Comme le chef a soin des membres qui le servent. Ainsi votre raison n'est pas raison pour moi; Vous parlez en soldat, je dois agir en roi: Et, quoi qu'on veuille dire, et quoi qu'il ose croire, Le comte à m'obéir ne peut perdre sa gloire. D'ailleurs, l'affront me touche, il a perdu d'honneur Celui que de mon fils j'ai fait le gouverneur; S'attaquer à mon choix, c'est se prendre à moi-même, Et faire un attentat sur le pouvoir suprême. N'en parlons plus. Au reste, on a vu dix vaisseaux De nos vieux ennemis arborer les drapeaux; Vers la bouche du fleuve ils ont osé paroitre.

D. ARTAS.

Les Maures ont appris par force à vous connoître, Et, tant de fois vaincus, ils ont perdu le cœur De se plus hasarder contre un si grand vainqueur.

LE ROI.

lls ne verront jamais, sans quelque jalousie,
Mon sceptre, en dépit d'eux, régir l'Andalousie;
Et ce pays si beau, qu'ils ont trop possédé,
Avec un ceil d'envie est toujours regardé.
C'est l'unique raison qui m'a fait dans Séville
Placer, depuis dix aus, le trône de Castille,
Pour les voir de plus près, et d'un ordre plus prompt
Renverser aussitôt ce qu'ils entreprendront.

D. ARTAS.

Sire, ils ont trop appris aux dépens de leurs têtés <sup>2</sup> Combien votre présence assure vos conquêtes; Vous n'avez rien à craindre.

LE ROI.

Et rien à négliger.

Le trop de confiance attire le danger;

1 VAR. Et j'excuse l'ardeur en un jeune courage. 2 VAR. Ils savent aux dépens de leurs plus dignes têtes. Et vous n'ignorez pas qu'avec fort peu de peine Un flux de pleine mer jusqu'ici les amène. Toutefois j'aurois tort de jeter dans les cœurs, L'avis étant mal sûr, de paniques terreurs. L'effroi que produiroit cette alarme inutile, Dans la nuit qui survient, troubleroit trop la ville : Puisqu'on fait bonne garde aux murs et sur le port <sup>1</sup>, C'est assez pour ce soir.

SCÈNE VIII. — LE ROI, D. ALONSE, D. SANCHE, D. ARIAS.

D. ALONSE.

Sire, le comte est mort.

Don Diègue, par son fils, a vengé son offense.

LE ROI.

Dès que j'ai su l'affront, j'ai prévu la vengeance, Et j'ai voulu dès-lors prévenir ce malheur.

D. ALONSE.

Chimène à vos genoux apporte sa douleur; Elle vient tout en pleurs vous demander justice.

LE ROI.

Bien qu'à ses déplaisirs mon âme compatisse, Ce que le comte a fait semble avoir mérité Ce juste châtiment de sa témérité. Quelque juste pourtant que puisse être sa peine, Je ne puis sans regret perdre un tel capitaine. Après un long service à mon état rendu, Après son sang pour moi mille fois répandu, A quelques sentiments que son orgueil m'oblige, Sa perte m'affoiblit, et son trépas m'afflige.

SCÈNE IX. — LE ROI, D. DIÈGUE, CHIMÈNE, D. SANCHE, D. ARIAS, D. ALONSE.

CHIMÈNE.

Sire, sire, justice.

D. DIÈGUE. Ah! sire, écoutez-nous. CHIMÈNE.

c me jette à vos pieds.

\* VAR. Faites doubler la garde aux murs et sur le port.

D. DIÈGUE.
J'embrasse vos genoux.
CHIMÈNE.

Je demande justice.

D. DIÈGUE.
 Entendez ma défense.
 CHIMÈNE.

D'un jeune audacieux punissez l'insolence; Il a de votre sceptre abattu le soutien, Il a tué mon père 1.

D. DIÈGUE. Il a vengé le sien. chimène.

Au sang de ses sujets un roi doit la justice.

D. DIÈGUE.

Pour la juste vengeance il n'est point de supplice. LE ROI.

Levez-vous l'un et l'autre, et parlez à loisir. Chimène, je prends part à votre déplaisir; D'une égale douleur je sens mon âme atteinte.

(à D. Diègue.)
Vous parlerez après; ne troublez pas sa plaiute.
CHIMÈNE.

Sire, mon père est mort; mes yeux ont vu son sang Couler à gros bouillons de son généreux flanc; Ce sang qui tant de fois garantit vos murailles, Ce sang qui tant de fois vous gagna des batailles, Ce sang qui tout sorti fume encor de courroux De se voir répandu pour d'autres que pour vous, Qu'au milieu des hasards n'osoit verser la guerre, Rodrigue en votre cour vient d'en couvrir la terre.

Et pour son coup d'essai, son indigne attentat D'un si ferme soutien a privé votre état, De vos meilleurs soldats abattu l'assurance, ft de vos ennemis relevé l'espérance.

<sup>&#</sup>x27;Ce qui est vraiment pathétique, c'est le spectacle d'un cœur froissé entre la passion et le devoir, contraînt de se déchirer lui-même et d'immoler à l'inexorable vertu les sentiments les plus chers. Felle est la situation de Chimène forcée par l'honneur et la piété filiale de solliciter la mort d'un amant qui lui est plus cher que la vie. Corneille a su combiner avec tant d'art l'héroisme et la faiblesse dans le même caractère que la piété filiale l'emporte sur l'amour sans lui rien taire perdre de sa force. (Geoffroy.)

<sup>\*</sup> Corneille a supprimé ici les quatre vers suivants :

J'ai couru sur le lieu, sans force et sans couleur; Je l'ai trouvé sans vie. Excusez ma douleur, Sire; la voix me manque à ce récit funeste; Mes pleurs et mes soupirs vous diront mieux le reste.

E ROI.

Prends courage, ma fille, et sache qu'aujourd'hui Ton roi te veut servir de père au lieu de lui.

Sire, de trop d'honneur ma misère est suivie. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai trouvé sans vie; Son flanc étoit ouvert; et, pour mieux m'émouvoir 1, Son sang sur la poussière écrivoit mon devoir; Ou plutôt sa valeur en cet état réduite Me parloit par sa plaie, et hâtoit ma poursuite: Et, pour se faire entendre au plus juste des rois, Par cette triste bouche elle empruntoit ma voix. Sire, ne souffrez pas que sous votre puissance Règne devant vos yeux une telle licence; Que les plus valeureux, avec impunité, Soient exposés aux coups de la témérité; Qu'un jeune audacieux triomphe de leur gloire, Se baigne dans leur sang, et brave leur mémoire. Un si vaillant guerrier qu'on vient de vous ravir Éteint, s'il n'est vengé, l'ardeur de vous servir. Enfin mon père est mort, j'en demande vengeance, Plus pour votre intérêt que pour mon allégeance. Vous perdez en la mort d'un homme de son rang; Vengez-la par une autre, et le sang par le sang. Immolez, non à moi, mais à votre couronne. Mais à votre grandeur, mais à votre personne; Immolez, dis-je, sire, au bien de tout l'état Fout ce qu'enorgueillit un si grand attentat2. LE ROL

Don Diègue, répondez.

D. DIÈGUE. Qu'on est digne d'envie

' VAR. Il ne me parla point, et, pour mieux m'émouvoir...

NAR. Sacrifiez don Diègue et toute sa famille A vous, à votre peuple, à toute la Castille. Le soleil qui voit tout, ne voit rien sous les cieux Qui vons puisse payer un sang si précieux. Lorsqu'en perdant la force on perd aussi la viel Et qu'un long âge apprête aux hommes généreux. Au bout de leur carrière, un destin malheureux! Moi, dont les longs travaux ont acquis tant de gloire. Moi, que jadis partout a suivi la victoire. Je me vois aujourd'hui, pour avoir trop vécu, Recevoir un affront, et demeurer vaincu. Ce que n'a pu jamais combat, siége, embuscade, Ce que n'a pu jamais Aragon, ni Grenade, Ni tous vos ennemis, ni tous mes envieux, Le comte en votre cour l'a fait presque à vos yeux, Jaloux de votre choix, et fier de l'avantage Oue lui donnoit sur moi l'impuissance de l'âge 1 Sire, ainsi ces cheveux blanchis sous le harnois, Ce sang pour vous servir prodigué tant de fois, Ce bras, jadis l'effroi d'une armée ennemic, Descendoient au tombcau tout chargés d'infamic, Si je n'eusse produit un sils digne de moi, Digne de son pays, et digne de son roi : Il m'a prêté sa main, il a tué le comte; Il m'a rendu l'honneur, il a lavé ma honte. Si montrer du courage et du ressentiment, Si venger un soufflet mérite un châtiment, Sur moi scul doit tomber l'éclat de la tempête. Quand le bras a failli, l'on en punit la tête. Du crime glorieux qui cause nos débats 2, Sire, j'en suis la tête; il n'en est que le bras. Si Chimène se plaint qu'il a tué son père, Il ne l'eût jamais fait, si je l'eusse pu faire. Immolez donc ce chef que les ans vont ravir. Et conservez pour vous le bras qui peut servir. Aux dépens de mon sang satisfaites Chimène : Je n'y résiste point, je consens à ma peine; Et. loin de murmurer d'un rigoureux décret. Mourant sans déshonneur, je mourrai sans regret. LE ROL

L'affaire est d'importance, et, bien considérée, Mérite en plein conseil d'être délibérée.

YAR. Et souillé sans respect l'honneur de ma vieillesse, Avantagé de l'âge, et fort de ma foiblesse.
 YAR. Qu'on nomme crime ou non ce qui fait nos déhats.

Don Sanche, remettez Chimène en sa maison. Don Diègue aura ma cour et sa foi pour prison. Qu'on me cherche son fils. Je vous ferai justice.

CHIMÈNE.

Il est juste, grand roi, qu'un meurtrier périsse.

Prends du repos, ma fille, et calme tes douleurs CHIMÈNE.

M'ordonner du repos, c'est croître mes malheurs.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - D. RODRIGUE, ELVIRE.

ELVIRE.

Rodrigue, qu'as-tu fait? où viens-tu, misérable?
D. RODRIGUE.

Suivre le triste cours de mon sort déplorable.

ELVIRE.

Où prends-tu cette audace et ce nouvel orgueil De paroître en des lieux que tu remplis de deuil? Quoi! viens-tu jusqu'ici braver l'ombre du comte? Ne l'as-tu pas tué?

D. RODRIGUE.

Sa vie étoit ma honte; Mon honneur de ma main a voulu cet effort.

ELVIRE.

Mais chercher ton asile en la maison du mort! Jamais un meurtrier en fit-il son refuge?

D. RODRIGUE.

Et je n'y viens aussi que m'offrir à mon juge. Ne me regarde plus d'un visage étonné; Je cherche le trépas après l'avoir donné. Mon juge est mon amour, mon juge est ma Chimène : Je mérite la mort de mériter sa haine, Et j'en viens recevoir comme un bien souverain Et l'arrêt de sa bouche, et le coup de sa main.

ELVIRE.

Fuis plutôt de ses yeux, fais de sa violence; A ses premiers transports dérobe ta présence. Va, ne l'expose point aux premiers mouvements Que poussera l'ardeur de ses ressentiments.

D. RODRIGUE.

Non, non, ce cher objet à qui j'ai pu déplaire Ne peut pour mon supplice avoir trop de colère; Et j'évite cent morts qui me vont accabler<sup>1</sup>, Si pour mourir plus tôt je la puis redoubler.

Chimène est au palais, de pleurs toute baignée, Et n'en reviendra point que bien accompagnée. Rodrigue, fuis, de grâce, ôte-moi de souci. Que ne dira-t-on point si l'on te voit îci? Veux-tu qu'un médisant, pour comble à sa misère, L'accuse d'y souffrir l'assassin de son père? Elle va revenir, elle vient, je la voi : Du moins, pour son honneur, Rodrigue, cache-toi.

## SCÈNE II. - D. SANCHE, CHIMÈNE, ELVIRE.

## D. SANCHE.

Oui, madame, il vous faut de sanglantes victimes.
Votre colère est juste, et vos pleurs légitimes;
Et je n'entreprends pas, à force de parler,
Ni de vous adoucir, ni de vous consoler.
Mais si de vous servir je puis être capable,
Employez mon épée à punir le coupable;
Employez mon amour à venger cette mort;
Sous vos commandements mon bras sera trop fort.

Malheureuse!

D. SANCHE.

Madame, accepicz mon service.

J'offenserois le roi, qui m'a promis justice.

<sup>&#</sup>x27; VAR. Et d'un heur sans pareil je me verrai combler.

D. SANCHE.

Vous savez qu'elle marche avec tant de langueur, Que bien souvent le crime échappe à sa longueur; Son cours lent et douteux fait trop perdre de larmes. Souffrez qu'un cavalier vous venge par les armes : La voie en est plus sûre et plus prompte à punir.

CHIMÈNE.

C'est le dernier remède; et s'il y faut venir, Et que de mes malheurs cette pitié vous dure, Vous serez libre alors de venger mon injure.

D. SANCHE.

C'est l'unique bonheur où mon âme prétend; Et, pouvant l'espérer, je m'en vais trop content.

SCÈNE III. - CHIMÈNE, ELVIRE.

CHIMÈNE.

Enfin je me vois libre, et je puis, sans contrainte, De mes vives douleurs te faire voir l'atteinte; Je puis donner passage à mes tristes soupirs; Je puis t'ouvrir mon âme, et tous mes déplaisirs. Mon père est mort, Elvire; et la première épée Dont s'est armé Rodrigue a sa trame coupée. Pleurez, pleurez, mes yeux. et fondez-vous en eau; La moitié de ma vie a mis l'autre au tombesu, Et m'oblige à venger, après ce coup funeste, Celle que je n'ai plus sur celle qui me reste.

\_\_

Reposez-vous, madame.

CHIMENE.

Ah! que mal à propos
Dans un malheur si grand tu parles de repos!
Par où sera jamais ma douleur apaisée,
Si je ne puis hair la main qui l'a causée?
Et que dois-je espérer qu'un tourment éternel,
Si je poursuis un crime, aimant le criminel?

Il vous prive d'un père, et vous l'aimez encore?

CHIMÈNE.

C'est peu de dire aimer, Elvire, je l'adore; Na passion s'oppose à mon ressentiment; Dedans mon ennemi je trouve mon amant;
Et je sens qu'en dépit de toute ma colère,
Rodrigue dans mon cœur combat encor mon père:
Il l'attaque, il le presse, il cède, il se défend,
Tantôt fort, tantôt foible, et tantôt triomphant:
Mais, en ce dur combat de colère et de flamme,
Il déchire mon cœur sans partager mon âme;
Et, quoi que mon amour ait sur moi de pouvoir,
Je ne consulte point pour suivre mon devoir;
Je cours sans balancer où mon honneur m'oblige.
Rodrigue m'est bien cher, son intérêt m'afflige;
Mon cœur prend son parti¹; mais, contre leur effort,
Je sais que je suis fille, et que mon père est mort.

PLAI

Pensez-vous le poursuivre?

CHIMÈNE.

Ah! cruelle pensée! Et cruelle poursuite où je me vois forcée! Je demande sa tête, et crains de l'obtenir : Ma mort suivra la sienne, et je le veux punir!

Quittez, quittez, madame, un dessein si tragique; Ne vous imposez point de loi si tyrannique. CHIMÈNE.

Quoi! j'aurai vu mourir mon père entre mes bras\*!
Son sang crîra vengeance, et je ne l'orrai pas!
Mon cœur, honteusement surpris par d'autres charmes
Croira ne lui devoir que d'impuissantes larmes!
Et je pourrai souffrir qu'un amour suborneur
Dans un lâche silence étouffe mon honneur!

Madame, croyez-moi, vous serez excusable
D'avoir moins de chaleur contre un objet aimable,
Contre un amant si cher; vous avez assez fait;
Vous avez vu le roi, n'en pressez point l'effet:
Ne vous obstinez point en cette humeur étrange.
CHIMÈNE.

Il v va de ma gloire, il faut que je me venge;

VAR. Mon cœur prend son parti; mais malgré son effort
 Je sais ce que je sus, et que mon père est mort.
 VAR. Quoi! mon père étant mort et presque entre mes bras.

Et de quoi que nous flatte un désir amoureux, Toute excuse est honteuse aux esprits généreux.

ELVIRE.

Mais vous aimez Rodrigue, il ne vous peut déplaire.

Je l'avoue.

ELVIRE.

Après tout, que pensez-vous donc faire? CHIMÈNE.

Pour conserver ma gloire et finir mon ennuı, Le poursuivre, le perdre, et mourir après lui.

SCÈNE IV. — D. RODRIGUE, CHIMÈNE, ELVIRE.

D. RODRIGUE.

Eh bien! sans vous donner la peine de poursuivre, Assurez-vous l'honneur de m'empêcher de vivre.

CHIMÈNE.

Elvire, où sommes-nous? et qu'est-ce que je voi? Rodrigue en ma maison! Rodrigue devant moi!

D. RODRIGUE.

N'épargnez point mon sang; goûtez, sans résistance, La douceur de ma perte et de votre vengeance.

CHIMÈNE.

Hélas!

D. RODRIGUE.

Éconte-moi.

CHIMÈNE.

Je me meurs.

D. RODRIGUE.

Un moment.

CHIMÈNE.

Va. laisse-moi mourir.

D. RODRIGUE.

Quatre mots seulement:

Après, ne me réponds qu'avecque cette épée!

CHIMÈNE.

Quoi! du sang de mon père encor toute trempée!

D. RODRIGUE.

Ma Chimène.

CHIMÈNE.

Ole-moi cet objet odieux. Qui reproche ton crime et ta vie à mes veux.

D. RODRIGUE.

Regarde-le plutôt pour exciter ta haine, Pour croître ta colère, et pour hâter ma peine. CHIMÈNE.

Il est teint de mon sang.

D. RODRIGUE,

Plonge-le dans le mien;

Et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien,

CHIMÈNE.

Ah! quelle cruauté, qui tout en un jour tuc Le père par le fer, la fille par la vue! Ote-moi cet objet, je ne le puis souffrir : Tu veux que je l'écoute, et tu me sais mourir.

D. RODRIGUE.

Je fais ce que tu veux, mais sans quitter l'envie De finir par tes mains ma déplorable vie; Car enfin n'attends pas de mon affection Un làche repentir d'une bonne action. De la main de ton père un coup irréparable Déshonoroit du mien la vieillesse honorable 1. Tu sais comme un soufflet touche un homme de cœur. J'avois part à l'affront, j'en ai cherché l'auteur : Je l'ai vu, j'ai vengé mon honneur et mon père: Je le ferois encor, si j'avois à le faire : Ce n'est pas qu'en effet, contre mon père et moi, Ma flamme assez long-temps n'ait combattu pour toi : Juge de son pouvoir, dans une telle offense J'ai pu délibérer si j'en prendrois vengeance. Réduit à te déplaire, ou souffrir un affront, J'ai retenu ma main, j'ai cru mon bras trop prompt 1. Je me suis accusé de trop de violence; Et ta beauté, sans doute, emportoit la balance, Si je n'eusse opposé contre tous tes appas 8

I VAR. L'irréparable effet d'une chaleur trop prompte Deshonoroit mon pere, et me couvroit de honte. VAR.

J'ai pensé qu'à son tour mon bras étoit trop prompt. VAR. A moins que d'opposer à tes plus forts appas.

Ou'un homme sans honneur ne te méritoit pas; Qu'après m'avoir chéri quand je vivois sans blâme 1; Oui m'aima généreux me hairoit infâme: Ou'écouter ton amour, obéir à sa voix, C'étoit m'en rendre indigne et dissamer ton choix. Je te le dis encore, et, quoique i'en soupire, Jusqu'au dernier soupir je veux bien le redire : Je t'ai fait une offense, et j'ai dû m'y porter. Pour effacer ma honte, et pour te mériter; Mais quitte envers l'honneur, et quitte envers mon père. C'est maintenant à toi que je viens satisfaire : C'est pour t'offrir mon sang qu'en ce lieu tu me vois. J'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois. Je sais qu'un père mort t'arme contre mon crime: Je ne t'ai pas voulu dérober ta victime. Immole avec courage au sang qu'il a perdu Celui qui met sa gloire à l'avoir répandu. CHIMÈNE.

Ah, Rodrigue! il est vrai, quoique ton ennemic, Je ne te puis blâmer d'avoir sui l'infamie; Et, de quelque facon qu'éclatent mes douleurs. Je ne t'accuse point, je pleure mes malheurs. Je sais ce que l'honneur, après un tel outrage, Demandoit à l'ardeur d'un généreux courage : Tu n'as fait le devoir que d'un homme de bien: Mais aussi, le faisant, tu m'as appris le mien. Ta funeste valeur m'instruit par la victoire; Elle a vengé ton père et soutenu la gloire : Même soin me regarde, et j'ai, pour m'affliger. Ma gloire à soutenir, et mon père à venger. Hélas! ton intérêt ici me désespère. Si quelque autre malheur m'avoit ravi mon pere. Mon âme auroit trouvé dans le bien de te voir L'unique allégement qu'elle cût pu recevoir, Et contre ma douleur j'aurois senti des charmes, Quand une main si chère eût essuyé mes larmes. Mais il me faut te perdre après l'avoir perdu; Cet effort sur ma flamme à mon honneur est dû.

<sup>&#</sup>x27;VAR. Que malgré cette part que j'avois en ton àme.
'VAR. ..... et veux, tant que j'expire,
Sans cesse le penser, et sans cesse le dire.

Et cet affreux devoir, dont l'ordre m'assassine, Ve force à travailler moi-même à ta ruine. Car enfin, n'attends pas de mon affection De laches sentiments pour ta punition. De quoi qu'en ta faveur notre amour m'entretienne. Ma générosité doit répondre à la tienne. Tu t'es, en m'offensant, montré digne de moi; Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi. D. RODRIGUE.

Ne diffère donc plus ce que l'honneur t'ordonne: Il demande ma tête, et je te l'abandonne; Fais-en un sacrifice à ce noble intérêt, Le coup m'en sera doux, aussi-bien que l'arrêt. Attendre après mon crime une lente justice. C'est reculer ta gloire autant que mon supplice. Je mourrai trop heureux mourant d'un coup si beau.

Va, je suis ta partie, et non pas ton bourreau. Si tu m'offres ta tête, est-ce à moi de la prendre? Je la dois attaquer, mais tu dois la désendre; C'est d'un autre que toi que je dois l'obtenir, Et je dois te poursuivre, et non pas te punir.

D. RODRIGUE.

De quoi qu'en ma faveur notre amour t'entretienne. Ta générosité doit répondre à la mienne; Et pour venger un père emprunter d'autres bras. Ma Chimène, crois-moi, c'est n'y répondre pas : Ma main seule du mien a su venger l'offense. Ta main seule du tien doit prendre la veugeance.

CHIMÈNE

Cruel, à quel propos sur ce point t'obstiner? Tu t'es vengé sans aide, et tu m'en veux donner! Je suivrai ton exemple, et j'ai trop de courage Pour souffrir qu'avec toi ma gloire se partage. Mon père et mon honneur ne veulent rien devoir Aux traits de ton amour, ni de ton désespoir. D. RODRIGUE.

Rigoureux point d'honneur! hélas! quoi que je fasse, Ne pourrai-je à la fin obtenir cette grâce? Au nom d'un père mort, ou de notre amitié. Punis-moi par vengeance, ou du moins par pitié.

Tou malheureux amant aura bien moins de peine A mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine. CHIMÈNE.

Va, je ne te hais point1.

D. RODRIGUE. Tu le dois.

CHIMÈNE.

Je ne pais.

On me saurait nier que, dans la plupart de ses pièces, Corneille n'ait fait de l'amour, non une passion qui remplit, agite et entralne l'âme, mais une situation qui impose de certains devoirs, prescrit une certaine conduite, et dispose froidement de la vie sans lui donner aucun charme. L'auteur du Cid et de Polyseute n'a pu ignorer le véritable amour; s'il n'en a pas éprouvé l'ardeur et l'égarement, il a connu la vraie et profonde tendresse du cœur, cette confance parfaite qui unit deux àmes à travers des devoirs différents, ou même opposés; cette douce et intime communauté de deux amants qui ne permet pas que l'un fasse à l'autre un mal qu'il ue sente comme lui, qui oppose l'union des œurs aux malheurs de la destinée, et établit, entre deux êtres que tout sépare, des liens secrets que rien ne saurait rompre. C'est de leurs affaires communes que s'estretiennent Chimène et Rodrigue, en se parlant des devoirs contraires qui leur sont imposés; c'est ensemble, s'il est permis de le dire, qu'ils s'arrangent pour les remplir :

Tu n'as fait le devoir que d'un homme de bien; Mais aussi, le faisant, tu m'as appris le mien.

Il n'est rien que l'amour de l'un des deux amants voulût arracher à l'honneur de l'autre :

Va, je ne te hais point. — Tu le dois. — Je ne puis, etc.

Mais quand Rodrigue et Chimène sont bien convaincus que leur amour est impossible à étouffer, et que ce n'est pas dans cette vaine tentaive qu'ils ont à faire éclater leur force et leur vertu, alors, livrés pour un instant, sans résistance, à cet amour qui demeure leur unique bien au milieu des plus cruels malheurs, ils sentent, ils pensent, ils parlent presque ensemble; l'écho de leurs paroles est ce cri qui échappe à la fois à deux âmes pénétrées de la même douleur:

Rodrigue, qui l'eût cru? — Chimène, qui l'eût dit? Que notre beur fût si proche, et sitôt se perdit!

Et leurs adieux achèvent d'unir leur destinée :

Adieu. Je vais traîner une mourante vie, Tant que par la poursuite elle me soit ravie. — Si j'en obtiens l'effet, je te donne ma foi De ne respirer pas un moment après toi.

Maintenant ils peuvent se séparer; Rodrigue pourrait aller combattre le frère de Chimène, s'il restait à Chimène un frère qui voulût venger son père; Chimène peut poursuivre Rodrigue en ennemie; ils se sont recessus; ils s'entendront à travers les apparences les plus inintelligibles aux yenx da monde, et cette mystérieuse franc-maçonnerie de l'amour ne permettra pas que ni l'un ni l'autre soit jamais exposé à être mal compris de l'être adoré asquel il demeure fidèle, au moment même où il le sacrifie. (Guizot.)

D. RODRIGUE.

Crains-tu si peu le blame, et si peu les faux bruits? Quand on saura mon crime, et que ta flamme dure, Que ne publiront point l'envie et l'imposture? Force-les au silence, et, sans plus discourir, Sauve ta renommée en me faisant mourir.

YÈNE.

Elle éclate bien mieux en te laissant la vie;
Et je veux que la voix de la plus noire envie
Élève au ciel ma gloire et plaigne mes ennuis,
Sachant que je t'adore et que je te poursuis.
Va-t'en, ne montre plus à ma douleur extrême
Ce qu'il faut que je perde encore que je l'aime.
Dans l'ombre de la nuit cache bien ton départ;
Si l'on te voit sortir, mon honneur court hasard.
La seule occasion qu'aura la médisance,
C'est de savoir qu'ici j'ai souffert ta présence.
Ne lui donne point lieu d'attaquer ma vertu.

D. RODRIGUE.

Que je meure.

CRIMÈNE.

Va-t'en.

D. Rodrigue.
 A quoi te résous-tu?
 CHIMÈNE.

Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère, Je ferai mon possible à bien venger mon père; Mais, malgré la rigueur d'un si cruel devoir, Mon unique souhait est de ne rien pouvoir.

D. RODRIGUE.

O miracle d'amour!

CHIMÈNE.

O comble de misères!

D RODRIGUE.

Que de maux et de pleurs nous coûteront nos pères!

Rodrigue, qui l'eût cru?...

D. RODRIGUE.

Chimène, qui l'eût dit? ..

Que notre heur fût si proche, et sitôt se perdit?

## ACTE III, SCÈNE V.

D. RODRIGUE.

Et que si près du port, contre toute apparence, Un orage si prompt brisât notre espérance!

CHIMÈNE.

Ah, mortelles douleurs!

D. RODRIGUE.

Ah, regrets superflus!

CHIMÈNE.

Va-t'en, encore un coup, je ne t'écoute plus.

D. RODRIGUE.

Adieu; je vais traîner une mourante vie, Tant que par ta poursuite elle me soit ravie.

CHIMÈNE.

Si j'en obtiens l'effet, je t'engage ma foi De ne respirer pas un moment après toi. Adieu; sors, et surtout garde bien qu'on te voie.

ELVIRE.

Madame, quelques maux que le ciel nous envoie...

Ne m'importune plus, laisse-moi soupirer. Je cherche le silence et la nuit pour pleurer.

SCÈNE V. - D. DIÈGUE, seul.

Jamais nous ne goûtons de parfaite allégresse. Nos plus heureux succès sont mêlés de tristesse. Toujours quelques soucis en ces événements Troublent la pureté de nos contentements : Au milieu du bonheur mon âme en sent l'atteinte; Je nage dans la joie, et je tremble de crainte. J'ai vu mort l'ennemi qui m'avoit outragé; Et je ne saurois voir la main qui m'a vengé. En vain je m'y travaille, et d'un soin inutile, Tout cassé que je suis, je cours toute la ville : Ce peu que mes vieux ans m'ont laissé de vigueur Se consume sans fruit à chercher ce vainqueur. A loute heure, en tous lieux, dans une nuit si sombre, le pense l'embrasser, et n'embrasse qu'une ombre; Et mon amour, déçu par cet objet trompeur, Se forme des soupçons qui redoublent ma peur. le ne découvre point de marques de sa fuite;

Je crains du comte mort les amis et la suite; Leur nombre m'épouvante et confond ma raison. Rodrigue ne vit plus, ou respire en prison. Justes cieux! me trompé-je encore à l'apparence, Ou si je vois enfin mon unique espérance? C'est lui, n'en doutons plus; mes vœux sont exaucés; Ma crainte est dissipée, et mes ennuis cessés.

SCÈNE VI. — D. DIÈGUE, D. RODRIGUE.

D. DIÈGUE.

Rodrigue, enfin le ciel permet que je te voie.

D. RODRIGUE.

Hélas!

D. DIÈGUE.

Ne mêle point de soupirs à ma joie;
Laisse-moi prendre haleine afin de te louer :
Ma valeur n'a point lieu de te désavouer;
Tu l'as bien innitée, et ton illustre audace
Fait bien revivre en toi les héros de ma race :
C'est d'eux que tu descends, c'est de moi que tu viens;
Ton premier coup d'épée égale tous les miens :
Et d'une belle ardeur ta jeunesse animée
Par cette grande épreuve atteint ma renommée.
Appui de ma vieillesse, et comble de mon heur,
Touche ccs cheveux blancs à qui tu rends l'honneur;
Viens baiser cette joue, et reconnois la place
Où fut jadis l'affront que ton courage efface 1.

D. RODRIGUE

L'honneur vous en est dû, les cieux me sont témoins Qu'étant sorti de vous je ne pouvois pas moins. Je me tiens trop heureux, et mon âme est ravie Que mon coup d'essai plaise à qui je dois la vie : Mais parmi vos plaisirs ne soyez point jaloux Si je m'ose, à mon tour, satisfaire après vous; Souffrez qu'en liberté mon désespoir éclate;

NAR. Où fut empreint l'affront que ton courage efface. D. RODRIGUE.

> L'honneur vous en est dû, je ne pouvois pas moins Étant sorti de vous et nourri par vos soins. Je m'en tiens trop heureux, etc.

Assez et trop long-temps votre discours le flatte.
Je ne me repens point de vous avoir servi;
Mais rendez-moi le bien que ce coup m'a ravi.
Mon bras pour vous venger, armé contre ma flamme,
Par ce coup glorieux m'a privé de mon âme;
Ne me dites plus rien, pour vous j'ai tout perdu;
Ce que je vous devois, je vous l'ai bien rendu.

D. DIÈGUE.

Porte encore plus haut le fruit de ta victoire 1. Je l'ai donné la vie, et tu me rends ma gloire; Et d'autant que l'honneur m'est plus cher que le jour, D'autant plus maintenant je te dois de retour. Mais d'un cœur magnanime éloigne ces foiblesses; Nous n'avons qu'un honneur, il est tant de maîtresses! L'amour n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir.

D. RODRIGUE.

Ah! que me dites-vous?

D. DIÈGUE. Ce que tu dois savoir.

D. RODRIGUE.

Mon honneur offensé sur moi-même se venge;
Et vous m'osez pousser à la honte du change!
L'infamie est pareille, et suit également
Le guerrier sans courage, et le perfide amant.
A ma fidélité ne faites point d'injure;
Souffrez-moi généreux sans me rendre parjure;
Mes liens sont trop forts pour être ainsi rompus,
la foi m'engage encor si je n'espère plus;
Et, ne pouvant quitter ni posséder Chimène,
Le trépas que je cherche est ma plus douce peine.

D. DIÈGUE.

Il n'est pas temps encor de chercher le trépas;
Ton prince et ton pays ont besoin de ton bras.
La flotte qu'on craignoit, dans le grand fleuve entrée,
Vient surprendre la ville et piller la contrée.
Les Maures vont descendre, et le flux et la nuit
bans une heure à nos murs les amenent sans bruit.
La cour est en désordre, et le peuple en alarmes;
On n'entend que des cris, on ne voit que des larmes.

YAR. Porte, porte plus haut le fruit de ta victoire.

ELVIRE.

Je n'en ai rien appris.

Vous changez de couleur! reprenez vos esprits.

CHIMÈNE.

Reprenons donc aussi ma colère affoiblie : Pour avoir soin de lui faut-il que je m'oublie? On le vante, on le loue, et mon cœur y consent! Mon honneur est muct, mon devoir impuissant! Silence, mon amour, laisse agir ma colère; S'il a vaincu deux rois, il a tué mon père; Ces tristes vêtements où je lis mon malheur Sont les premiers effets qu'ait produits sa valeur; Et quoi qu'on dise ailleurs d'un cœur si magnanime. Ici tous les objets me parlent de son crime. Vous qui rendez la force à mes ressentiments. Voile, crèpes, habits, lugubres ornements, Pompe où m'ensevelit sa première victoire 1. Contre ma passion soutenez bien ma gloire: Et lorsque mon amour prendra trop de pouvoir, Parlez à mon esprit de mon triste devoir, Attaquez sans rien craindre une main triomphante.

**ELVIRE** 

Modérez ces transports, voici venir l'infante.

SCÈNE II. - L'INFANTE, CHIMÈNE, LÉONOR, ELVIRE.

L'INFANTE.

Je ne viens pas ici consoler tes douleurs; Je viens plutôt mêler mes soupirs à tes pleurs.

Prenez bien plutôt part à la commune joie, Et goûtez le bonheur que le ciel vous envoie, Madame : autre que moi n'a droit de soupirer. Le péril dont Rodrigue a su vous retirer, Et le salut public que vous rendent ses armes, A moi seule aujourd'hui permet encor les larmes 2; Il a sauvé la ville, il a servi son roi; Et son bras valeureux n'est funeste qu'à moi.

<sup>1</sup> VAR. Pompe que me prescrit sa première victoire.

VAR. A moi seule aujourd'hui souffrent encor der larmes.

L'INFANTE.

Ma Chimène, il est vrai qu'il a fait des merveilles.

Déjà ce bruit fâcheux a frappé mes oreilles ; Et je l'entends partout publier hautement Aussi brave guerrier que malheureux amant. L'INFANTE,

Qu'a de fâcheux pour toi ce discours populaire? Ce jeune Mars qu'il loue a su jadis te plaire; Il possédoit ton âme, il vivoit sous tes lois, Et vanter sa valeur c'est honorer ton choix.

Chacun peut la vanter avec quelque justice;
Mais pour moi sa louange est un nouveau supplice.
On aigrit ma douleur en l'élevant si haut :
Je vois ce que je perds quand je vois ce qu'il vaut.
Ah, cruels déplaisirs à l'esprit d'unc amante!
Plus j'apprends son mérite, et plus mon feu s'augmente :
Cependant mon devoir est toujours le plus fort,
Et malgré mon amour va poursuivre sa mort.
L'INFANTE.

Hier ce devoir te mit en une haute estime; L'effort que tu te fis parut si magnanime, Si digne d'un grand cœur, que chacun à la cour Admiroit ton courage et plaignoit ton amour. Mais, croirois-tu l'avis d'une amitié fidèle?

Ne vous obéir pas me rendroit criminelle. L'INFANTE.

Ce qui fut juste alors ne l'est plus aujourd'hui. Rodrigue maintenant est notre unique appui, L'espérance et l'amour d'un peuple qui l'adore, Le soutien de Castille, et la terreur du Maure. Le roi même est d'accord de cette vérité, Que ton père en lui seul se voit ressuscité; Et si tu veux enfin qu'en deux mots je m'explique, Tu poursuis en sa mort la ruine publique. Quoi! pour venger un père est-il jamais permis De livrer sa patrie aux mains des ennemis? Contre nous ta poursuite est-elle légitime? Et pour être punis avons-nous part au crime?

Ce n'est pas qu'après tout tu doives épouser. Celui qu'un père mort l'obligeoit d'accuser; Je te voudrois moi-même en arracher l'envie : Ote-lui ton amour, mais laisse-nous sa vie.

CHIMÈNE.

Ah! ce n'est pas à moi d'avoir tant de bonté; Le devoir qui m'aigrit n'a rien de limité. Quoique pour ce vainqueur mon amour s'intéresse, Quoiqu'un peuple l'adore, et qu'un roi le caresse, Qu'il soit environné des plus vaillants guerriers, J'irai sous mes cyprès accabler ses lauriers.

L'INFANTE.

C'est générosité quand, pour venger un père, Notre devoir attaque une tête si chère; Mais ç'en est une encor d'un plus illustre rang, Quand on donne au public les intérêts du sang. Non, crois-moi, c'est assez que d'éteindre ta flamme; Il sera trop puni s'il n'est plus dans ton âme. Que le bien du pays t'impose cette loi; Aussi bien que crois-tu que t'accorde le roi?

· CHIMÈNE.

Il peut me refuser, mais je ne puis me taire.
L'INFANTE.

Pense bien, ma Chimène, à ce que tu veux faire. Adieu : tu pourras seule y songer à loisir. CHIMÈNE.

Après mon père mort, je n'ai point à choisir.

SCÈNE III. — LE ROI, D. DIÈGUE, D. ARIAS, D. RODRIGUE, D. SANCHE.

LE ROL

Généreux héritier d'une illustre famille, Qui fut toujours la gloire et l'appui de Castille, Race de tant d'aïeux en valeur signalés, Que l'essai de la tienne a sitôt égalés, Pour te récompenser ma force est trop petile; Et j'ai moins de pouvoir que tu n'as de mérite. Le pays délivré d'un si rude ennemi, Mon sceptre dans ma main par la tienne affermi, Et les Maures défaits avant qu'en ces alarmes J'eusse pu donner ordre à repousser leurs armes, Ne sont point des exploits qui laissent à ton roi Le moyen ni l'espoir de s'acquitter vers toi. Mais deux rois tes captifs feront ta récompense : Ils t'ont nommé tous deux leur Cid en ma présence. Puisque Cid en leur langue est autant que seigneur, Je ne t'envirai pas ce beau titre d'honneur. Sois désormais le Cid; qu'à ce grand nom tout cède; Qu'il comble d'épouvante et Grenade, et Tolède, Et qu'il marque à tous ceux qui vivent sous mes lois Et ce que tu me vaux, et ce que je te dois.

D. RODRIGUE.

Que votre majesté, sire, épargne ma honte.
D'un si foible service elle fait trop de compte,
Et me force à rougir devant un si grand roi
De mériter si peu l'honneur que j'en reçoi.
Je sais trop que je dois au bien de votre empire,
Et le sang qui m'anime, et l'air que je respire;
Et, quand je les perdrai pour un si digne objet,
Je serai seulement le devoir d'un sujet.

LE ROI.

Tous ceux que ce devoir à mon service engage Ne s'en acquittent pas avec même courage; Et lorsque la valeur ne va point dans l'excès, Elle ne produit point de si rares succès. Souffre donc qu'on te loue, et de cette victoire Apprends-moi plus au long la véritable histoire.

D. RODRIGUE.

Sire, vous avez su qu'en ce danger pressant,
Qui jeta dans la ville un effroi si puissant,
Une troupe d'amis chez mon père assemblée
Sollicita mon âme encor toute troublée...
Mais, sire, pardonnez à ma témérité,
Si j'osai l'employer sans votre autorité;
Le péril approchoit, leur brigade étoit prête;
Me montrant à la cour, je hasardois ma tête :
Et, s'il la falloit perdre, il m'étoit bien plus doux
De sortir de la vie en combattant pour vous.

LE ROI.

l'excuse ta chalcur à venger ton offense; El l'état défendu une parle en ta défense : Crois que dorénavant Chimène a beau parler, Je ne l'écoute plus que pour la consoler. Mais, poursuis.

## D. RODRIGUE.

Sous moi donc cette troupe s'avance, Et porte sur le front une mâle assurance : Nous partimes cing cents, mais, par un prompt renfort, Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage Les plus épouvantés reprenoient de courage! J'en cache les deux tiers aussitôt qu'arrivés Dans le fond des vaisseaux qui lors furent trouvés : Le reste, dont le nombre augmentoit à toute heure, Brûlant d'impatience autour de moi demeure, Se couche contre terre, et, sans faire aucun bruit, Passe une bonne part d'une si belle nuit. Par mon commandement la garde en fait de même, Et, se tenant cachée, aide à mon stratagème; Et je feins hardiment d'avoir reçu de vous L'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tous. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles Enfin avec le flux nous fait voir trente voiles: L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort Les Maures et la mer montent jusques au port. On les laisse passer; tout leur paroît tranquille; Point de soldats au port, point aux murs de la ville. Notre profond silence abusant leurs esprits, Ils n'osent plus douter de nous avoir surpris; lls abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent. Et courent se livrer aux mains qui les attendent 1 Nous nous levons alors, et tous en même temps Poussons jusques au ciel mille cris éclatants: Les nôtres, au signal, de nos vaisseaux répondent 2; lls paroissent armés, les Maures se confondent:

¹ Toutes les expressions sont simples; ce sont celles dont se servira tout homme qui voudra nommer les choses dont parle le Cid; mais le Cid ne parle que des choses qui valent la peine d'être nommées toutes les circonstances nécessaires, et les circonstances nécessaires seules, c'est là ce qu'il nous montre, parce que c'est là ce qu'il a vu, ce qu'il a dù voir dans la position ou il s'est placé, et ce qui nous transporte dans cette position. Voilà la poésie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VAR. Les notres, à ces cris, de nos vaisscaux répondent.

Ton malheureux amant aura bien moins de peine A mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine.

CHIMENE.

Va, je ne te hais point1.

D. RODRIQUE.

Tu le dois.

CHIMÈNE.

Je ne puis.

¹ On ne saurait nier que, dans la plupart de ses pièces, Corneille n'ait fait de l'amour, non une passion qui remplit, agite et entraîne l'âme, mais une situation qui impose de certains devoirs, prescrit une certaine conduite, et dispose froidement de la vie sans lui donner aucun charme. L'auteur du Cid et de Polysucte n'a pu ignorer le véritable amour; s'il n'en a pas éprouvé l'ardeur et l'égarement, il a connu la vraie et profonde tendresse du cœur, cette confiance parfaite qui unit deux âmes à travers des devoirs différents, ou même opposés; cette douce et intime communauté de deux amants qui ne permet pas que l'un fasse à l'autre un mal qu'il ne sente comme lui, qui oppose l'union des cœurs aux malheurs de la destinée, et établit, entre deux êtres que tout sépare, des liens secrets que rien ne saurait rompre. C'est de leurs affaires communes que s'entretiennent Chimème et Rodrigue, en se parlant des devoirs contraîres qui leur sont imposés; c'est ensemble, s'il est permis de le dire, qu'ils s'arrangent pour les rempiir :

Tu n'as fait le devoir que d'un homme de bien; Mais aussi, le faisant, tu m'as appris le mien.

Il n'est rien que l'amour de l'un des deux amants voulût arracher à l'honneur de l'autre :

Va, je ne te hais point. - Tu le dois. - Je ne puis, etc.

Mais quand Rodrigue et Chimène sont bien convaincus que leur amour est impossible à étouffer, et que ce n'est pas dans cette vaine tentative qu'ils ont à faire éclater leur force et leur vertu, alors, livrés pour un instant, sans résistance, à cet amour qui demeure leur unique bien au milieu des plus cruels malbeurs, ils sentent, ils pensent, ils parlent presque ensemble; l'écho de leurs paroles est ce cri qui échappe à la fois à deux âmes pénétrées de la même douleur:

> Rodrigue, qui l'eût cru? — Chimène, qui l'eût dit? Que notre heur fût si proche, et sitôt se perdit!

Rt leurs adieux achèvent d'unir leur destinée :

Adieu. Je vais trainer une mourante vie, Tant que par ta poursuite elle me soit ravie. — Si j'en obtiens l'esfet, je te donne ma foi De ne respirer pas un moment après toi.

Maintenant ils peuvent se séparer; Rodrigue pourrait aller combattre le frère de Chimène, s'il restait à Chimène un frère qui voulût venger son père; Chimène peut poursuivre Rodrigue en ennemie; ils se sont revus, ils s'entendront à travers les apparences les plus inintelligibles aux yeux du monde, et cette mystérieuse franc-maçonnerie de l'amour ne permettra pas que ni l'un ni l'autre soit jamais exposé à être mal compris de l'être adoré auquel il demeure fidèle, au moment même où il le sacrifie. (Guizot.)

Mais voyant à leurs pieds tomber tous leurs soldats, Et que seuls désormais en vain ils se défendent, Ils demandent le chef; je me nomme, ils se rendent. Je vous les envoyai tous deux en même temps; Et le combat cessa faute de combattants. C'est de cette façon que, pour votre service...

SCÈNE IV. — LE ROI, D. DIÈGUE, D. RODRIGUE, D. ARIAS, D. ALONSE, D. SANCHE.

D. ALONSE.

Sire, Chimène vient vous demander justice.

LE ROI.

La fâcheuse nouvelle, et l'importun devoir!! Va, je ne la veux pas obliger à te voir. Pour tout remerciment il faut que je te chasse: Mais avant que sortir, viens, que ton roi l'embrasse.

(D. Rodrigue rentre.)

D. DIÈGUE.

Chimène le poursuit, et voudroit le sauver.

LE ROI.

On m'a dit qu'elle l'aime, et je vais l'éprouver. Montrez un œil plus triste.

SCÈNE V. — LE ROI, D. DIÈGUE, D. ARIAS, D. SANCHE, D. ALONSE, CHIMÈNE, ELVIRE.

LE ROI.

Enfin soyez contente,

Chimène, le succès répond à votre attente. Si de nos ennemis Rodrigue a le dessus, Il est mort à nos yeux des coups qu'il a reçus; Rendez grâces au ciel qui vous en a vengée.

(à D. Diègue.)

Voyez comme déjà sa couleur est changée.

D. DIÈGUE.

Mais voyez qu'elle pâme, et d'un amour parsait, Dans cette pamoison, sire, admirez l'effet.

<sup>&#</sup>x27; Des ce moment, Rodrigue ne peut plus être puni ; toutes les poursuites de Chimene paraissent surabondantes. Elle est donc si loin de manquer aux bienscances, comme on le lui a reproché, qu'au contraire elle va au delà de son devoir en demandant la mort d'un homme devenu si nécessaire à l'État. [Voltaire.]

Sa douleur a trahi les secrets de son âme. Et ne vous permet plus de douter de sa flamme.

CHIMÈNE.

Quoi! Rodrigue est donc mort?

LE ROY.

Non, non, il voit le jour,

Et te conserve encore un immuable amour : Lalme cette douleur qui pour lui s'intéresse.

CHIMÈNE.

Lire, on pame de joie, ainsi que de tristesse : Un excès de plaisir nous rend tout languissants; Et, quand il surprend l'âme, il accable les sens.

Tu veux qu'en ta faveur nous croyions l'impossible? Chimène, ta douleur a paru trop visible. CHIMENE.

Eh bien! sire, ajoutez ce comble à mes malheurs, Nommez ma pamoison l'effet de mes douleurs 1: Un juste déplaisir à ce point m'a réduite; Son trépas déroboit sa tête à ma poursuite; S'il meurt des coups reçus pour le bien du pays, Ma vengeance est perdue et mes desseins trahis : Une si belle fin m'est trop injurieuse. Je demande sa mort, mais non pas glorieuse, Non pas dans un éclat qui l'élève si haut, Non pas au lit d'honneur, mais sur un échafaud; Qu'il meure pour mon père, et non pour la patrie; Que son nom soit taché, sa mémoire flétrie. Mourir pour le pays n'est pas un triste sort, C'est s'immortaliser par une belle mort. J'aime donc sa victoire, et je le puis sans crime; Elle assure l'état, et me rend ma victime, Mais noble, mais fameuse entre tous les guerriers, Le chef, au lieu de fleurs, couronné de lauriers; Et, pour dire en un mot ce que j'en considère, Digne d'être immolée aux mânes de mon père. Hélas! à quel espoir me laissé-je emporter! Rodrigue de ma part n'a rien à redouter;

Eh bien! sire, ajoutez ce comble à mon malheur. " YAR. Nommez ma pamoison l'effet de ma douleur.

Que pourroient contre lui des larmes qu'on méprisc? Pour lui tout votre empire est un lieu de franchise; Là, sous votre pouvoir, tout lui devient permis; Il triomphe de moi comme des enuemis. Dans leur sang répandu la justice étouffée Au crime du vainqueur sert d'un nouveau trophée; Nous en croissons la pompe, et le mépris des lois Nors fait suivre son char au milieu de deux rois.

LE BOL.

Ma fille, ces transports ont trop de violence. Quand on rend la justice on met tout en balance. On a tué ton père, il étoit l'agresseur; Et la même équité m'ordonne la douceur. Avant que d'accuser ce que j'en fais paroître, Consulte bien ton cœur, Rodrigue en est le maître; Et ta flamme en secret rend grâces à ton roi, Dont la faveur conserve un tel amant pour toi.

Pour moi, mon ennemi! l'objet de ma colère!
L'auteur de mes malheurs! l'assassin de mon père!
De ma juste poursuite on fait si peu de cas
Qu'on me croit obliger en ne in'écoutant pas.
Puisque vous refusez la justice à mes larmes,
Sire, permettez-moi de recourir aux armes;
C'est par là seulement qu'il a su m'outrager,
Et c'est aussi par là que je me dois venger.
A tous vos cavaliers je demande sa tête;
Oui, qu'un d'eux me l'apporte, et je suis sa conquête;
Qu'ils le combattent, sire; et, le combat fint,
l'épouse le vainqueur, si Rodrigue est puni;
Sous votre autorité souffrez qu'on le publie.

LE ROI.

Cette vieille coutume en ces lieux établie,
Sous couleur de punir un injuste attentat,
Des meilleurs combattants affoiblit un état;
Souvent de cet abus le succès déplorable
Opprime l'innocent, et soutient le coupable.
J'en dispense Rodrigue, il m'est trop précieux
Pour l'exposer aux coups d'un sort capricieux;
Et quoi qu'ait pu commettre un cœur si magnanime,
Les Maures en fuyant ont emporté son crime.

## D. DIÈGUE.

Quoi! sire, pour lui seul vous renversez des lois Qu'a vu toute la cour observer tant de fois : Que croira votre peuple, et que dira l'envie Si sous votre défense il ménage sa vie, Et s'en fait un prétexte à ne paroître pas Où tous les gens d'honneur cherchent un beau trépas? De pareilles faveurs terniroient trop sa gloire; Qu'il goûte sans rougir les fruits de sa victoire. Le comte eut de l'audace, il l'en a su punir : Il l'a fait en brave homme, et le doit soutenir.

#### LE ROL

Puisque vous le voulez, j'accorde qu'il le fasse :
Mais d'un guerrier vaincu mille prendroient la place;
Et le prix que Chimène au vainqueur a promis
De tous mes cavaliers feroit ses ennemis :
L'opposer seul à tous seroit trop d'injustice;
Il suffit qu'une fois il entre dans la lice.
Choisis qui tu voudras, Chimène, et choisis bien;
Mais après ce combat ne demande plus rien.

## D. DIÈGUE.

N'excusez point par là ceux que son bras étonne; Laissez un champ ouvert où n'entrera personne. Après ce que Rodrigue a fait voir aujourd'hui, Quel courage assez vain s'oseroit prendre à lui? Qui se hasarderoit contre un tel adversaire? Qui seroit ce vaillant ou bien ce téméraire?

## D. SANCHE.

Faites ouvrir le champ : vous voyez l'assaillant, Je suis ce téméraire, ou plutôt ce vaillant.

## (à Chimène.)

Accordez cette grâce à l'ardeur qui me presse. Madame, vous savez quelle est votre promesse.

## LE ROI.

Chimène, remets-tu ta querelle en sa main?

## Sire, je l'ai promis.

## LE ROI.

Soyez prêt à demain.

## D. DIÈGUE.

Non, sire, il ne faut pas différer davantage;

On est toujours tout prêt quand on a du courage. LE ROL.

Sortir d'une bataille et combattre à l'instant!

D. DIÈGUE.

Rodrigue a pris haleine en vous la racontant.

Du moins une heure ou deux je veux qu'il se délasse. Mais de peur qu'en exemple un tel combat ne passe, Pour témoigner à tous qu'à regret je permets Un sanglant procédé qui ne me plut jamais, De moi ni de ma cour il n'aura la présence.

(à D. Arias.)

Vous seul des combattants jugerez la vaillance. Ayez soin que tous deux fassent en gens de cœur, Et, le combat fini, m'amenez le vainqueur. Quel qu'il soit, même prix est acquis à sa peine; Je le veux de ma main présenter à Chimène, Et que, pour récompense, il reçoive sa foi. CHIMÈNE.

Quoi! sire, m'imposer une si dure loi! LE ROI.

Tu t'en plains; mais ton feu, loin d'avouer ta plainte, Si Rodrigue est vainqueur, l'accepte sans contrainte. Cesse de murmurer contre un arrêt si doux; Qui que ce soit des deux, j'en ferai ton époux.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I. - D. RODRIGUE, CHIMÈNE.

CHIMÈNE.

Quoi! Rodrigue, en plein jour! d'où te vient cette audace? Va, tu me perds d'honneur; retire-toi, de grâce.

D. RODRIGUE.

Je vais mourir, madame, et vous viens en ce lieu.

Avant le coup mortel, dire un dernier adieu; Mon amour vous le doit, et mon cœur qui soupire 1 N'ose sans votre aveu sortir de votre empire.

CHIMÈNE.

Tu vas mourir!

D. RODRIGUE.

Je cours à ces heureux moments Qui vont livrer ma vie à vos ressentiments. CHIWÈNE.

Tu vas mourir? Don Sanche est-il si redoutable Qu'il donne l'épouvante à ce cœur indomtable? Qui l'a rendu si foible? ou qui le rend si fort? Rodrigue va combattre, et se croit déjà mort! Celui qui n'a pas craint les Maures, ni mon père, Va combattre don Sanche, et déjà désespère! Ainsi donc au besoin ton courage s'abat?

D. RODRIGIE.

le cours à mon supplice, et non pas au combat; Et ma sidèle ardeur sait bien m'ôter l'envie. Quand vous cherchez ma mort, de défendre ma vie. l'ai toujours même cœur; mais je n'ai point de bras Quand il faut conserver ce qui ne vous plaît pas; Li déjà cette muit m'auroit été mortelle, Si j'eusse combattu pour ma seule querelle; Lais défendant mon roi, son peuple, et mon pays, A me défendre mal je les aurois trahis. Mon esprit généreux ne hait pas tant la vie. Qu'il en veuille sortir par une perfidie : Maintenant qu'il s'agit de mon seul intérêt, Vous demandez ma mort, j'en accepte l'arrêt. Votre ressentiment choisit la main d'un autre; Je ne méritois pas de mourir de la vôtre. On ne me verra point en repousser les coups; le dois plus de respect à qui combat pour vous; Et, ravi de penser que c'est de vous qu'ils viennent, Puisque c'est votre honneur que ses armes soutiennent, le lui vais présenter mon estomac ouvert, Adorant en sa main la vôtre qui me perd.

Cet immuable amour qui sous vos lois m'eugage, N'ose accepter ma mort sans vous en faire bommage.

CHIMÈNE.

Si d'un triste devoir la juste violence, Qui me fait malgré moi poursuivre ta vaillance, Prescrit à ton amour une si forte loi. Qu'il te rend sans défense à qui combat pour moi; En cet aveuglement ne perds pas la mémoire Qu'ainsi que de ta vie il y va de ta gloire, Et que, dans quelque éclat que Rodrigue ait vécu, Quand on le saura mort, on le croira vaincu. L'honneur te fut plus cher que je ne te suis chère, Puisqu'il trempa tes mains dans le sang de mon père, Et te fit renoncer, malgré ta passion, A l'espoir le plus doux de ma possession : Je t'en vois cependant faire si peu de compte, Que sans rendre combat tu veux qu'on te surmonte. Quelle inégalité ravale ta vertu? Pourquoi ne l'as-tu plus? ou pourquoi l'avois-tu? Quoi! n'es-tu généreux que pour me faire outrage? S'il ne faut m'offenser, n'as-tu point de courage? Et traites-tu mon père avec tant de rigueur. Qu'après l'avoir vaincu tu souffres un vainqueur? Non, sans vouloir mourir 1, laisse-moi te poursuivre, Et défends ton honneur, si tu ne veux plus vivre.

D. RODRIGUE.

Après la mort du comte, et les Maures défaits, Faudroit-il à ma gloire encor d'autres effets? Elle peut dédaigner le soin de me défendre; On sait que mon courage ose tout entreprendre, Que ma valeur peut tout, et que dessous les cieux, Auprès de mon honneur rien ne m'est précieux. Non, non, en ce combat, quoi que vous veuillez croire, Rodrigue peut mourir sans hasarder sa gloire, Sans qu'on l'ose accuser d'avoir manqué de cœur, Sans passer pour vaincu, sans souffrir un vainqueur. On dira seulement : il adoroit Chimène; Il n'a pas voulu vivre et mériter sa haine; Il a cédé lui-même à la rigueur du sort Qui forçoit sa maîtresse à poursuivre sa mort : Elle vouloit sa tète; et son cœur magnanime,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> VAR. Va, sans vouloir mourir, etc.

S'il l'en eût refusée, eût pensé faire un crime. Pour venger son honneur il perdit son amour, Pour venger sa maîtresse il a quitté le jour, Préférant, quelque espoir qu'eût son âme asservie, Son honneur à Chimène, et Chimène à sa vie. Ainsi donc vous verrez ma mort en ce combat, Loin d'obscurcir ma gloire, en rehausser l'éclat; Et cet honneur suivra mon trépas volontaire Que tout autre que moi n'eût pu vous satisfaire.

CHIMÈNE.

Puisque pour t'empêcher de courir au trépas
Ta vie et ton honneur sont de foibles appas,
Si jamais je t'aimai, cher Rodrigue, en revanche
Défends-toi maintenant pour m'ôter à don Sanche.
Combats pour m'affranchir d'une condition
Qui me livre à l'objet de mon aversion.
Te dirai-je encor plus? va, songe à ta défense,
Pour forcer mon devoir, pour m'imposer silence;
Et, si tu sens pour moi ton cœur encore épris,
Sors vainqueur d'un combat dont Chimène est le prix.
Adieu : ce mot lâché me fait rougir de honte.

D. RODRIGUE, seul.

Est-il quelque ennemi qu'à présent je ne domte? Paroissez, Navarrois, Maures, et Castillans, Et tout ce que l'Espagne a nourri de vaillants; Unissez-vous ensemble, et faites une armée, Pour combattre une main de la sorte animée : Joignez tous vos efforts contre un espoir si doux; Pour en venir à bout c'est trop peu que de vous.

# SCÈNE II. - L'INFANTE, seule.

T'écouterai-je encor, respect de ma naissance,
Qui fais un crime de mes feux?
T'écouterai-je, amour, dont la douce puissance
Contre ce fier tyran fait révolter mes vœux?
Pauvre princesse, auquel des deux
Dois-tu prêter obéissance?
Rodrigue, ta valeur te rend digne de moi;
Mais pour être vaillant tu n'es pas fils de roi.

Impitoyable sort, dont la rigueur sépare
Ma gloire d'avec mes désirs,
Est-il dit que le choix d'une vertu si rare
Coûte à ma passion de si grands déplaisirs?
O cieux! à combien de soupirs
Faut-il que mon cœur se prépare,
Si jamais il n'obtient sur un si long tourment

Ni d'éteindre l'amour, ni d'accepter l'amant?

Mais c'est trop de scrupule, et ma raison s'étonne Du mépris d'un si digne choix : Bien qu'aux monarques seuls ma naissance me donne, Rodrigue, avec honneur je vivrai sous tes lois.

Après avoir vaincu deux rois Pourrois-tu manquer de couronne? Et ce grand nom de Cid que tu viens de gagner Ne fait-il pas trop voir sur qui tu dois régner?

Il est digne de moi, mais il est à Chimène;
Le don que j'en ai fait me nuit.
Entre eux la mort d'un père a si peu mis de haine,
Que le devoir du sang à regret le poursuit :
Ainsi n'espérons aucun fruit

De son crime, ni de ma peine,
Puisque pour me punir le destin a permis
Que l'amour dure même entre deux ennemis.

SCÈNE III. - L'INFANTE, LÉONOR.

L'INFANTE.

Où viens-tu, Léonor?

LÉONOR.

Vous applaudir, madame, Sur le repos qu'enfin a retrouvé votre âme.

L'INFANTE.

D'où viéndroit ce repos dans un comble d'ennui?

Si l'amour vit d'espoir, et s'il meurt avec lui, Rodrigue ne peut plus charmer votre courage. Vous savez le combat où Chimène l'engage; Puisqu'il faut qu'il y meure, ou qu'il soit son mari, Votre espérance est morte, et votre esprit guéri.

L'INFANTE.

Ah! qu'il s'en faut encor!

L'infante.

Mais plutôt quel espoir me pourrois-tu défendre? Si Rodrigue combat sous ces conditions, Pour en rompre l'effet j'ai trop d'inventions. L'amour, ce doux auteur de mes cruels supplices, Aux esprits des amants apprend trop d'artifices.

LÉONOR.

Pourrez-vous quelque chose, après qu'un père mort N'a pu, dans leurs esprits, allumer de discord? Car Chimène aisément montre, par sa conduite, Que la haine aujourd'hui ne fait pas sa poursuitc. Elle obtient un combat, et pour son combattant C'est le premier offert qu'elle accepte à l'instant : Elle n'a point recours à ces mains généreuses Que tant d'exploits fameux rendent si glorieuses; Don Sanche lui suffit et mérite son choix, Parce qu'il va s'armer pour la première fois; Elle aime en ce duel son peu d'expérience; Comme il est sans renom, elle est sans défiance; Et sa facilité vous doit bien faire voir Qu'elle cherche un combat qui force son devoir; Qui livre à son Rodrigue une victoire aisée, Et l'autorise enfin à paroître apaisée.

L'INFANTE.

Je le remarque assez, et toutefois mon cœur A l'envi de Chimène adore ce vainqueur. A quoi me résoudrai-je, amante infortunce? LÉONOR.

A vous mieux souvenir de qui vous êtes née : Le ciel vous doit un roi, vous aimez un sujet! L'INFANTE.

Mon inclination a bien change d'objet. Je n'aime plus Rodrigue, un simple gentilhomme; Non, ce n'est plus ainsi que mon amour le nomme : Si j'aime, c'est l'auteur de tant de beaux exploits, C'est le valeureux Cid, le maître de deux rois. Je me vaincrai pourtant, nou de peur d'aucun blâme, Mais pour ne troubler pas une si belle flamme; Et, quand pour m'obliger on l'auroit couronné, Je ne veux point reprendre un bien que j'ai donné. Puisqu'en un tel combat sa victoire est certaine, Allons encore un coup le donner à Chimène. Et toi, qui vois les traits dont mon cœur est percé, Viens me voir achever comme j'ai commencé.

## SCÈNE IV. — CHIMÈNE, ELVIRE.

### CHIMÈNE.

Elvire, que je souffre! et que je suis à plaindre!
Je ne sais qu'espérer, et je vois tout à craindre;
Aucun vœu ne m'échappe où j'ose consentir;
Je ne souhaite rien sans un prompt repentir.
A deux rivaux pour moi je fais prendre les armes:
Le plus heureux succès me coûtera des larmes;
Et quoi qu'en ma faveur en ordonne le sort,
Mon père est sans vengeance, ou mon amant est mort.

ELVIRE.

ELVINE.

D'un et d'autre côté je vous vois soulagée : Ou vous avez Rodrigue, ou vous êtes vengée; Et quoi que le destin puisse ordonner de vous, Il soutient votre gloire, et vous donne un époux.

Quoi! l'objet de ma haine, ou bien de ma colère! L'assassin de Rodrigue, ou celui de mon père! De tous les deux côtés on me donne un mari Encor tout teint du sang que j'ai le plus chéri. De tous les deux côtés mon âme se rebelle. Je crains plus que la mort la fin de ma querelle. Allez, vengeance, amour, qui troublez mes esprits, Vous n'avez point pour moi de douceurs à ce prix : Et toi, puissant moteur du destin qui m'outrage, Termine ce combat sans aucun avantage, Sans faire aucun des deux ni vaincu, ni vainqueur

Ce seroit vous traiter avec trop de rigueur. Ce combat pour votre âme est un nouveau supplice,

VAR. Quoi! l'objet de ma haine, ou de tant de colère!

S'il vous laisse obligée à demander justice, A témoigner toujours ce haut ressentiment, Et poursuivre toujours la mort de votre amant. Madame, il vaut bien mieux que sa rare vaillance, Lui couronnant le front, vous impose silence; Que la loi du combat étouffe vos soupirs, Et que le roi vous force à suivre vos désirs.

### CHIMÈNE.

Quand il sera vainqueur, crois-tu que je me rende? Mon devoir est trop fort, et ma perte trop grande; Et ce n'est pas assez pour leur faire la loi, Que celle du combat et le vouloir du roi. Il peut vaincre don Sanche avec fort peu de peine, Mais non pas avec lui la gloire de Chimène; Et, quoi qu'à sa victoire un monarque ait promis, Mon honneur lui fera mille autres ennemis.

#### ELVIRE.

Cardez, pour vous punir de cet orgueil étrange, Que le cicl à la fin ne souffre qu'on vous venge. Quoi! vous voulez encor refuser le bonheur De pouvoir maintenant vous taire avec honneur? Que prétend ce devoir, et qu'est-ce qu'il espère? La mort de votre amant vous rendra-t-elle un père? Est-ce trop peu pour vous que d'un coup de malheur? Faut-il perte sur perte, et douleur sur douleur? Allez, dans le caprice où votre humeur s'obstine; Vous ne méritez pas l'amant qu'en vous destine; Et nous verrons du ciel l'équitable courroux Vous laisser, par sa mort, don Sanche pour époux.

Elvire, c'est assez des peines que j'endure, Ne les redouble point par ce funeste augure; Je veux, si je le puis, les éviter tous deux; Sinon, en ce combat Rodrigue a tous mes vœux: Non qu'une folle ardeur de son côté me penche; Mais, s'il étoit vaincu, je serois à don Sanche: Cette appréhension fait naître mon souhait. Que vois-je, malheureuse! Elvire, c'en est fait.

## SCÈNE V. - D. SANCHE, CHIMÈNE, ELVIRE.

D. SANCHE.

Madame, à vos genoux j'apporte cette épée...

CHIMÈNE.

Quoi! du sang de Rodrigue encor toute trempée? Perfide, oses-tu bien te montrer à mes yeux, Après m'avoir ôté ce que j'aimois le mieux? Éclate, mon amour, tu n'as plus rien à craindre, Mon père est satisfait, cesse de te contraindre; Un même coup a mis ma gloire en sûreté, Mon âme au désespoir, ma flamme en liberté.

D. SANCHE.

D'un esprit plus rassis...

CHIMÈNE.

Tu me parles encore, Exécrable assassin d'un héros que j'adore! Va, tu l'as pris en traître; un guerrier si vaillant N'eût jamais succombé sous un tel assaillant <sup>1</sup>. N'espère rien de moi, tu ne m'as point servie; Et, croyant me venger, tu m'as ôté la vie.

D. SANCHE.

Étrange impression qui, loin de m'écouter...

CHIMÈNE.

Veux-tu que de sa mort je t'écoute vanter, Que j'entende à loisir avec quelle insolonce Tu peindras son malheur, mon crime, et ta vaillance 2?

Ici Corneille a retranché les vers que voici :

CRIMÈNE.

Mais, madame, écoutez.

Que veux-tu que j'écoute? Après ce que je vois, puis-je être encore en doute? J'obtiens pour mon malheur ce que j'ai demandé, Et ma juste poursuite a trop bien succédé. Pardonne, cher amant, à sa rigueur sanglante, Songe que je suis fille aussi-bien comme amante : Si j'ai vengé mon père aux dépens de ton sang, Du mien pour te venger j'épuiserai mon flanc. Mon âme désormais n'a rien qui la retienne; Elle ira recevoir ce pardon de la tienne.

Et toi, qui me prétends acquérir par sa mort,

Ministre déloyal de mon rigoureux sort...

1 Il y a dans le Cid une scène qui excite toujours des murmures. C'est celle où don Sanche vaincu apporte son épée à Chimène. C'était l'usage des anciens

SCÈNE VI. — LE ROI, D. DIÈGUE, D. ARIAS, D. SANCHE, D. ALONSE, CHIMÈNE, ELVIRE.

### CHIMÈNE.

Sire, il n'est plus besoin de vous dissimuler Ce que tous mes efforts ne vous ont pu céler. J'aimois, vous l'avez su; mais, pour venger mon père, J'ai bien voulu proscrire une tête si chère : Votre majesté, sire, elle-même a pu voir Comme j'ai fait céder mon amour au devoir. Enfin Rodrigue est mort, et sa mort m'a changée D'implacable ennemie en amante affligée. J'ai dû cette vengeance à qui m'a mise au jour. Et je dois maintenant ces pleurs à mon amour. Don Sanche m'a perdue en prenant ma défense; Et du bras qui me perd je suis la récompense! Sire, si la pitié peut émouvoir un roi, De grâce, révoquez une si dure loi; Pour prix d'une victoire où je perds ce que j'aime. Je lui laisse mon bien; qu'il me laisse à moi-même; Qu'en un clottre sacré je pleure incessamment, Jusqu'au dernier soupir, mon père et mon amant. D. DIÈGUE.

Enfin, elle aime, sire, et ne croit plus un crime D'avouer par sa bouche un amour légitime.

LE ROI.

Chimène, sors d'erreur, ton amant n'est pas mort; Et don Sanche vaincu t'a fait un faux rapport.

D. SANCHE.

Sire, un peu trop d'ardeur malgré moi l'a déçue : Je venois du combat lui raconter l'issue.

chevaliers d'envoyer ainsi aux pieds de leur maltresse l'ennemi qu'ils avaient terrassé. La délicatesse ne permet pas à Rodrigue victorieux de se présenter lui-même pour réclamer le prix du combat. Il est naturel que Chimène, en voyant revenir l'adversaire de Rodrigue, s'imagine que son amant est mort; il est naturel qu'elle exhale sa colère coutre ce chevalier qui n'est à ses yeux qu'un assassin, et qu'elle refuse de l'entendre; mais il faut convenir que la méprise est trop prolongée, de même que celle du vieil Horace : cependant elle donne lieu à des beautés, et le public est accoutumé à garder le silence sur des Jéfants bien plus graves. L'explication de ces murmures est dans la faiblesse du rôle de don Sanche, dans le désagrément de as situation, et dans l'espèce d'avissement que fait rejaillir sur lui cet orage d'injures dont Chimène l'accable.

(Geoffroy.)

Ce généreux guerrier dont son cœur est charmé, « Ne crains rien, m'a-t-il dit quand il m'a désarmé, Je laisserois plutôt ma victoire incertaine,

- Que de répandre un sang hasardé pour Chimène ;
- Mais puisque mon devoir m'appelle auprès du roi,
- » Va de notre combat l'entretenir pour moi,
- » De la part du vainqueur lui porter ton épée. » Sire, j'y suis venu : cet objet l'a trompée ; Elle m'a cru vainqueur, me voyant de retour; Et soudain sa colère a trahi son amour. Avec tant de transport, et tant d'impatience, Que je n'ai pu gagner un moment d'audience. Pour moi, bien que vaincu, je me répute heureux; Et malgré l'intérêt de mon cœur amoureux, Perdant infiniment, j'aime encor ma défaite, Oui fait le beau succès d'une amour si parfaite.

Ma fille, il ne faut point rougir d'un si beau feu, Ni chercher les moyens d'en faire un désaveu : Une louable honte en vain t'en sollicite: Ta gloire est dégagée, et ton devoir est quitle; Ton père est satisfait, et c'étoit le venger, Que mettre tant de fois ton Rodrigue en danger. Tu vois comme le ciel autrement en dispose. Ayant tant fait pour lui, fais pour toi quelque chose, Et ne sois point rebelle à mon commandement, Oui te donne un époux aimé si chèrement.

SCÈNE VII. — LE ROI, D. DIÈGUE, D. ARIAS, D. RODRI-GUE, D. ALONSE, D. SANCHE, L'INFANTE, CHIMENE, LÉONOR, ELVIRE.

## L'INFANTE.

Sèche tes pleurs, Chimène, et reçois sans tristesse Ce généreux vainqueur des mains de ta princesse. D. RODRIGUE.

Ne vous offensez point, sire, si devant vous Un respect amoureux me jette à ses genoux. Je ne viens point ici demander ma conquête; Je viens tout de nouveau vous apporter ma tête. Madame, mon amour n'emploira point pour moi, Ni la loi du combat, ni le vouloir du roi.

Si tout ce qui s'est fait est trop peu pour un père, Dites par quels movens il vous faut satisfaire. Faut-il combattre encor mille et mille rivaux. Aux deux bouts de la terre étendre mes travaux. Forcer moi seul un camp, mettre en fuite une armée. Des héros fabuleux passer la renommée? Si mon crime par là se peut enfin laver. J'ose tout entreprendre, et puis tout achever : Mais si ce fler honneur, toujours inexorable. Ne se peut apaiser sans la mort du coupable. N'armez plus contre moi le pouvoir des humains: Ma tête est à vos pieds, vengez-vous par vos mains; Vos mains seules ont droit de vaincre un invincible : Prenez une vengeance à tout autre impossible; Mais du moins que ma mort suffise à me punir. Ne me bannissez point de votre souvenir; Et. puisque mon trépas conserve votre gloire, Pour vous en revancher conservez ma mémoire Et dites quelquefois, en déplorant mon sort : S'il ne m'avoit aimée, il ne seroit pas mort.

CHIMÈNE.

Relève-toi, Rodrigue. Il faut l'avouer, sire, Je vous en ai trop dit pour m'en pouvoir dédire. Rodrigue a des vertus que je ne puis haïr; Et vous êtes mon roi, je vous dois obéir?. Mais, à quoi que déjà vous m'ayez condamnée, Pourrez-vous à vos yeux souffrir cet hyménée? Et quand de mon devoir vous voulez cet effort, Toute votre justice en est-clle d'accord? Si Rodrigue à l'état devient si nécessaire, De ce qu'il fait pour vous dois-je être le salaire, Et me livrer moi-même au reproche éternel D'avoir trempé mes mains dans le sang paternel 3?

<sup>&#</sup>x27; On dirait aujourd'hui pour m'en récompenser.

<sup>(</sup>Voltaire.)

<sup>\*</sup> YAR. Et quand un roi commande, on lui doit obeir.

\* Il semble que ces derniers beaux vers que dit Chimène la justifient entièrement. Elle n'épouse point le Cid: elle fait même des remontrances au roi. Javoue que je ne conçois pas comment on a pu l'accuser d'indécence, au lieu de la plaindre et de l'admirer. Elle dit, à la vérité, au roi : C'est à moi d'obsir, mais elle ne dit point : J'obsirai. Le spectateur sent bien pourtant qu'elle ebéwa; et c'est en cela, ce me semble, que consiste la beauté du dénoûment.

(Voltaire.)

#### LE ROI.

Le temps assez souvent a rendu légitime Ce qui sembloit d'abord ne se pouvoir sans crime. Rodrigue t'a gagnée, et tu dois être à lui. Mais, quoique sa valeur t'ait conquise aujourd'hui. Il faudroit que je fusse ennemi de ta gloire Pour lui donner sitôt le prix de sa victoire. Cet hymen différé ne rompt point une loi Qui, sans marquer de temps, lui destine ta foi. Prends un an, si tu veux, pour essuyer tes larmes. Rodrigue, cependant il faut prendre les armes. Après avoir vaincu les Maures sur nos bords. Renversé leurs desseins, repoussé leurs efforts. Va jusqu'en leur pays leur reporter la guerre, Commander mon armée, et ravager leur terre. A ce seul nom de Cid ils trembleront d'effroi; Ils t'ont nommé seigneur, et te voudront pour roi. Mais parmi tes hauts faits sois-lui toujours fidèle : Reviens-en, s'il se peut, encor plus digne d'elle; Et par tes grands exploits fais-toi si bien priser, Qu'il lui soit glorieux alors de l'épouser.

#### D. RODRIGUE.

Pour posséder Chimène, et pour votre service, Que peut-on m'ordonner que mon bras n'accomplisse? Quoi qu'absent de ses yeux il me faille endurer, Sire, ce m'est trop d'heur de pouvoir espérer.

#### LE ROI.

Espère en ton courage, espère en ma promesse; Et possédant déjà le cœur de ta maîtresse, Pour vaincre un point d'honneur qui combat contre toi Laisse faire le temps, ta vaillance, et ton roi.

'Ce dernier vers, à mon avis, sert à justifier Corneille. Comment pouvait-on dire que Chimène était une fille dénaturée, quand le roi lui-mème n'espère rien pour Rodrigue que du temps, de sa protection et de la valeur de ce béros ? [Yoltaire.]

Chapelain, prétendant, d'une part, que le Cid n'a point de dénoument, et, d'autre part, que Chimène ne peut épouser Rodrigue, sans manquer au devoir le plus sacré, se trouve fort embarrasse et propose trois moyens pour concilier les intérêts de la morale et les conventions qui passaient à ses yeux pour les règles inviolables de l'art dramatique. — Premier moyen: on pourra découvrir à la fin de la pièce que le comte n'est pas le véritable père de Chimène. — Second moyen: on pourra s'arranger de telle façon que la blessure faite au comte ne soit pas mortelle, et qu'on le revoie bien portant à la fin de la pièce. —

Troisième moyen : le roi obligera tout simplement Chimène à donner sa main à Rodrigue par raison d'État.

Un commentateur fort distingué du Cid, M. Walras, nous semble avoir parsaitement justifié Corneille de tous les reproches dont son denoument a été s'objet. « Le véritable dénoûment du Cid, dit M. Walras, c'est que le mariage entre Chimene et Rodrigue est radicalement impossible, et qu'il ne se fera jamais. Corneille a suivi le drame de Guillem de Castro; il en a reproduit et amplifié les plus houreux détails; mais, arrivé au dénoument, il l'a opéré d'une autre manière, et n'a pas craint de résister à l'autorité de son prédécesseur, et même à l'autorité de la tradition. Le mariage de Chimène avec Rodrigue, en supposant qu'il ait en lieu, ne peut s'expliquer que par les montres de onzieme siècle. Au point de vue d'une civilisation plus parfaite, il est radicalement impossible, et, dans le Cid français, ce mariage ne se fait point. Des lors, tous les détails de la pièce semblent prendre une autre valeur, et ne laissent pas que d'offrir les plus ingénieuses combinaisons. C'est en vain que Chimène a équivoqué sur la mort de son père, et sur la vengeance qui lui était due. C'est en vain qu'elle a dissimulé d'abord, et ensuite avoué sa passion pour Rodrigue. C'est en vain qu'elle l'a exposé aux coups de don Sanche. Rien de cela n'a pu détruire le résultat d'une catastrophe fatale et irréparable. Rien n'a pu réhabiliter Redrigue, à l'égard de Chimène. Le roi Fernand y a compromis son autorité; l'infante y a sacrifié sa propre passion; don Sanche s'est retiré devant l'amour de Chimène pour Rodrigue. Et cependant il a été constaté que Chimène aimait Bodrigue, et qu'elle n'aimerait jamais que lui. Il a été constaté que Rodrigue aimait Chimène, et qu'il n'épouserait jamais une autre femme. Que conclure de là, sinon que les deux amants ne se marieront jamais? Chimène et Rodrigue sont condamnés à une séparation éternelle. Vollà la conclusion qui ressort de la pièce française; et, hâtons-nous de le dire, cette conclusion est parfaitement satisfaisante, au point de vue de la morale et de l'art. > (Walras, Commentaire sur le Cid. Caen, 1843, in-8°, pag. 203.)

FIN DE CID

## EXAMEN DU CID.

Ce poëme a tant d'avantages du côté du sujet et des pensées brillantes dont il est semé, que la plupart de ses auditeurs n'ont pas voulu voir les défauts de sa conduite, et ont laissé enlever leurs suffrages au plaisir que leur a donné sa représentation. Bien que ce soit celui de tous mes ouvrages réguliers où je me suis permis le plus de licence, il passe encore pour le plus beau auprès de ceux qui ne s'attachent pas à la dernière sévérité des règles; et depuis cinquante ans qu'il tient sa place sur nos théâtres, l'histoire ni l'effort de l'imagination n'y ont rien fait voir qui en ait effacé l'éclat. Aussi a-t-il les deux grandes conditions que demande Aristote aux tragédies parfaites, et dont l'assemblage se rencontre si rarement chez les anciens et les modernes; il les assemble même plus fortement et plus noblement que les espèces que pose ce philosophe. Une maîtresse que son devoir force à noursuivre la mort de son amant qu'elle tremble d'obtenir, a les passions plus vives et plus allumées que tout ce qui peut se passer entre un mari et sa semme, une mère et son fils. un frère et sa sœur; et la haute vertu dans un naturel sensible à ces passions, qu'elle domte sans les affoiblir, et à qui elle ·laisse toute leur force pour en triompher plus glorieusement, a quelque chose de plus touchant, de plus élevé et de plus aimable que cette médiocre bonté, capable d'une foiblesse, et même d'un crime, où nos anciens étoient contraints d'arrêter le caractère le plus parfait des rois et des princes, dont ils faisoient leurs héros, afin que ces taches et ces forfaits, défigurant ce qu'ils leur laissoient de vertu, s'accommodassent au goût et aux souhaits de leurs spectateurs, et fortifiassent l'horreur qu'ils avoient conçue de leur domination et de la monarchie.

Rodrigue suit ici son devoir sans rien relâcher de sa passion: Chimène fait la même chose à son tour, sans laisser ébranler son dessein par la douleur où elle se voit abimée par là; et si la présence de son amant lui fait faire quelque faux pas, c'est une glissade dont elle se relève à l'heure même; et non-seulement elle connoît si bien sa faute, qu'elle nous en avertit; mais elle fait un prompt désaveu de tout ce qu'une vue si chère lui a pu arracher. Il n'est point besoin qu'on lui reproche qu'il lui est honteux de souffrir l'entretien de son amant après qu'il a tué son père; elle avoue que c'est la seule prise que la médisance aura sur elle. Si elle s'emporte jusqu'à lui dire qu'elle veut bien

qu'on sache qu'elle l'adore et le poursuit, ce n'est point une résolution si ferme, qu'elle l'empêche de cacher son amour de tout son pouvoir lorsqu'elle est en la présence du roi. S'il lui échappe de l'encourager au combat contre don Sanche par ces paroles :

Sors vanqueur d'un combat dont Chimène est le prix,

elle ne se contente pas de s'enfuir de honte au même moment; mais sitôt qu'elle est avec Elvire, à qui elle ne déguise rien de ce qui se passe dans son âme, et que la vue de ce cher objet ne lui fait plus de violence, elle forme un souhait plus raisonable, qui satisfait sa vertu et son amour tout ensemble, et demande au ciel que le combat se termine

Saus faire aucon des deux ni vaincu, ni vainqueur.

Si elle ne dissimule point qu'elle penche du côté de Rodrigue, de peur d'être à don Sanche, pour qui elle a de l'aversion, cela ne détruit point la protestation qu'elle a faite un peu auparavant que, malgré la loi de ce combat, et les promesses que le roi a faites à Rodrigue, elle lui fera mille autres ennemis, s'il en sort victorieux. Ce grand éclat même qu'elle laisse faire à son amour après qu'elle le croit mort est suivi d'une opposition vigoureuse à l'exécution de cette loi qui la donne à son amant, et elle ne se tait qu'après que le roi l'a différée, et lui a laissé lieu d'espérer qu'avec le temps il y pourra survenir quelque obstacle. Je sais bien que le silence passe d'ordinaire pour une marque de consentement; mais, quand les rois parlent, c'en est une de contradiction; on ne manque jamais à leur applaudir quand on entre dans leurs sentiments; et le seul moyen de leur contredire avec le respect qui leur est dû, c'est de se taire, quand leurs ordres ne sont pas si pressants qu'on ne puisse remettre à s'excuser de leur obéir lorsque le temps en sera venu, et conserver cependant une espérance légitime d'un empêchement qu'on ne peut encore déterminément prévoir.

Il est vrai que, dans ce sujet, il faut se contenter de tirer Rodrigue de péril, sans le pousser jusqu'à son mariage avec Chimène. Il est historique, et a plu en son temps; mais bien sûrement il déplairoit au nôtre; et j'ai peine à voir que Chimène y consente chez l'auteur espagnol, bien qu'il donne plus de trois ans de durée à la comédie qu'il en a faite. Pour ne pas contredire l'histoire, j'ai cru ne me pouvoir dispenser d'en jeter quelque idée, mais avec incertitude de l'effet; et ce n'étoit que par la que je pouvois accorder la bienséance du théâtre avec la vérité de l'événement.

Les deux visites que Rodrigue fait à sa maîtresse ont quelque chose qui choque cette bienséance de la part de celle qui les

souffre; la rigueur du devoir vouloit qu'elle refusat de lui parler. et s'enfermat dans son cabinet au lieu de l'écouter : mais permettez-moi de dire avec un des premiers esprits de notre siècle. « que leur conversation est remplie de si heaux sentiments, que plusieurs n'ont pas connu ce défaut, et que ceux qui l'ont connu l'ont toléré. » J'irai plus outre, et dirai que presque tous ont souhaité que ces entretiens se fissent, et j'ai remarqué aux premières représentations, que lorsque ce malheureux amant se présentoit devant elle, il s'élevoit un certain frémissement dans l'assemblée qui marquoit une curiosité merveilleuse, et un redoublement d'attention pour ce qu'ils avoient à se dire dans un état si pitovable. Aristote dit « qu'il y a des absurdités qu'il faut laisser dans un poëme, quand on peut espérer qu'elles seront bien reçues, et il est du devoir du poète, en ce cas, de les couvrir de tant de brillants, qu'elles puissent éblouir. » Je laisse au jugement de mes auditeurs si je me suis assez bien acquitté de ce devoir pour justifier par là ces deux scènes. Les pensées de la première des deux sont quelquefois trop spirituelles pour partir de personnes fort affligées; mais, outre que je n'ai fait que la paraphraser de l'espagnol, si nous ne nous permettions quelque chose de plus ingénieux que le cours ordinaire de la passion. nos poemes ramperoient souvent, et les grandes douleurs ne mettroient dans la bouche de nos acteurs que des exclamations et des hélas. Pour ne déguiser rien, cette offre que fait Rodrigue de son épée à Chimène, et cette protestation de se laisser tuer par don Sanche, ne me plairoient pas maintenant. Ces beautés étoient de mise en ce temps-là, et ne le seroient plus en celui-ci. La première est dans l'original espagnol, et l'autre est tirée sur ce modèle. Toutes les deux ont fait leur effet en ma faveur: mais je serois scrupule d'en étaler de pareilles à l'avenir sur notre théâtre.

J'ai dit ailleurs ma pensée touchant l'infante et le roi; il reste néanmoins quelque chose à examiner sur la manière dont ce dernier agit, qui ne paroît pas assez vigoureuse, en ce qu'il ne fait pas arrêter le comte après le soufflet donné, et n'euvoie pas des gardes à don Diègue et à son fils. Sur quoi on peut considérer que don Fernand étant le premier roi de Castille, et ceux qui en avoient été maîtres auparavant lui n'ayant eu titre que de comtes, il n'étoit peut-être pas assez absolu sur les grands seigneurs de son royaume pour le pouvoir faire. Chez don Guillem de Castro, qui a traité ce sujet avant moi, et qui devoit mieux connoître que moi quelle étoit l'autorité de ce premier monarque de son pays, le soufflet se donne en sa présence, et en celle de deux ministres d'état, qui lui conseillent, après que le comte s'est retiré fièrement et avec bravade, et que don Diègue a fait la même chose en soupirant, de ne le pousser point à bout,

parce qu'il a quantité d'amis dans les Asturies, qui se pourroient révolter, et prendre parti avec les Maures dont son état est environné : ainsi il se résout d'accommoder l'affaire sans bruit, et recommande le secret à ces deux ministres, qui ont été seuls témoins de l'action. C'est sur cet exemple que je me suis cru bien fondé à le faire agir plus mollement qu'on ne feroit en ce temps-ci, où l'autorité royale est plus absolue. Je ne pense pas non plus qu'il fasse une faute bien grande de ne jeter point l'alarme de nuit dans sa ville, sur l'avis incertain qu'il a du dessein des Maures, puisqu'on faisoit bonne garde sur les murs et sur le port; mais il est inexcusable de n'y donner aucun ordre après leur arrivée, et de laisser tout faire à Rodrigue. La loi du combat qu'il propose à Chimene avant que de le permettre à don Sanche contre Rodrigue n'est pas si injuste que quelquesuns ont voulu le dire, parce qu'elle est plutôt une menace pour la faire dédire de la demande de ce combat qu'un arrêt qu'il lui veuille faire exécuter. Cela paroît en ce qu'après la victoire de Rodrigue il n'en exige pas précisément l'effet de sa parole, et la laisse en état d'espérer que cette condition n'aura point de lieu.

Je ne puis dénier que la règle des vingt-quatre heures presse trop les incidents de cette pièce. La mort du comte et l'arrivée des Maurcs s'y pouvoient entresuivre d'aussi près qu'elles font, parce que cette arrivée est une surprise qui n'a point de communication ni de mesures à prendre avec le reste; mais il n'en va pas ainsi du combat de don Sanche, dont le roi étoit le maître, et pouvoit lui choisir un autre temps que deux heures après la faite des Maures. Leur défaite avoit assez fatigué Rodrigue toute la nuit pour mériter deux ou trois jours de repos; et même il y avoit quelque apparence qu'il n'en étoit pas échappé sans blessures, quoique je n'en aic rien dit, parce qu'elles n'auroient fait que nuire à la conclusion de l'action.

Cette même règle presse aussi trop Chimène de demander justice au roi la seconde fois. Elle l'avoit fait le soir d'auparavant, et n'avoit aucun sujet d'y retourner le lendemain matin pour en importuner le roi, dont elle n'avoit encore aucun lieu de se plaindre, puisqu'elle ne pouvoit encore dire qu'il lui eût manqué de promesse. Le roman lui auroit donné sept ou huit jours de patience avant que de l'en presser de nouveau; mais les vingtquatre heures ne l'ont pas permis; c'est l'incommodité de la règle. Passons à celle de l'unité de lieu, qui ne m'a pas moins donné de gêne en cette pièce.

Je l'ai placé dans Séville, bien que don Fernand n'en ait jamais été le maître; et j'ai été obligé à cette falsification, pour former quelque vraisemblance à la descente des Maures, dont l'arn:ée ne pouvoit venir si vite par terre que par eau. Je ne voudrois pas assurer toutefois que le flux de la mer monte effectivement jusque-là; mais comme dans notre Seine il fait encore plus de chemin qu'il ne lui en faut faire sur le Guadalquivir pour battre les murailles de cette ville, cela peut suffire à fonder quelque probabilité parmi nous, pour ceux qui n'ont point été sur le lieu même.

Cette arrivée des Maures ne laisse pas d'avoir le défaut que j'ai marqué ailleurs, qu'ils se présentent d'eux-mêmes, sans être appelés dans la pièce directement ni indirectement par aucun acteur du premier acte. Ils ont plus de justesse dans l'irrégularité de l'auteur espagnol. Rodrigue, n'osant plus se montrer à la cour, les va combattre sur la frontière, et ainsi le premier acteur les va chercher, et leur donne place dans le poème; au contraire de ce qui arrive ici, où ils semblent se venir faire de fête exprès pour en être battus, et lui donner moyen de rendre à son roi un service d'importance qui lui fasse obtenir sa grâce. C'est une seconde incommodité de la règle dans cette tragédie.

Tout s'y passe donc dans Séville, et garde ainsi quelque espèce d'unité de lieu en général; mais le lieu particulier change de scène en scène, et tantôt c'est le palais du roi, tantôt l'appartement de l'infante, tantôt la maison de Chimène, et tantôt une rue ou place publique. On le détermine aisément pour les scènes détachées; mais pour celles qui ont leur liaison ensemble. comme les quatre dernières du premier acte, il est malaisé d'en choisir un qui convienne à toutes. Le comte et don Diègue se querellent au sortir du palais ; cela se peut passer dans une rue : mais, après le soufflet reçu, don Diègue ne peut pas demeurer dans cette rue à faire ses plaintes, en attendant que son fils survienne, qu'il ne soit tout aussitôt environné de peuple, et ne recoive l'offre de quelques amis. Ainsi il seroit plus à propos qu'il se plaignit dans sa maison, où le met l'Espagnol, pour laisser aller ses sentiments en liberté; mais en ce cas, il faudroit délier les scènes comme il a fait. En l'état où elles sont ici, on peut dire qu'il faut quelquefois aider au théâtre, et suppléer favorablement ce qui ne s'y peut représenter. Deux personnes s'y arrêtent pour parler, et quelquefois il faut présumer qu'ils marchent, ce qu'on ne peut exposer sensiblement à la vue, parce qu'ils échapperoient aux yeux avant que d'avoir pu dire ce qu'il est nécessaire qu'ils fassent savoir à l'auditeur. Ainsi, par une fiction de théâtre, on peut s'imaginer que don Diègue et le comte. sortant du palais du roi, avancent toujours en se querellant, et sont arrivés devant la maison de ce premier lorsqu'il recoit le soufflet qui l'oblige à y entrer pour y chercher du secours. Si cette fiction poétique ne vous satisfait point, laissons-le dans la place publique, et disons que le concours du peuple autour de lui après cette offense, et les offres de service que lui font les premiers amis qui s'y rencontrent, sont des circonstances que le

roman ne doit pas oublier, mais que ces menues actions ne servant de rien à la principale, il n'est pas besoin que le poête s'en embarrasse sur la scène. Horace l'en dispense par ces vers :

Hoc amet, hoc spernat promissi carminis auctor; Pleraque negligat.

et ailleurs,

Semper ad eventum festinet.

C'est ce qui m'a fait négliger au troisième acte de donner à don Diègue, pour aide à chercher son fils, aucun des cinq cents amis qu'il avoit chez lui. Il y a grande apparence que quelques-uns d'eux l'y accompagnoient, et même que quelques autres le cherchoient pour lui d'un autre côté; mais ces accompagnements inutiles de personnes qui n'ont rien à dire, puisque celui qu'ils accompagnent a seul tout l'intérêt à l'action, ces sortes d'accompagnements, dis-je, ont toujours mauvaise grâce au théâtre, et d'autant plus que les comédiens n'emploient à ces personnages muets que leurs moucheurs de chandelles et leurs valets, qui ne savent quelle posture tenir.

Les sunérailles du comte étoient encore une chose sort embarrassante, soit qu'elles se soient saites avant la fin de la pièce, soit que le corps ait demeuré en présence dans son hôtel, en attendant qu'on y donnat ordre. Le moindre mot que j'en cusse laissé dire, pour en prendre soin, eût rompu toute la chaleur de l'attention, et rempli l'auditeur d'une sacheuse idée : j'ai cru plus à propos de les dérober à son imagination par mon silence, aussi-bien que le lieu précis de ces quatre scènes du premier acte dont je viens de parler; et je m'assure que cet artisse m'a si bien réussi, que peu de personnes ont pris garde à l'un ni à l'autre, et que la plupart des spectateurs, laissant emporter leurs esprits à ce qu'ils ont vu et entendu de pathétique en ce poème, ne se sont point avisés de résléchir sur ces deux considérations.

J'achève par une remarque sur ce que dit Horace, que ce que l'on expose à la vue, touche bien plus que ce qu'on n'apprend que par un récit.

C'est sur quoi je me suis fondé pour faire voir le soufflet que reçoit don Diègue, et cacher aux yeux la mort du comte, afin d'acquérir et conserver à mon premier acteur l'amitié des auditeurs, si nécessaire pour réussir au théâtre. L'indignité d'un affront fait à un vicillard, chargé d'années et de victoires, les jette aisément dans le parti de l'offensé; et cette mort, qu'on vient dire au roi tout simplement sans aucune narration touchante, n'excite point en eux la commisération qu'y eût fait naître le spectacle de son sang, et ne leur donne aucune aversion pour

ce malheureux amant qu'ils ont vu forcé, par ce qu'il devoit à son honneur, d'en venir à cette extrémité, malgré l'intérêt et la tendresse de son amour.

## VERS DE CORNEILLE

A L'OCCASION DE LA QUERELLE DU CID.

### EXCUSE A ARISTE.

Ce n'est donc pas assez; et de la part des Muses, Ariste, c'est en vers qu'il vous faut des excuses; Et la mienne pour vous n'en plaint pas la façon: Cent vers lui coûtent moins que deux mots de chanson; Son feu ne peut agir quand il faut qu'il s'explique Sur les fantasques airs d'un rêveur de musique, Et que, pour donner lieu de paroître à sa voix. De sa bizarre quinte il se fasse des lois, Qu'il ait sur chaque ton ses rimes ajustées, Sur chaque tremblement ses syllabes comptées, Et qu'une foible pointe à la fin d'un couplet En dépit de Phébus donne à l'art un soufflet: Enfin cette prison déplaît à son génie; Il ne peut rendre hommage à cette tyrannie; Il ne se leurre point d'animer de beaux chants, Et veut pour se produire avoir la clef des champs. C'est lors qu'il court d'haleine, et qu'en pleine carrière, Quittant souvent la terre en quittant la barrière, Puis d'un vol élevé se cachant dans les cieux, Il rit du désespoir de tous ses envieux. Ce trait est un peu vain, Ariste, je l'avoue; Mais faut-il s'étonner d'un poëte qui se loue? Le Parnasse, autrefois dans la France adoré, Faisoit pour ses mignons un autre âge doré; Notre fortune enfloit du prix de nos caprices, Et c'étoit une banque à de bons bénéfices : Mais elle est épuisée, et les vers à présent Aux meilleurs du métier n'apportent que du vent; Chacun s'en donne à l'aise, et souvent se dispense A prendre par ses mains toute sa récompense. Nous nous aimons un peu, c'est notre foible à tous; Le prix que nous valons, qui le sait mieux que nous? Et puis la mode en est, et la cour l'autorise.

Nous parlons de nous-même avec toute franchise: La fausse humilité ne met plus en crédit. Je sais ce que je vaux; et crois ce qu'on m'en dit. Pour me faire admirer je ne fais point de ligue; J'ai peu de voix pour moi, mais je les ai sans brigue: Et mon ambition, pour faire plus de bruit. Ne les va point quêter de réduit en réduit : Mon travail sans appui monte sur le théâtre; Chacun en liberté l'y blàme ou l'idolâtre : Là, sans que mes amis prêchent leurs sentiments, J'arrache quelquefois leurs applaudissements: Là, content du succès que le mérite donne, Par d'illustres avis je n'éblouis personne; Je satisfais ensemble et peuple et courtisans, Et mes vers en tous lieux sont mes seuls partisans: Par leur seule beauté ma plume est estimée; Je ne dois qu'à moi seul toute ma renomméc; Et pense toutefois n'avoir point de rival A qui je fasse tort en le traitant d'égal. Mais insensiblement je donne ici le change; Et mon esprit s'égare en sa propre louange : Sa douceur me séduit, je m'en laisse abuser, Et me vante moi-même, au lieu de m'excuser. Revenons aux chansons que l'amitié demande. J'ai brûlé fort long-temps d'une amour assez grande. Et que jusqu'au tombeau je dois bien estimer, Puisque ce sut par là que j'appris à rimer. Mon bonheur commença quand mon âme fut prise. Je gagnai de la gloire en perdant ma franchise. Charmé de deux beaux yeux, mon vers charma la cour; Et ce que j'ai de nom je le dois à l'amour. J'adorai donc Phylis; et la secrète estime Que ce divin esprit faisoit de notre rime Me fit devenir poète aussitôt qu'amoureux : Elle eut mes premiers vers, elle eut mes premiers feux; Et bien que maintenant cette belle inhumaine Traite mon souvenir avec un peu de haine, Je me trouve toujours en état de l'aimer; Je me sens tout ému quand je l'entends nommer, Et par le doux effet d'une prompte tendresse Mon cœur sans mon aveu reconnoit sa maîtresse. Après beaucoup de vœux et de soumissions Un malheur rompt le cours de nos affections; Mais toute mon amour en elle consommée, Je ne vois rien d'aimable après l'avoir aimée : Aussi n'aimai-je plus, et nul objet vainqueur

N'a possédé depuis ma veine ni mon cœur. Vous le dirai-je, ami? tant qu'ont duré nos flammes, Ma muse également chatouilloit nos deux âmes : Elle avoit sur la mienne un absolu pouvoir : J'aimois à le décrire, elle à le recevoir. Une voix ravissante, ainsi que son visage, La faisoit appoler le phénix de notre âge; Et souvent de sa part je me suis vu presser Pour avoir de ma main de quoi mieux l'exercer. Jugez vous-même, Ariste, à cette douce amorce, Si mon génie étoit pour épargner sa force : Cependant mon amour, le père de mes vers, Le fils du plus bel œil qui fût en l'univers, A qui désobéir c'étoit pour moi des crimes, Jamais en sa faveur n'en put tirer deux rimes: Tant mon esprit alors, contre moi révolté, En haine des chansons sembloit m'avoir quitté; Taut ma veine se trouve aux airs mal assortie, Tant avec la musique elle a d'antipathie; Tant alors de bon cœur elle renonce au jour : Et l'amitié voudroit ce que n'a pu l'amour! N'y pensez plus, Ariste; une telle injustice Exposeroit ma muse à son plus grand supplice. Laissez-la toujours libre agir suivant son choix, Céder à son caprice, et s'en faire des lois.

### RONDEAU.

Qu'il fasse mieux, ce jeune jouvencel, A qui le Cid donne tant de martel, Que d'entasser injure sur injure, Rimer de rage une lourde imposture, Et se cacher ainsi qu'un criminel.

Chacun connoit son jaloux naturel,
Le montre au doigt comme un fou solennel,
Et ne croit pas en sa bonne écriture
Ou'il fasse mieux.

Paris entier ayant vu son cartel,
L'envoie au diable, et sa muse au b......
Moi, j'ai pitié des peines qu'il endure;
Et comme ami je le prie et conjure,
S'il veut ternir un ouvrage immortel,
Qu'il fasse mieux.

FIN DES PIÈCES SUR LE CID.

# HORACE',

TRAGÉDIE.

1639.

### NOTICE.

Les critiques qui ont juge Horace au point de vue du classicisme pur, reprochent à l'auteur d'avoir violé l'unité d'action. « Il y a trois tragédies dans Horace, » a dit Voltaire. Victorin Fabre dit à son tour : « Il y a trois actions, dont aucune peutêtre ne pouvait fournir le sujet d'une tragédie française bien ordonnée. La première action finit à la seconde scène du quatrième acte; il s'agissait du sort de Rome et de la famille d'Horace; le destin de Rome est décidé, celui de la famille d'Horace semble l'être. La seconde action commence et finit en un moment par le meurtre de Camille; le péril du meurtrier, presque aussitôt absous qu'accusé de son crime, remplit le reste de l'ouvrage et finit la troisième action. » On verra plus loin, dans l'Examen, que Corneille lui-même faisait le même reproche à sa pièce; mais ici encore, à force de grandeur et de majesté, il est sorti vainqueur de tous les embarras du sujet. « Quelle gloire pour Corneille, dit Geoffroy, d'avoir pu tirer d'un si mauvais fond une si belle tragédie!... C'est toujours un grand objet. un objet intéressant qu'il nous présente; c'est l'intérieur d'une de ces anciennes familles de Rome dont les mœurs simples et vertueuses, les passions vives et fortes, les sentiments nobles et fiers, sont extrêmement dramatiques.» Tout en blâmant le choix du sujet, comme Voltaire et la plupart des autres critiques, La Harpe reconnaît que de tous les ouvrages de Corneille « Horace est celui où il a dû le plus à son génie. Tout est de création. Les trois premiers actes, pris séparément, sont peut-être, malgré les

<sup>&#</sup>x27; C'est le titre que Corneille donna toujours à cette tragédie. Celui des Horaces a prévala depais dans la conversation et sur les affiches des spectacles. (Voltaire.)

défauts qui s'y mêlent, ce qu'il a fait de plus sublime, et en

même temps c'est là qu'il a mis le plus d'art.»

Si, de l'appréciation générale de la tragédie d'Horace, nous passons maintenant aux critiques de détail, nous voyons que l'un des reproches qui ont été le plus souvent adressés à Corneille, c'est d'avoir exagéré la dureté du caractère romain, principalement en ce qui touche le vieil Horace. Voici comment M. Saint-Marc Girardin a discuté la question, et, suivant nous, complétement justifié notre poëte:

« Dans Corneille, l'amour paternel a un caractère particulier de fermeté et de grandeur. Au premier coup d'œil, il semble que don Diègue et le vieil Horace manquent de tendresse : ils n'ont pas, du moins, ce qui chez nous passe pour le signe de la tendresse, je veux dire cette faiblesse et cette agitation que nous appelons sensibilité. Mais prenez ces grandes âmes dans les moments où elles ne se surveillent plus, dans ces moments où quelque coup inattendu ôte à l'homme l'empire qu'il a sur luimême; prenez le vieil Horace quand ses fils partent pour le combat :

Ah! (dit-il) n'attendrissez point ici mes sentiments!

Pour vons encourager ma voix manque de termes, etc.

[Acte II, scène VIII.]

» Voilà la tendresse comme doit la ressentir une grande âme qui se trouble et avoue son trouble. Ce vieillard, qui paraît impitoyable et dur, sait même consoler sa fille et sa bru, Camille et Sabine, et les consoler comme on console, c'est-à-dire en prenant part à leurs peines, en les ressentant. Ainsi, lorsqu'en dépit des Horaces et des Curiaces, Rome et Albe ont paru vouloir chercher d'autres combattants:

> Je ne le cèle point (dit-il), j'ai joint mes vœux aux vôtres. Si le ciel pitoyable cût écouté ma voix, Albe serait réduite à faire un autre choix, etc. (Acte III, scène v.)

- » Ainsi, tout Romain qu'il est, il aurait mieux aimé pour ses fils moins de gloire et moins de dangers, et il ne cache pas à ses filles la douleur qu'il a ressentie. Mais les dieux le veulent et la gloire de Rome l'ordonne: il se soumet. Dirons-nous, pour cela, que le vieil Horace aime sa patrie plus qu'il n'aime ses enfants? Non; cela montre seulement que le vieil Horace n'a pas pour sa patrie les mêmes sentiments que pour ses fils: il aime ses enfants avec faiblesse et avec émotion, comme nous les aimons tous; mais il aime sa patrie avec une sorte de fermeté décidée à tout faire et à tout souffrir pour elle.
  - » Dans le vieil Horace, l'amour paternel éclate surtout quand

d'accord avec le devoir, il n'a plus à se contraindre. Voyez cette scène où il sait enfin que son fils a fait triompher Rome, et qu'il est vainqueur et vivant :

> O mon fils! ò ma joie! ò l'honneur de nos jours! O d'un état penchant l'inespéré secours! etc. (Acte IV, scène II.)

- » Il pleure alors sans plus vouloir se cacher, ce vieux Romain qui, au départ de ses filles, s'accusait d'avoir les larmes aux yeux; il pleure, et ses larmes de joie nous touchent plus vivement encore que ses larmes d'inquiétude, parce qu'elles nous découvrent le fond de cet amour paternel qui, jusque-là, se dérobait à nos yeux avec une sorte de pudeur.
- » Tel est le vieil Horace, tels sont les pères dans Corneille: vraiment hommes, parce qu'ils ont tous les sentiments humains; mais prèts à sacrifier ces sentiments aux choses qui sont supérieures au cœur de l'homme et qui font sa loi. »

Après avoir montré ce que l'on doit penser du vieil Horace, en sa qualité de chef d'une famille romaine, et pour mieux faire apprécier sa conduite en de certaines situations, M. Saint-Marc Girardin définit la paternité d'après les lois et les mœurs de Rome:

« Jus autem potestatis quod in liberos habemus, dit Gaïus copié par Justinien dans ses Institutes, proprium est civium romanorum; nulli enim alit sunt homines qui talem in liberos habeant potestatem, qualem nos habemus. Le Romain avait droit de vie et de mort sur ses enfants; il pouvait les vendre jusqu'à trois fois, selon la loi des Douze Tables. Le fils avait beau se marier et avoir des enfants, il n'en appartenait pas moins à son père avec sa femme et ses enfants. Le consulat même n'affranchissait pas le fils des liens de l'autorité paternelle, et la loi politique s'inclinait devant la loi civile. Le sentiment de cette toute-puissance devait donner à l'amour paternel, chez les Romains, un caractère particulier de dignité: le père se sentait magistrat. Aussi, dans Corneille quand le vieil Horace apprend la fuite de son fils, il n'hésite par à le condamner, et il jure qu'il le punira:

J'en atteste des dieux les suprèmes puissances, Avant ce jour fini, ces mains, ces propres mains Laveront dans son sang la honte des Romains! (Acte III, scène vi.)

» Ne demandez donc pas au père de famille investi d'une pa reille puissance, ne lui demandez pas les mollesses de l'amour paternel tel que nous le connaissons. Dans la société romaine, le père avait une foi inébranlable en son autorité, qu'il sentait émanée de la nature et confirmée par les lois et les mœurs de son pays. Dans la société moderne, au contraire, le père semble parfois douter de son pouvoir, et il cherche à suppléer à l'autorité par la tendresse; mais la tendresse ne crée pas l'autorité : elle adoucit le commandement, elle embellit l'obéissance, elle établit entre le père et les enfants une sympathie qui amène peu à peu l'idée de l'égalité, et qui, par cela même, affaiblit l'idée du pouvoir paternel. Il ne faut pas que la tendresse du père de famille, s'il veut être obéi et respecté, ait rien qui ressemble à une autre sorte de tendresse : l'amour paternel ne doit pas être une passion, mais un devoir. Tel est vraiment l'amour paternel dans le vieil Horace : majestueux en sa joie, quand il embrasse son fils victorieux, comme en sa colère, quand il condamne son fils qu'il croit coupable; calme enfin, maître de lui; et c'est là le véritable caractère des sentiments où l'idée du devoir entre pour beaucoup : rien ne calme le cœur de l'homme comme le devoir. »

Sous le rapport du style, Horace est peut-être de toutes les pièces de Corneille celle qui a donné le moins de prise aux méticuleuses remarques des commentateurs et des grammairiens. Un de nos critiques les plus incisifs l'a dit avec raison : « Il n'y eut jamais une plus belle langue et un plus beau style; une matière plus précieuse travaillée par un artiste plus grand. Du temps de Corneille, la langue n'avait pas encore subi l'influence de cette mignardise et de cette recherche affectée qui commence à Racine, comme à Rome elle commence à Tibulle, et qui a créé cette famille de styles que les rhéteurs, espèce de pépiniéristes littéraires, ont étiquetés dans leur jardin des noms de style sublime, style pompeux, style tempéré, style noble, style fleuri et style comique. Du temps de Corneille, il n'y avait qu'un seul genre de style, c'était le bon. Du reste, il était aisé ou sévère. calme ou terrible; il avait la mine joyeuse ou la mine roide; il portait la cape ou le manteau, la toque de velours ou le pot de fer, selon le tempérament de l'idée...

» La tragédie de Corneille est donc écrite dans cette langue multiple de la fin du seizième siècle, qui avait une gamme de couleurs et d'expressions deux ou trois fois plus étendue que du temps de Voltaire; et l'admirable artiste qui a composé les chefs-d'œuvre qui ont nom Nicomède, le Cid, Horace, Cinna, a tiré de cette langue des effets d'une majesté, d'une force et à la fois d'une naiveté infinies." »

On le voit par les passages que nous venons de citer, à la sévérité des critiques du dix-huitième siècle à l'égard d'Horace, succède, de notre temps, une admiration sympathique et profonde. s quill semble que le spectacle ou le souvenir des grandes chose

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Granier de Cassagnac, Œuvres littéraires, Paris, 1852, in-12. Corneille es Racine, p. 231 et suiv.

se sont accomplies chez nous depuis soixante ans, nous fasse micux sentir et comprendre les beautés de cet immortel écrivain, qui a fait vivre avec tant de puissance, sur la scène française, non-seulement, par le Cid, l'héroïsme chevaleresque; par Polyeucte, l'héroïsme chrétien, mais encore, par Cinna, par Rodogune, par Horace, les plus hautes vertus et les plus orageuses passions de la politique.

Bien que la tragédie d'Horace appartienne tout entière à Corneille et qu'il se soit exclusivement renseigné, pour la composer, du récit de Tite-Live, il est bon de noter ici que le même sujet avait été déjà traité plusieurs fois avant lui : 1º en France, au seizième siècle, sous le titre de : les Horaces, par Pierre de Laudun d'Aigaliers; 2º en Italie, par l'Arétin, sous le titre de l'Orazia; 3º en Espagne, par Lope de Vega, sous le titre de el Honrado Hermano. La tragédie de Pierre de Laudun est tellement insignifiante et si justement oubliée, qu'elle n'a donné lieu à aucune remarque comparative; mais il n'en est pas de même des deux autres. Un écrivain italien, Napoli Signorelli, auteur de l'Histoire critique des théâtres, a reproché vivement à Corneille de n'avoir point indiqué, comme source directe de ses inspirations l'Orazia de l'Arétin. Ce reproche a été repoussé par Ginguené. qui en a pleinement justifié Corneille, et il a fourni à ce savant historien de la littérature italienne l'occasion de comparer les deux pièces, ce qu'il fait en ces termes : « Je me garderai bien d'établir ici un parallèle entre le plan de l'Arétin et celui de Corneille. Tout le mouvement et tout le spectacle que le poête italien a mis dans sa pièce ne peuvent équivaloir aux beautés de sentiment dont la pièce française est remplie... La présence seule de l'un des Curiaces donne à celle des deux pièces où il paraît un avantage immense, et la scène entre lui et le jeune Horace, au second acte, et celle qui suit immédiatement, entre Curiace et Camille, laissent bien loin au-dessous d'elles la tragédie entière de l'Arétin. L'art avec lequel Corneille a suspendu et coupé le récit du combat, à la fin d'un acte, et fait jaillir de l'erreur naturelle d'une femme le plus beau mouvement peut-être qui soit sur la scène tragique, et le sublime qu'il mourût; cet art et ce trait de génie interdisent et rendent impossible toute comparaison. Mais si cette supériorité est si grande dans les trois premiers actes de l'Horace français, malgré quelque longueur que l'intervention du rôle de Sabine y produit nécessairement, on ne peut nier que dans les deux derniers, à ne parler que du plan, la tragédie itatienne ne l'emporte à son tour. »

La pièce de Lope de Vega a fourni à M. Saint-Marc Girardin le sujet d'une comparaison développée', et de cette comparaison

<sup>·</sup> Journal des Débats, 9 juin 1852

résultent deux choses, à savoir : que le drame espagnol n'a point été connu de Corneille, et que la supériorité, une supériorité immense, est tout entière du côté de la tragédie française. « Qu'est devenu, se demande M. Saint-Marc Girardin après avoir analysé Lope de Vega, qu'est devenu le jeune Horace, ce guerrier farouche qui ne connaît plus Curiace dès qu'Albe l'a choisi pour son champion? Ou'est devenue cette dureté romaine qui éclate dès les premiers moments dans Horace, et qui nous fait comprendre d'avance comment, dans un accès de colère patriotique, Horace pourra tuer sa sœur? Horace n'est plus qu'un amoureux romanesque qui poursuit sa maîtresse enlevée et qui la retrouve, grace au courage et à l'adresse de cette sœur qu'il doit immoler. Nous ne sommes occupés que de filles qu'on veut faire religieuses, de femmes déguisées en cavaliers, de ruses pour enlever la fille sous les yeux mêmes du père, toutes scènes de comédie. Pourquoi les personnages qui figurent dans ces scènes de comédie s'appellent-ils les Horaces et les Curiaces? Je n'en sais rien en vérité. Ils pourraient aussi bien s'appeler don Gusman, don Pèdre, don Gomez. L'histoire n'y perdrait rien; car l'histoire n'est pour rien dans tout cela. Mais où est surtout, je le demande, où est le vieil Horace? Où est ce père qui aime ses enfants, mais qui aime encore plus sa patrie? Où est cette admirable personnification de la vertu romaine? Où est ce caractère qui tempère si bien le caractère du jeune Horace? Car le vieil Horace n'aime pas moins Rome que ne l'aime son fils; mais il l'aime comme savent aimer les âmes grandes et bonnes, qui vont dans leur amour jusqu'au dévouement, jusqu'au sacrifice. jamais jusqu'au crime. Avec le vieil Horace, nous sommes vraiment à Rome telle que nous admirons Rome dans ses grands hommes; avec le jeune Horace de Corneille, nous sommes encore à Rome telle que nous la connaissons dans l'histoire, dure, farouche, impitovable, et sacrifiant l'humanité à l'idée de la grandeur romaine. Avec Flavia et Horatia, avec les Horaces et les Curiaces de Lope de Vega, nous sommes à Séville ou à Grenade, par une belle nuit d'été et de fêtes. »

Pour compléter l'historique de la tragédie qu'on va lire, nous ajouterons qu'à son apparition elle fut accueillie par le public avec les plus vifs applaudissements; mais au moment de l'impression on répandit le bruit que le cardinal de Richelieu et un autre personnage d'un rang éminent, qui avait figuré dans la cabale contre le Cid, se disposaient à recommencer l'attaque, et que de nouvelles Observations allaient paraître. Corneille, à cette occasion, écrivit à l'un de ses amis cette phrase souvent citée : « Horace fut condamné par les duumvirs, mais il fut absous par le peuple. » Les duumvirs n'osèrent point interjeter appel de ce jugement souverain, et les Observations ne furent point publiées.

La tragédie de Corneille a fourni le sujet de plusieurs compositions qui ont figuré sur la scène de l'Opéra : les Horaces, ballet tragique, de la composition de Noverre, 1777; 2º les Horaces, ', tragédie lyrique en trois actes, poème de Guillard, musique de Salieri, 1786; remis au théâtre avec des changements et une musique nouvelle de Porta, en l'an IX; parodié la même année, sous le titre de : les Voraces et les Coraces.—M. Taschereau indique encore les Horaces, tragédie lyrique en trois actes, de Montol-Sérigny, non représentée, et un poème italien : gli Orazi et Curiazi, musique de Cimarosa.

## ÉPITRE

A MONSEIGNEUR LE CARDINAL

## DUC DE RICHELIEU.

## MONSEIGNEUR,

Je n'aurois jamais eu la témérité de présenter à Votre Éminence ce mauvais portrait d'Horace, si je n'eusse considéré qu'après tant de bienfaits' que j'ai reçus d'elle, le silence où mon respect m'a retenu jusqu'à présent passeroit pour ingratitude, et que, quelque juste défiance que j'aie de mon travail, je dois avoir encore plus de confiance en votre bonté. C'est d'elle que je tiens tout ce que je suis, et ce n'est pas sans rougir que, pour toute reconnoissance, je vous fais un présent si peu digne de vous, et si peu proportionné à ce que je vous dois. Mais dans cette confusion, qui m'est commune avec tous ceux qui écrivent, j'ai cet avantage qu'on ne peut, sans quelque injustice, condamner

'Ce mot bienfaits fait voir que le cardinal de Richelieu savait récompenser en premier ministre ce même talent qu'il avait persécuté dans l'auteur du Cid. (Voltaire.) — Le cardinal, ennemi du premier chef-d'œuvre de Corneille, n'en était pas moins son bienfaiteur. Il lui faisait une pension de 500 écus, qui en valaient 1,500 d'aujourd'hui. Richelieu encourageait et récompensait en grand ministre les talents dont il était jaloux en petit auteur ; c'est à Richelieu, c'est au grand ministre, et non pas au netit auteur jaloux, que Corneille dédia sa tragi die d'Horace..... Le bon Corneille s'est montré peu judicieux lorsqu'il s'est avisé de louer le goût exquis et le rare talent de ce ministre pour le théâtre. (Gooffroy.)

mon choix, et que ce généreux Romain, que je mets aux pieds de Votre Éminence, eût pu paroître devant elle avec moins de honte, si les forces de l'artisan eussent répondu à la dignité de la matière : j'en ai pour garant l'auteur dont je l'ai tirée, qui commence à décrire cette fameuse histoire par ce glorieux éloge. « qu'il n'y a presque aucune chose plus noble dans toute l'anti-» quité. » Je voudrois que ce qu'il a dit de l'action se pût dire de la peinture que j'en ai faite, non pour en tirer plus de vanité, mais seulement pour vous offrir quelque chose un peu moins indigne de vous être offert. Le sujet étoit capable de plus de grâces, s'il eût été traité d'une main plus savante; mais du moins il à reçu de la mienne toutes celles qu'elle étoit capable de lui donner, et qu'on pouvoit raisonnablement attendre d'une muse de province qui, n'étant pas assez heureuse pour jouir souvent des regards de Votre Éminence, n'a pas les mêmes lumières à se conduire qu'ont celles qui en sont continuellement éclairées. Et certes, Monseigneur, ce changement visible qu'on remarque en mes ouvrages depuis que j'ai l'honneur d'être à Votre Éminence, qu'est-ce autre chose qu'un effet des grandes idées qu'elle m'inspire quand elle daigne souffrir que je lui rende mes devoirs? et à quoi peut-on attribuer ce qui s'y mêle de mauvais, qu'aux teintures grossières que je reprends quand je demeure abandonné à ma propre foiblesse? Il faut, Monseigneur, que tous ceux qui donnent leurs veilles au théâtre publient hautement avec moi que nous vous avons deux obligations très signalées : l'une, d'avoir ennobli le but de l'art; l'autre, de nous en avoir facilité les connoissances. Vous avez ennobli le but de l'art. puisqu'au lieu de celui de plaire au peuple que nous prescrivent nos maîtres, et dont les deux plus honnêtes gens de leur siècle, Scipion et Lélie, ont autrefois protesté de se contenter, vous nous avez donné celui de vous plaire et de vous divertir: et qu'ainsi nous ne rendons pas un petit service à l'état, puisque, contribuant à vos divertissements, nous contribuons à l'entretien d'une santé qui lui est si précieuse et si nécessaire. Vous nous en avez facilité les connoissances, puisque nous n'avons plus besoin d'autre étude pour les acquérir que d'attacher mos yeux sur Votre Eminence quand elle honore de sa présence et de son attention le récit de nos poèmes; c'est là que, lisant sur son visage ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas, nous nous instruisons avec certitude de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, et tirons des règles infaillibles de ce qu'il faut suivre et de ce qu'il faut éviter. C'est là que j'ai souvent appris en deux heures ce que mes livres n'eussent pu m'apprendre en dix ans; c'est la que j'ai puisé ce qui m'a valu l'applaudissement du public, et c'est là qu'avec votre faveur j'espère puiser assez pour être un jour une œuvre digne d vos mains. Ne trouvez donc pas mauvais,

MONSEIGNEUR, que, pour vous remercier de ce que j'ai de reputation, dont je vous suis entièrement redevable, j'emprunte quatre vers d'un autre Horace que celui que je vous présente, et que je vous exprime par eux les plus véritables sentiments de mon àme :

> Totum muners boc tui est, Quod monstror digito præiereuntium Scenæ non levis artifæz: Quod spiro et placeo, si placeo, tuum est.

Je n'ajouterai qu'une vérité à celle-ci, en vous suppliant de croire que je suis et serai toute ma vie très passionnément,

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE ÉMINENCE,

Le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur,

P. CORNEILLE.

## PERSONNAGES.

TULLE, roi de Rome.
Lz vizil HORACE, chevalier romain.
HORACE, son fils.
CURIACE, gentilhomme d'Albe, amant de Camille.
VALÈRE, chevalier romain, amoureux de Camille.
SABINE, femme d'Rorace, et sœur de Curiace.
CAMILLE, amante de Curiace, et sœur d'Horace.
JULIE, dame romaine, confidente de Sabine et de Camille.
PROCULE, soldat de l'armée d'Albe.
PROCULE, soldat de l'armée de Rome.

La scène est à Rome, dans une salle de la maison d'Horace.

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE 11. - SABINE, JULIE.

#### SABINE.

Approuvez ma foiblesse, et souffrez ma douleur;
Elle n'est que trop juste en un si grand malheur:
Si près de voir sur soi fondre de tels orages,
L'ébranlement sied bien aux plus fermes courages;
Et l'esprit le plus mâle et le moins abattu,
Ne sauroit sans désordre exercer sa vertu.
Quoique le mien s'étonne à ces rudes alarmes,
Le trouble de mon cœur ne peut rien sur mes larmes,
Et, parmi les soupirs qu'il pousse vers les cieux,
Ma constance du moins règne encor sur mes yeux:
Quand on arrête là les déplaisirs d'une âme,
Si l'on fait moins qu'un homme, on fait plus qu'une femme;
Commander à ses pleurs en cette extrémité,
C'est montrer pour le sexe assez de fermeté.

JULIE.

C'en est peut-être asses pour une âme commune, Qui du moindre péril se fait une infortune; Mais de cette foiblesse un grand cœur est honteux, Il ose espérer tout dans un succès douteux. Les deux camps sont rangés au pied de nos murailles;

'Corneille, dans l'Examen des Horaces, dit que le personnage de Sabine est heureusement inventé, mais qu'il ne sert pas plus à l'action que l'Infante à celle du Cid.

Il est viai que ce rôle n'est pas nécessaire à la pièce: mais j'ose ici être moins sévère que Corneille; ce rôle est du moins incorporé à la tragédie : c'est mine femme qui tremble pour son mari et pour son frère. Elle ne cause aucun événement, il est vrai ; c'est un défaut sur un théâtre aussi perfectionné que le nôtre; mais elle preud part à tous les événements, et c'est beaucoup pour un temps où l'art commençait à naître.

Observez que ce personnage débite souvent de très beaux vers, et qu'il fait l'exposition du sujet d'une manière très intéressante et très noble.

(Voltaire.)

Mais Rome ignore encor comme on perd des batailles.

Loin de trembler pour elle, il lui faut applaudir:

Puisqu'elle va combattre, elle va s'agrandir.

Bannissez, bannissez une frayeur si vaine,

Et conceves des vœux dignes d'une Romaine.

SABINE.

Je suis Romaine, hélas! puisque Horace est Romain i; J'en ai reçu le titre en recevant sa main; Mais ce nœud me tiendroit en esclave enchaînée, S'il m'empêchoit de voir en quels lieux je suis née. Albe, où j'ai commencé de respirer le jour, Albe, mon cher pays, et mon premier amour; Lorsqu'entre nous et toi je vois la guerre ouverte, Je crains notre victoire autant que notre perte.

Rome, si tu te plains que c'est la te trahir. Fais-toi des ennemis que je puisse hair. Quand je vois de tes murs leur armée et la nôtre, Mes trois frères dans l'une, et mon mari dans l'autre, Puis-je former des vœux, et sans impiété Importuner le ciel pour ta félicité? Je sais que ton état, encore en sa naissance, Ne sauroit, sans la guerre, affermir sa puissance; Je sais qu'il doit s'accroître, et que tes grands destins Ne le borneront pas chez les peuples latins; Que les dieux t'ont promis l'empire de la terre, Et que tu n'en peux voir l'effet que par la guerre : Bien loin de m'opposer à cette noble ardeur. Qui suit l'arrêt des dieux et court à ta grandeur, Je voudrois déjà voir tes troupes couronnées, D'un pas victorieux franchir les Pyrénées. Va jusqu'en l'Orient pousser tes bataillons; Va sur les bords du Rhin planter tes pavillons; Fais trembler sous tes pas les colonnes d'Hercule. Mais respecte une ville à qui tu dois Romule. Ingrate, souviens-toi que du sang de ses rois Tu tiens ton nom, tes murs, et tes premières lois. Albe est ton origine; arrête, et considère Que tu portes le fer dans le sein de ta mère. Tourne ailleurs les efforts de tes bras triomphants:

<sup>\*</sup> VAR. Je suis Romaine, hélas! puisque mon époux l'est.

Sa joie éclatera dans l'heur de ses enfants; Et, se laissant ravir à l'amour maternelle, Ses vœux seront pour toi, si tu n'es plus contre elle.

JULIE.

Ce discours me surprend, vu que depuis le temps Qu'on a contre son peuple armé nos combattants, Je vous ai vu pour elle autant d'indifférence Que si d'un sang romain vous aviez pris naissance. J'admirois la vertu qui réduisoit en vous Vos plus chers intérêts à ceux de votre époux; Et je vous consolois au milieu de vos plaintes, Comme si notre Rome eût fait toutes vos craintes.

#### SABINE.

Tant qu'on ne s'est choqué qu'en de légers combais, Trop foibles pour jeter un des partis à bas. Tant qu'un espoir de paix a pu flatter ma peine. Oui, j'ai fait vanité d'être toute Romaine. Si j'ai vu Rome heureuse avec quelque regret, Soudain j'ai condamné ce mouvement secret; Et si j'ai ressenti, dans ses destins contraires, Quelque maligne joie en faveur de mes frères 1. Soudain, pour l'étouffer rappelant ma raison, J'ai pleuré quand la gloire entroit dans leur maison. Mais aujourd'hui qu'il faut que l'une ou l'autre tombe, Qu'Albe devienne esclave, ou que Rome succombe, Et qu'après la bataille il ne demeure plus Ni d'obstacle aux vainqueurs, ni d'espoir aux vaincus, J'aurois pour mon pays une cruelle haine, Si je pouvois encore être toute Romaine, Et si je demandois votre triomphe aux dieux, Au prix de tant de sang qui m'est si précieux. Je m'attache un peu moins aux intérêts d'un homme: Je ne suis point pour Albe, et ne suis plus pour Rome; Je crains pour l'une et l'autre en ce dernier effort, Et serai du parti qu'affligera le sort. Égale à tous les deux jusques à la victoire, Je prendrai part aux maux sans en prendre à la gloire;

La joie des succès de sa patrie et d'un frère peut-elle être appelée maligne ? Blie est naturelle : on pouvait dire, une secrète joie en faveur de mes frères. (Voltaire.)

Et je garde, au milieu de tant d'âpres rigueurs, Mes larmes aux vaineus, et ma haine aux vainqueurs.

Qu'on voit naître souvent de pareilles traverses, En des esprits divers, des passions diverses! Et qu'à nos yeux Camille agit bien autrement! Son frère est votre époux, le vôtre est son amant : Mais elle voit d'un œil bien différent du vôtre Son sang dans une armée et son amour dans l'autre.

Lorsque vous conserviez un esprit tout romain, Le sien irrésolu, le sien tout incertain <sup>1</sup>, De la moindre mèlée appréhendoit l'orage, De tous les deux partis détestoit l'avantage, Au malheur des vaincus donnoit toujours ses pleurs, Et nourrissoit ainsi d'éternelles douleurs. Mais hier, quand elle sut qu'on avoit pris journée <sup>2</sup>, Et qu'enfin la bataille alloit être donnée, Une soudaine joie éclatant sur son front...

Ah! que je crains, Julie, un changement si prompt! Hier dans sa belle humeur elle cntretint Valère; Pour ce rival, sans doute, elle quitte mon frère; Son esprit, ébranlé par les objets présents, Ne trouve point d'absent aimable après deux ans. Mais excusez l'ardeur d'une amour fraternelle; Le soin que j'ai de lui me fait craindre tout d'elle: Je forme des soupçons d'un trop léger sujet. Près d'un jour si funeste on change peu d'objet. Les âmes rarement sont de nouveau blessées; Et dans un si grand trouble on a d'autres pensées: Mais on n'a pas aussi de si doux entretiens, Ni de contentements qui soient pareils aux siens.

Les causes, comme à vous, m'en semblent fort obscures; Je ne me satisfais d'aucunes conjectures. C'est assez de constance en un si grand dauger Ouc de le voir, l'attendre, et ne point s'affliger;

<sup>&#</sup>x27; VAR. Le sien irrésolu, tremblotant, incertain.

On prend jour, et on ne prend point journée, parce que jour signifie temps, et que journée signifie bataille. La journée d'Ivry, la journée de Fontenoi.

(Volta:re.)

Mais certes c'en est trop d'aller jusqu'à la joie.

Voyez qu'un bon génie à propos nous l'envoie. Essayez sur ce point à la faire parler; Elle vous aime assez pour ne vous rien celer. Je vous laisse.

SCÈNE II. — CAMILLE 1, SABINE, JULIE.

SABINE.

Ma sœur, entretenez Julie : J'ai honte de montrer tant de mélancolie, Et mon cœur, accablé de mille déplaisirs, Cherche la solitude à cacher ses soupirs.

SCÈNE III. - CAMILLE, JULIE.

#### CAMILLE.

Qu'elle a tort de vouloir que je vous entretienne! Croit-elle ma douleur moins vive que la sienne, Et que, plus insensible à de si grands malheurs, A mes tristes discours je mêle moins de pleurs? De pareilles frayeurs mon âme est alarmée; Comme elle je perdrai dans l'une et l'autre armée. Je verrai mon amant, mon plus unique bien <sup>1</sup>, Mourir pour son pays, ou détruire le mien; Et cet objet d'amour devenir, pour ma peine, Digne de mes soupirs, ou digne de ma haine.

<sup>&#</sup>x27;Sabine représente la lutte que les sentiments de la famille auront à soutents contre l'amour de la patrie, et Camille représente la lutte de l'amour. Cette dernière lutte est la plus énergique et la plus violente. Mous sommes habitués à admirer la fameuse imprécation de Camille contre Rome, et nous ne faisons pas attention an reste de ce rôle; nous avons grand tort. Je me souviens qu'un vieil amateur du Theatre-Français me sontenait autrefois que ce rôle était le rôle principal de la pièce, et que Camille était la véritable héroine de la tragédie. C'est elle, disait-il, qui en fait l'unité, quoique cette unité ait été mise en doute par Corneille lui-même. Prenez Camille des le commencement de la pièce ; voyez avec quelle vivacité elle s'abandonne à son amour pour Curiace, pour son fiancé; elle ne s'inquiète ni de Bome, ni même de ses frères; elle ne songe qu'à son amant ; et, comme elle peut l'aimer en liberte, puisqu'il est son fiancé. elle est heureuse, et heureuse d'un bonheur qui ne lui vient que de son amour; si bien que cette joie égoïste et exclusive nous fait comprendre quel sera aussi son désespoir quand elle aura perdu son amant. (Saint-Marc Girardin.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plus unique ne peut se dire; unique n'admet ni de plus, ni de moins. (Voltaire.)

## ACTE I, SCÈNE III.

FULIE.

Elle est pourtant plus à plaindre que vous.
On peut changer d'amant, mais non changer d'époux.
Oubliez Curiace, et recevez Valère:
Vous ne tremblerez plus pour le parti contraire,
Vous serez toute nôtre, et votre esprit remis
N'aura plus rien à perdre au camp des ennemis.

CAMILLE.

Donnez-moi des conseils qui soient plus légitimes, Et plaignez mes malheurs sans m'ordonner des crimes. Quoiqu'à peine à mes maux je puisse résister, l'aime mieux les souffrir que de les mériter.

Quoi! vous appelez crime un change raisonnable?

Quoi! le manque de foi vous semble pardonnable?

Envers un ennemi qui peut nous obliger?

CAMILLE.

D'un serment solennel qui peut nous dégager?

Vous déguisez en vain une chose trop claire. Je vous vis encore hier entretenir Valère; Et l'accueil gracieux qu'il recevoit de vous Lui permet de nourrir un espoir assez doux.

CAMILLE.

Si je l'entretins hier et lui fis bon visage,
N'en imaginez rien qu'à son désavantage;
De mon contentement un autre étoit l'objet :
Mais pour sortir d'erreur sachez-en le sujet;
Je garde à Curiace une amitié trop pure
Pour souffrir plus long-temps qu'on m'estime parjure.
Il vous souvient qu'à peine on voyoit de sa sœur
Par un heureux hymen mon frère possesseur 1,
Quand, pour comble de joie, il obtint de mon père
Que de ses chastes feux je serois le salaire.
Ce jour nous fut propiee et funeste à la fois;

VAR. Quelque cinq ou six mois après que de sa sœur L'hyménée out rendu mon frère pomesseur.

Unissant nos maisons, il désunit nos rois; Un même instant conclut notre hymen et la guerre, Fit naître notre espoir et le jeta par terre, Nous ôta tout, sitôt qu'il nous eut tout promis; Et, nous faisant amants, il nous sit ennemis. Combien nos déplaisirs parurent lors extrêmes! Combien contre le ciel il vomit de blasphèmes! Et combien de ruisseaux coulèrent de mes veux! Je ne vous le dis point, vous vîtes nos adieux; Vous avez vu depuis les troubles de mon âme : Vous savez pour la paix quels vœux a faits ma flamme, Et quels pleurs j'ai versés à chaque événement, Tantôt pour mon pays, tantôt pour mon amant. Enfin mon désespoir, parmi ces longs obstacles, M'a fait avoir recours à la voix des oracles. Ecoutez si celui qui me fut hier rendu Eut droit de rassurer mon esprit éperdu. Ce Grec si renommé, qui depuis tant d'années Au pied de l'Aventin prédit nos destinées, Lui qu'Apollon jamais n'a fait parler à faux, Me promit par ces vers la fin de mes travaux : Albe et Rome demain prendront une autre face ; » Tes vœux sont exaucés, elles auront la paix, » Et tu seras unie avec ton Curiace, » Sans qu'aucun mauvais sort t'en sépare jamais. » Je pris sur cet oracle une entière assurance; Et, comme le succès passoit mon espérance, J'abandonnai mon âme à des ravissements Qui passoient les transports des plus heureux amants. Jugez de leur excès : je rencontrai Valère, Et, contre sa coutume, il ne put me déplaire; Il me parla d'amour sans me donner d'ennui : Je ne m'aperçus pas que je parlois à lui; Je ne lui pus montrer de mépris ni de glace : Tout ce que je voyois me sembloit Curiace: Tout ce qu'on me disoit me parloit de ses feux; Tout ce que je disois l'assuroit de mes vœux. Le combat général aujourd'hui se hasarde; J'en sus hier la nouvelle, et je n'y pris pas garde; Mon esprit rejetoit ces funestes objets, Charmé des doux pensers d'hymen et de la paix.

## ACTE I, SCÈNE IV.

La nuit a dissipé des erreurs si charmantes;
Mille songes affreux, mille images sanglantes,
Ou plutôt mille amas de carnage et d'horreur,
M'ont arraché ma joie, et rendu ma terreur.
J'ai vu du sang, des morts, et n'ai rien vu de suite;
Un spectre en paroissant prenoit soudain la fuite;
Ils s'effaçoient l'un l'autre; et chaque illusion
Redoubloit mon effroi par sa confusion.

IULIE.

C'est en contraire sens qu'un songe s'interprète.

CAMILLE.

Je le dois croire ainsi, puisque je le souhaite; Mais je me trouve enfin, malgré tous mes souhaits, Au jour d'une bataille, et non pas d'une paix.

JULIE

Par là finit la guerre, et la paix lui succède.

CAMILLE.

Dure à jamais le mal, s'il y faut ce remède! Soit que Rome y succombe, ou qu'Albe ait le dessous, Cher amant, n'attends plus d'être un jour mon époux; Jamais, jamais ce nom ne sera pour un homme Qui soit ou le vainqueur, ou l'esclave de Rome.

Mais quel objet nouveau se présente en ces lieux? Est-ce toi, Curiace? en croirai-je mes yeux?

SCÈNE IV. - CURIACE, CAMILLE, JULIE.

CURIACE.

N'en doutez point, Camille, et revoyez un homme Qui n'est ni le vainqueur, ni l'esclave de Rome 1; Cessez d'appréhender de voir rougir mes mains Du poids honteux des fers, ou du sang des Romains. J'ai cru que vous aimiez assez Rome et la gloire Pour mépriser ma chaîne et haïr ma victoire; Et comme également en cette extrémité Je craignois la victoire et la captivité...

CAMILLE.

Curiace, il sussit, je devine le reste :

Camille vient de dire à la fin de la scène précédente :

. . . . Jamais ce nom (d'époux) ne sera pour un bomme Qui solt ou le vainqueur, ou l'esclave de Rome.

On ne permet plus de répéter ainsi un vers

(Voltaire.)

Tu fuis une bataille à les vœux si funeste 1. . Et ton cœur, tout à moi, pour ne me perdre pas, Dérobe à ton pays le secours de ton bras. Qu'un autre considère ici ta renommée, Et te blâme, s'il veut, de m'avoir trop aimée, Ce n'est point à Camille à t'en mésestimer; Plus ton amour paroft, plus elle doit t'aimer; Et, si tu dois beaucoup aux lieux qui t'ont vu naître. Plus tu quittes pour moi, plus tu le fais paroître. Mais as-tu vu mon père? et peut-il endurer Qu'ainsi dans sa maison tu t'oses retirer? Ne préfère-t-il point l'état à sa famille? Ne regarde-t-il point Rome plus que sa fille? Enfin notre bonheur est-il bien affermi? T'a-t-il vu comme gendre, ou bien comme ennemi? CURIACE.

Il m'a vu comme gendre, avec une tendresse Qui témoignoit assez une entière allégresse: Mais il ne m'a point vu, par une trahison, Indigne de l'honneur d'entrer dans sa maison. Je n'abandonne point l'intérêt de ma ville : J'aime encor mon honneur en adorant Camille. Tant qu'a duré la guerre, on m'a vu constamment Aussi bon citoyen que véritable amant. D'Albe avec mon amour j'accordois la querelle; Je soupirois pour vous en combattant pour elle; Et, s'il falloit encor que l'on en vint aux coups. Je combattrois pour elle en soupirant pour vous. Oui, malgré les désirs de mon âme charmée, Si la guerre duroit, je serois dans l'armée : C'est la paix qui chez vous me donne un libre accès, La paix à qui nos feux doivent ce beau succès.

CAMILLE.

La paix! Et le moyen de croire un tel miracle?

Camille, pour le moins croyez-en votre oracle, Et sachons pleinement par quels heureux effets L'heure d'une bataille a produit cette paix.

<sup>&#</sup>x27;Il est bien étrange que Camille interrompe Curiace pour le soupçonner et le louer d'être un lâche. Ce défaut est grand, et il était aisé de l'éviter. (Voltaire.)

#### CURIAGE.

L'auroit-on jamais cru? Déjà les deux armées, D'une égale chaleur au combat animées, Se menaçoient des yeux, et, marchant fièrement, N'attendoient, pour donner, que le commandement, Quand notre dictateur devant les rangs s'avance, Demande à votre prince un moment de silence; Et, l'ayant obtenu : « Que faisons-nous, Romains,

- Dit-il, et quel démon nous fait venir aux mains 1?
- » Soufirons que la raison éclaire enfin nos âmes :
- Nous sommes vos voisins, nos filles sont vos femmes.
- » Et l'hymen nous a joints par tant et tant de nœuds,
- Du'il est peu de nos fils qui ne soient vos neveux;
- » Nous ne sommes qu'un sang et qu'un peuple en deux villes
- » Pourquoi nous déchirer par des guerres civiles,
- Où la mort des vaincus affoiblit les vainqueurs,
- Et le plus beau triomphe est arrosé de pleurs?
- » Nos ennemis communs attendent avec joie
- » Ou'un des partis défait leur donne l'autre en proje.
- » Lassé, demi-rompu, vainqueur, mais, pour tout fruit,
- » Dénué d'un secours par lui-même détruit.
- Ils ont assez long-temps joui de nos divorces;
- » Contre eux derénavant joignons toutes nes forces.
- » Et noyons dans l'oubli ces petits différends
- » Qui de si bons guerriers font de mauvais parents.
- » Que si l'ambition de commander aux autres
- Fait marcher aujourd'hui vos troupes et les nôtres,
- » Pourvu qu'à moins de sang nous voulions l'apaiser,
- Elle nous unira, loin de nous diviser.
- Nommons des combattants pour la cause commune;
- Que chaque peuple aux siens attache sa fortune;
- » Et, suivant ce que d'eux ordonnera le sort,
- Que le parti plus foible obéisse au plus fort 2 :
- Mais, sans indignité pour des guerriers si braves,
- » Qu'ils deviennent sujets sans devenir esclaves,
- » Sans honte, sans tribut, et sans autre rigueur
- Que de suivre en tous lieux les drapeaux du vainqueur.
- Ainsi nos deux états ne feront qu'un empire. » Il semble qu'à ces mots notre discorde expire :

<sup>&#</sup>x27; Ce discours est imité de Tite-Live, liv. I, chap. 23 et suiv.

<sup>&#</sup>x27;VAR. Que le foible parti prenne loi du plus fort.

Chacun, jetant les yeux dans un rang ennemi, Reconneît un beau-frère, un cousin, un ami; lls s'étonnent comment leurs mains, de sang avides, Voloient, sans y penser, à tant de parricides, Et font paroître un front couvert tout à la fois D'horreur pour la batsille, et d'ardeur pour ce choix. Enfin l'offre s'accepte, et la paix désirée Sous ces conditions est aussitôt jurée:
Trois combattront pour tous; mais, pour les mieux choisir, Nos chess ont voulu prendre un peu plus de loisir:
Le vôtre est au sénat, le nôtre dans sa tente.

CAMILLE.

O dieux, que ce discours rend mon âme contente!

Dans deux heures au plus, par un commun accord, Le sort de nos guerriers réglera notre sort.
Cependant tout est libre, attendant qu'on les nomme.
Rome est dans notre camp, et notre camp dans Rome;
D'un et d'autre côté l'accès étant permis,
Chacun va renouer avec ses vieux amis.
Pour moi, ma passion m'a fait suivre vos frères;
Et mes désirs ont eu des succès si prospères,
Que l'auteur de vos jours in'a promis à demain
Le bonheur sans pareil de vous donner la main.
Vous ne deviendrez pas rebelle à sa puissance?

CAMILLE.

Le devoir d'une fille est dans l'obéissance.

Venez donc recevoir ce doux commandement, Qui doit mettre le comble à mon contentement.

CAMILLE.

Je vais suivre vos pas, mais pour revoir mes frères, Et savoir d'eux encor la fin de nos misères.

JULIE.

Allez, et cependant au pied de nos autels J'irai rendre pour vous grâces aux immortels.

FIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE SECOND.

### SCÈNE I. - HORACE, CURIACE.

CURIACE.

Ainsi Rome n'a point séparé son estime; Elle eût cru faire ailleurs un choix illégitime : Cette superbe ville en vos frères et vous Trouve les trois guerriers qu'elle présère à tous, Et son illustre ardeur d'oser plus que les autres D'une seule maison brave toutes les nôtres 1 : Nous croirons, à la voir tout entière en vos mains, Que hors les fils d'Horace il n'est point de Romains. Ce choix pouvoit combler trois familles de gloire, Consacrer hautement leurs noms à la mémoire : Oui, l'honneur que reçoit la vôtre par ce choix En pouvoit à bon titre immortaliser trois; Et puisque c'est chez vous que mon heur et ma flamme M'ont fait placer ma sœur et choisir une femme, Ce que je vais vous être et ce que je vous suis Me sont y prendre part autant que je le puis : Mais un autre intérêt tient ma joie en contrainte, Et parmi ses douceurs mêle beaucoup de crainte : La guerre en tel éclat a mis votre valeur. Que je tremble pour Albe et prévois son malheur : Puisque vous combattez, sa perte est assurée, En vous faisant nommer, le destin l'a jurée. Je vois trop dans ce choix ses funestes projets, Et me compte déjà pour un de vos sujets.

HORACE.

Loin de trembler pour Albe, il vous faut plaindre Rome, Voyant ceux qu'elle oublie, et les trois qu'elle nomme. C'est un aveuglement pour elle bien fatal D'avoir tant à choisir, et de choisir si mal. Mille de ses enfants beaucoup plus dignes d'elle Pouvoient bien mieux que nous soutenir sa querelle : Nais quoique ce combat me promette un cercueil,

<sup>1</sup> VAR. Et ne nous opposant d'autres bras que les vôtres, etc.

La gloire de ce choix m'enfle d'un juste orgueil; Mon esprit en conçoit une mâle assurance; J'ose espérer beaucoup de mon peu de vaillance; Et du sort envieux quels que soient les projets, Je ne me compte point pour un de vos sujets. Rome a trop cru de moi; mals mon âme ravie Remplira son attente, ou quittera la vie. Qui veut mourir, ou vaincre, est vaincu rarement; Ce noble désespoir périt malaisément <sup>1</sup>. Rome, quoi qu'il en soit, ne sera point sujette Que mes derniers soupirs n'assurent ma défaile.

CURIACE.

Hélas! c'est bien ici que je dois être plaint.
Ce que veut mon pays, mon amitié le craint,
Dures extrémités, de voir Albe asservie,
Ou sa victoire au prix d'une si chère vie,
Et que l'unique bien où tendent ses désirs
S'achète seulement par vos derniers soupirs!
Quels vœux puis-je former? et quel bonheur attendre?
De tous les deux côtés i'ai des pleurs à répandre;
De tous les deux côtés mes désirs sont trahis.

HORACE

Quoil vous me pleureriez mourant pour mon pays! Pour un cœur généreux ce trépas a des charmes; La gloire qui le suit ne souffre point de larmes, Et je le recevrois en bénissant mon sort, Si Rome et tout l'état perdoient moins en ma mort.

A vos amis pourtant permettez de le craindre;
Dans un si beau trépas ils sont les seuls à plaindre :
La gloire en est pour vous, et la perte pour eux;
Il vous fait immortel, et les rend malheureux :
On perd tout quand on perd un ami si fidèle.
Mais Flavian m'apporte ici quelque nouvelle.

SCÈNE II. - HORACE, CURIACE, FLAVIAN.

CURIACE.

Albe de trois guerriers a-t-elle fait le choix?

<sup>&#</sup>x27; Un désespoir qui périt malaisément n'a pas un sens clair ; de plus, Itora 2e n'a point de désespoir. Ce vers est le seul qu'on puisse reprendre dans cette belle tirade. (Voltaire.)

FLAVIAN.

Je viens pour vous l'apprendre.

CURIACE.

Eh bien, qui sont les trois?

FLAVIAN.

Vos deux frères et yous.

CURIACE.

Qui?

FLAVIAN.

Vous et vos deux frères.

Mais pourquoi ce front triste et ces regards sévères? Ce choix vous déplaît-il?

CURIACE.

Non, mais il me surprend;

Je m'estimois trop peu pour un honneur si grand.

FLAVIAN.

Dirai-je au dictateur, dont l'ordre ici m'envoie, Que vous le recevez avec si peu de joie? Ce morne et froid accueil me surprend à mon tour.

CURIACE.

Dis-lui que l'amitié, l'alliance et l'amour, Ne pourront empêcher que les trois Curiaces Ne servent leur pays contre les trois Horaces.

FLAVIAN.

Contre eux! Ah! c'est beaucoup me dire en peu de mots.

Porte-lui ma réponse, et nous laisse en repos.

SCÈNE III. - HORACE, CURIACE.

CURIACE.

Que désormais le ciel, les enfers, et la terre, Unissent leurs fureurs à nous faire la guerre, Que les hommes, les dieux, les démons, et le sort, Préparent contre nous un général effort; Je mets à faire pis, en l'état où nous sommes, Le sort, et les démons, et les dieux, et les hommes. Ce qu'ils ont de cruel, et d'horrible, et d'affreux, L'est bien moins que l'honneur qu'on nous fait à tous deux.

HORACE.

Le sort qui de l'honneur nous ouvre la barrière

Offre à notre constance une illustre matière: Il épuise sa force à former un malheur Pour mieux se mesurer avec notre valeur; Et comme il voit en nous des âmes peu communes, llors de l'ordre commun il nous fait des fortunes. Combattre un ennemi pour le salut de tous, Et contre un inconnu s'exposer seul aux coups, D'une simple vertu c'est l'effet ordinaire, Mille déjà l'ont fait, mille pourroient le faire; Mourir pour le pays est un si digne sort, Qu'on brigueroit en foule une si belle mort. Mais vouloir au public immoler ce qu'on aime, S'attacher au combat contre un autre soi-même, Attaquer un parti qui prend pour défenseur Le frère d'une femme et l'amant d'une sœur, Et, rompant tous ces nœuds, s'armer pour la patric Contre un sang qu'on voudroit racheter de sa vie; Une telle vertu n'appartenoit qu'à nous. L'éclat de son grand nom lui fait peu de jaloux, Et peu d'hommes au cœur l'ont assez imprimée Pour oser aspirer à tant de renommée.

CURIACE.

Îl est vrai que nos noms ne sauroient plus périr.
L'occasion est belle, il nous la faut chérir.
Nous serons les miroirs d'une vertu bien rare:
Mais votre fermeté tient un peu du barbare;
Peu, même des grands cœurs, tireroient vanité
D'aller par ce chemin à l'immortalité:
A quelque prix qu'on mette une telle fumée,
L'obscurité vaut mieux que tant de renommée.

Pour moi, je l'ose dire, et vous l'avez pu voir, Je n'ai point consulté pour suivre mon devoir; Notre longue amitié, l'amour, ni l'alliance, N'ont pu mettre un moment mon esprit en balance; Et puisque par ce choix Albe montre en effet Qu'elle m'estime autant que Rome vous a fait, Je crois faire pour elle autant que vous pour Rome; J'ai le cœur aussi bon, mais enfin je suis homme: Je vois que votre honneur demande tout mon sang, Que tout le niien consiste à vous percer le flanc, Près d'épouser la sœur, qu'il faut tuer le frère,

Et que pour mon pays j'ai le sort si contraire.
Encor qu'à mon devoir je coure sans terreur,
Mon cœur s'en essanche, et j'en fréinis d'horreur;
J'ai pitié de moi-mème, et jette un œil d'envie
Sur ceux dont notre guerre a consumé la vie,
Sans souhait toutesois de pouvoir reculer.
Ce triste et sier honneur m'émeut sans m'ébranler :
J'aime ce qu'il me donne, et je plains ce qu'il m'ôte;
Et si Rome demande une vertu plus haute,
Je rends grâces aux dieux de n'être pas Romain,
Pour conserver encor quelque chose d'humain

Si vous n'êtes Romain, soyez digne de l'être; Et si vous m'égalez, faites-le mieux paroître. La solide vertu dont je fais vanité N'admet point de foiblesse avec sa fermeté: Et c'est mal de l'honneur entrer dans la carrière Que des le premier pas regarder en arrière. Notre malheur est grand, it est au plus haut point: Je l'envisage entier, mais je n'en frémis point : Contre qui que ce soit que mon pays m'emploie, J'accepte aveuglément cette gloire avec joie; Celle de recevoir de tels commandements Doit étouffer en nous tous autres sentiments. Qui, près de le servir, considére autre chose. A faire ce qu'il doit lâchement se dispose; Ce droit saint et sacré rompt tout autre lien. Rome a choisi mon bras, je n'examine rien. Avec une allégresse aussi pleine et sincère Que j'épousai la sœur, je combattrai le frère; Et pour trancher ensin ces discours superflus, Albe vous a nommé, je ne vous connois plus. CURIACE.

Je vous connois encore, et c'est ce qui me tue; Mais cette âpre vertu ne m'étoit pas connue; Comme notre malheur elle est au plus haut point : Souffrez que je l'admire et ne l'imite point.

HORACE.

Non, non, n'embrassez pas de vertu par contrainte 1;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un des excellents esprits de nos jours (le marquis de Vauvenargues) tron-

Et, puisque vous trouvez plus de charme à la plainte, En toute liberté goûtez un bien si doux. Voici venir ma sœur pour se plaindre avec vous. Je vais revoir la vôtre, et résoudre son âme A se bien souvenir qu'elle est toujours ma femme, A vous aimer encor, si je meurs par vos mains, Et prendre en son malheur des sentiments romains 1.

SCÈNE IV. - CAMILLE, HORACE, CURIACE.

HORACE.

Avez-vous su l'état qu'on fait de Curiace, Ma sœur?

CAMILLE.

Hélas! mon sort a bien changé de face.

Armez-vous de constance, et montrez-vous ma sœur; Et si par mon trépas il retourne vainqueur, Ne le recevez point en meurtrier d'un frère, Mais en homme d'honneur qui fait ce qu'il doit faire, Qui sert bien son pays, et sait montrer à tous, Par sa haute vertu, qu'il est digne de vous. Comme si je vivois, achevez l'hyménée; Mais si ce fer aussi tranche sa destinée,

vait dans ces vers un outrage odieux qu'Horace ne devait pas Taire à son beaufrère : je lui dis que cela préparait au meurtre de Camille, et il ne se rendit pas. Voici ce qu'il en dit dans son Introduction à la Connaissance de Isspris humain: « Corneille apparemment veut peindre ici une valeur féroce; mais » s'exprime-t-on ainsi avec un ami et un guerrier modeste? La fierté est une » passion fort théâtrale; mais elle dégénère en vanité et en petitesse sitôt qu'on » la montre sans qu'on la provoque. » (Voltaire.)

¹ Dans Corneille, la scène entre Horace et Curiace est admirable. L'amour de la patrie et son énergie poussée jusqu'à la dureté; l'amour obéissant à la loi de l'honneur, sentant la douleur du sacrifice et l'accomplissant; les sentiments les plus généreux de l'âme humaine luttant l'un contre l'autre : il n'y a pas de plus grand spectacle moral au théâtre. Dans Lope de Vega, les deux champions me se rencontrent que pour se défier et mème s'injurier avant le combat, comme deux héros d'Homère; et comme si ce n'était pas assez de ces injures, quand Curiace reste un instant seul avec Flavia, celle-ci vent l'étrangler, afia d'épargner à son Horace les périls du combat. « Je ferai un acte de Romaine en l'étranglant de mes mains; » et elle le saisit à la gorge. Curiace a grand'peine a se débarrasser de Flavia; mais il lui arrive un défenseur : c'est Horatia. « Qu'est-ce que je vois! s'écrie Horatia entrant tout à coup; barbare! lâche mon mari! lâche mon mari! » Elle veut à son tour tuer Flavia, et Curiace a bien de la peine encore à empècher la bataille entre ces deux femmes furieuses. (Saint-Marc Girardin.)

Faites à ma victoire un pareil traitement, Ne me reprochez point la mort de votre amant. Vos larmes vont couler, et votre cœur se presse : Consumez avec lui toute cette foiblesse, Querellez ciel et terre, et maudissez le sort; Mais après le combat ne pensez plus au mort.

(à Curiace.)

Je ne vous laisserai qu'un moment avec elle. Puis nous irons ensemble où l'honneur nous appelle.

SCÈNE V. - CURIACE, CAMILLE.

#### CAMILLE.

Iras-tu. Curiace 1? et ce funeste honneur Te plaît-il aux dépens de tout notre bonheur? CURIACE.

Hélas! je vois trop bien qu'il faut, quoi que je fasse, Mourir ou de douleur, ou de la main d'Horace. Je vais comme au supplice à cet illustre emploi; Je maudis mille fois l'état qu'on fait de moi : Je hais cette valeur qui fait qu'Albe m'estime : Ma flamme au désespoir passe jusques au crime. Elle se prend au ciel, et l'ose quereller. Je vous plains, je me plains; mais il y faut aller.

CAMILLE.

Non, je to connois mieux, tu veux que je te prie, Et qu'ainsi mon pouvoir t'excuse à la patrie. Tu n'es que trop fameux par tes autres exploits : Albe a recu par eux tout ce que tu lui dois. Autre n'a mieux que toi soutenu cette guerre: Autre de plus de morts n'a couvert notre terre : Ton nom ne peut plus croître, il ne lui manque rien; Souffre qu'un autre ici puisse ennoblir le sien.

Oue je souffre à mes yeux qu'on ceigne une autre lête Des lauriers immortels que la gloire m'apprête, Ou que tout mon pays reproche à ma vertu Ou'il auroit triomphé si j'avois combattu, Et que sous mon amour ma valeur endormie Couronne tant d'exploits d'une telle infamie!

Iras-tu, ma chère ame? et ce funeste honneur...

Non, Albe, sprès l'honneur que j'ai reçu de toi, Tu ne succomberas, ni vaincras que par moi; Tu m'as commis ton sort, je t'en rendrai bon compte, Et vivrai sans reproche, ou périrai sans honte.

Quoi! tu ne veux pas voir qu'ainsi tu me trahis!

CURIACE.

Avant que d'être à vous ie suis à mon pays.

Avant que d'être à vous je suis à mon pays.

Mais te priver pour lui toi-même d'un beau-frère, Ta sœur de son mari!

CURIACE.

Telle est notre misère; Le choix d'Albe et de Rome ôte toute douceur Aux noms jadis si doux de beau-frère et de sœur.

Tu pourras donc, cruel, me présenter sa tête, Et demander ma main pour prix de ta conquête!

CURIACE.

Il n'y faut plus penser en l'état où je suis ; Vous aimer sans espoir, c'est tout ce que je puis. Vous en pleurez, Camille!

CAMILLE.

Il faut bien que je pleure :
Mon insensible amant ordonne que je meure;
Et quand l'hymen pour nous allume son flambeau,
Il l'éteint de sa main pour m'ouvrir le tombeau.
Ce cœur impitoyable à ma perte s'obstine,
Et dit qu'il m'aime encore alors qu'il m'assassine.

CURIACE.

Que les pleurs d'une amante ont de puissants discours 1! Et qu'un bel œil est fort avec un tel secours! Que mon cœur s'attendrit à cette triste vue! Ma constance contre elle à regret s'évertue. N'attaquez plus ma gloire avec tant de douleurs 2,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Remarquez qu'on peut dire le langage des pleurs, comme on dit le langage des yeux; pourquoi? parce que les regards et les pleurs expriment le sentiment; mais on ne peut dire le discours des pleurs, parce que ce mot discours tient au raisonnement. Les pleurs n'ont point de discours; et de plus, acoir des discours et un barbarisme.

[Yoltaire.]

VAR. N'attaques plus ma gloire avecque vos douleurs.

Et laissez-moi sauver ma vertu de vos pleurs;
Je sens qu'elle chancelle et défend mal la place.
Plus je suis votre amant, moins je suis Curiace.
Foible d'avoir déja combattu l'amitié,
Vaincroit-elle à la fois l'amour et la pitié?
Allez, ne m'aimez plus, ne versez plus de larmes,
Ou j'oppose l'offense à de si fortes armes;
Je me défendrai mieux contre votre courroux,
Et, pour le mériter... je n'ai plus d'yeux pour vous.
Vengez-vous d'un ingrat, punissez un volage...
Vous ne vous montrez point sensible à cet outrage!
Je n'ai plus d'yeux pour vous, vous en avez pour moi'
En faut-il plus encor? je renonce à ma foi.

Rigoureuse vertu dont je suis la victime, Ne peux-tu résister sans le secours d'un crime?

CAMILLE.

Ne fais point d'autre crime, et j'atteste les dieux Qu'au lieu de t'en hair, je t'en aimerai mieux; Oui, je te chérirai, tout ingrat et perfide, Et cesse d'aspirer au nom de fratricide.

Pourquoi suis-je Romaine, ou que n'es-tu Romain? Je te préparerois des lauriers de ma main; Je t'encouragerois, au lieu de te distraire, Et je te traiterois comme j'ai fait mon frère. Hélas! j'étois aveugle en mes vœux aujourd'hui, J'en ai fait contre toi quand j'en ai fait pour lui.

Il revient; quel malheur, si l'amour de sa femme Ne peut non plus sur lui que le mien sur ton âme!

SCÈNE VI. - HORACE, SABINE, CURIACE, CAMILLE.

CURIACE.

Dieux! Sabine le suit! Pour ébranler mon cœur, Est-ce peu de Camille? y joignez-vous ma sœur? Et, laissant à ses pleurs vaincre ce grand courage, L'amenez-vous ici chercher même avantage?

SABINE

Non, non, mon frère, non, je ne viens en ce lieu Que pour vous embrasser et pour vous dire adieu. Votre sang est trop bon, n'en craignez rien de lâche, Rien dont la fermeté de ces grands cœurs se fâche:

Si ce malheur illustre ébranloit l'un de vous, Je le désavoûrois pour frère ou pour époux; Pourrai-je toutefois vous faire une prière Digne d'un tel époux, et digne d'un tel frère? Je veux d'un coup si noble ôter l'impiété, A l'honneur qui l'attend rendre sa pureté, La mettre en son éclat sans mélanges de crimes; Enfin, je vous veux faire ennemis légitimes. Du saint nœud qui vous joint je suis le seul lien : Quand je ne serai plus, yous ne yous serez rien. Brisez votre alliance, et rompez-en la chaîne; Et, puisque votre honneur veut des effets de haine, Achetez par ma mort le droit de vous hair : Albe le veut, et Rome, il faut leur obéir. Qu'un de vous d'eux me tue, et que l'autre me venge : Alors votre combat n'aura plus rien d'étrange, Et du moins l'un des deux sera juste agresseur. Ou pour venger sa femme, ou pour venger sa sœur. Mais, quoi? vous souilleriez une gloire si belle, Si vous vous animiez par quelque autre querelle : Le zèle du pavs vous défend de tels soins : Vous feriez peu pour lui si vous vous étiez moins : Il lui faut, et sans haine, immoler un beau-frère. Ne différez donc plus ce que vous deves faire; Commencez par sa sœur à répandre son sang, Commencez par sa femme à lui percer le flanc, Commences par Sabine à faire de vos vies Un digne sacrifice à vos chères patries : Vous êtes ennemis en ce combat fameux. Vous d'Albe, vous de Rome, et moi de toutes deux. Ouoi! me réservez-vous à voir une victoire Où, pour haut appareil d'une pompeuse gloire, Je verrai les lauriers d'un frère ou d'un mari Fumer encor d'un sang que j'aurai tant chéri? Pourrai-je entre vous deux régler alors mon âme, Satisfaire aux devoirs et de sœur et de femme, Embrasser le vainqueur en pleurant le vaincu? Non, non, avant ce coup Sabine aura vécu : Ma mort le préviendra, de qui que je l'obtienne; Le refus de vos mains y condamne la mienne. Sus donc, qui vous retient? Allez, caurs inhumains.

J'aurai trop de moyens pour y forcer vos mains; Vous ne les aures point au combat occupées, Que ce corps au milieu n'arrête vos épées, Et, malgré vos refus, il faudra que leurs coups Se fassent jour ici pour aller jusqu'à vous.

HORACE.

0 ma femme!

CURIACE.

0 ma sœur!

CAMILLE. Cours

Courage! ils s'amollissent.

Vous poussez des soupirs! vos visages pâlissent! Quelle peur vous saisit? Sout-ce là ces grands cœurs, Ces héros qu'Albe et Rome ont pris pour défenseurs?

Que t'ai-je fait, Sabine? et quelle est mon offense 1 Qui t'oblige à chercher une telle vengeance? Que t'a fait mon honneur? et par quel droit viens-tu Avec toute ta force attaquer ma vertu? Du moins contente-toi de l'avoir étonnée, Et me laisse achever cette grande journée. Tu me viens de réduire en un étrange point; Aime assez ton mari pour n'en triompher point : Va-t'en, et ne rends plus la victoire douteuse; La dispute déjà m'en est assez honteuse : Souffre qu'avec honneur je termine mes jours.

Va, cesse de me craindre; on vient à ton secours.

SCÈNE VII. — LE VIEIL HORACE, HORACE, CURIACE, SABINE, CAMILLE.

LE VIEIL HORACE.

Qu'est-ce ci, mes enfants? écoutez-vous vos flammes? Et perdez-vous encor le temps avec des femmes? Prêts à verser du sang, regardez-vous des pleurs? Fuyez, et laissez-les déplorer leurs malheurs. Leurs plaintes ont pour vous trop d'art et de tendresse :

yan. Femme, que t'ai-je sait? et quelle est mon ossense? etc.

La naïveté que régnait encore en ce temps-là dans les écrits permettait ces

mot; la radesse romaine y paraît même tout entière. (Voltaire.)

Elles vous feroient part enfin de Jeur foiblesse, Et ce n'est qu'en fuyant qu'on pare de tels coups.

N'appréhendez rien d'eux, ils sont dignes de vous. Malgré tous nos efforts voùs en devez attendre Ce que vous souhaitez et d'un fils, et d'un gendre; Et si notre foiblesse ébranloit leur honneur, Nous vous laissons ici pour leur rendre du cœur.

Allons, ma sœur, allons, ne perdons plus de larmes; Contre tant de vertus ce sont de foibles armes. Ce n'est qu'au désespoir qu'il nous faut recourir : Tigres, allez combattre, et nous, allons mourir.

SCÈNE VIII. - LE VIEIL HORACE, HORACE, CURIACE.

#### HORACE.

Mon père, retenez des femmes qui s'emportent, Et, de grâce, empêchez surtout qu'elles ne sortent : Leur amour importun viendroit avec éclat Par des cris et des pleurs troubler notre combat; Et ce qu'elles nous sont feroit qu'avec justice On nous imputeroit ce mauvais artifice; L'honneur d'un si beau choix seroit trop achete, Si l'on nous soupçonnoit de quelque lacheté.

LE VIEIL HORACE

J'en aurai soin. Allez : vos frères vous attendent; Ne pensez qu'aux devoirs que vos pays demandent CURIACE.

Quel adieu vous dirai-je? et par quels compliments...

Ah! n'attendrissez point ici mes sentiments : Pour vous encourager ma voix manque de termes; Mon cœur ne forme point de pensers assez fermes; Moi-même en cet adieu j'ai les larmes aux yeux. Faites votre devoir, et laissez faire aux dieux¹.

<sup>&#</sup>x27; J'ai cherché dans tous les anciens et dans tous les théâtres étrangers une situation pareille, un pareil mélange de grandeur d'âme, de douleur, de bienseance, et je ne l'ai point trouvé : je remarquerai surtout que chez les Grecs il n'y a rien dans ce goût. (Voltaire.)

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I1. - SABINE, seule.

Prenons parti, mon âme, en de telles disgrâces; Sovons femme d'Horace, ou sœur des Curiaces. Cessons de partager nos inutiles soins; Souhaitons quelque chose, et craignons un peu moins. Mais, las! quel parti prendre en un sort si contraire? Quel ennemi choisir, d'un époux, ou d'un frère? La nature ou l'amour parle pour chacun d'eux, Et la loi du devoir m'attache à tous les deux. Sur leurs hauts sentiments réglons plutôt les nôtres : Soyons femme de l'un ensemble et sœur des autres; Regardons leur honneur comme un souverain bien; Imitons leur constance, et ne craignons plus rien. La mort qui les menace est une mort si belle. Qu'il en faut sans frayeur attendre la nouvelle. N'appelons point alors les destins inhumains: Songeons pour quelle cause, et non par quelles mains; Revoyons les vainqueurs, sans penser qu'à la gloire Que toute leur maison reçoit de leur victoire; Et, sans considérer aux dépens de quel sang Leur vertu les élève en cet illustre rang, Faisons nos intérêts de ceux de leur famille : En l'une je suis femme, en l'autre je suis fille : Et tiens à toutes deux par de si forts liens, Qu'on ne peut triompher que par les bras des miens. Fortune, quelques maux que ta rigueur m'envoie, J'ai trouvé les movens d'en tirer de la joie. Et puis voir aujourd'hui le combat sans terreur, Les morts sans désespoir, les vainqueurs sans horreur. Flatteuse illusion, erreur douce et grossière, Vain effort de mon âme, impuissante lumière, De qui le faux brillant prend droit de m'éblouir,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce monologue de Sabine est absolument inutile, et fait languir la pièce : les comédiens voulaient alors des monologues. La déclamation approchait du chant, sertout celle des femmes ; les auteurs avaient cette complaisance pour elles.

(Voltaire.)

Que tu sais peu durer, et tôt t'évanouir! Pareille à ces éclairs qui dans le fort des ombres Poussent un jour qui fuit, et rend les nuits plus sombres, Tu n'as frappé mes yeux d'un moment de clarté Que pour les abliner dans plus d'obscurité. Tu charmois trop ma peinc, et le ciel, qui s'en fâche, Me vend déjà bien cher ce moment de relâche. Je sens mon triste cœur percé de tous les coups Qui m'otent maintenant un frère, ou mon époux. Quand je songe à leur mort, quoi que je me propose, Je songe par quel bras, et non pour quelle cause. Et ne vois les vainqueurs en leur illustre rang, Que pour considérer aux dépens de quel sang. La maison des vaincus touche seule mon âme; En l'une je suis fille, en l'autre je suis femme, Et tiens à toutes deux par de si forts liens, Qu'on ne peut triompher que par la mort des miens. C'est donc la cette paix que j'ai tant souhaitée! Trop favorables dieux, vous m'avez écoutée! Quels foudres lancez-vous quand vous vous irritez, Si même vos faveurs ont tant de cruautés? Et de quelle façon punissez-vous l'offense, Si vous traitez ainsi les vœux de l'innocence?

## SCÈNE II. - SABINE, JULIE.

#### SABINE.

En est-ce fait, Julie? et que m'apportez-vous? Est-ce la mort d'un frère, ou celle d'un époux? Le funeste succès de leurs armes impies De tous les combattants a-t-il fait des hostics 1? Et, m'enviant l'horreur que j'aurois des vainqueurs, Pour tous tant qu'ils étoient demande-t-il mes pleurs?

#### JULIE.

Quoi! ce qui s'est passé, vous l'ignorez encore?

Vous faut-il étonner de ce que je l'ignore? Et ne savez-vous point que de cette maison Pour Camille et pour moi l'on fait une prison?

<sup>\*</sup> Hostis ne se dit plus, et c'est dommage; il ne reste plus que le mot de victime. (Voltaire.)

Julie, on nous enferme, on a peur de nos larmes; Sans cela nous serions au milieu de leurs armes, Et, par les désespoirs d'une chaste amitié, Nous aurions des deux camps tiré quelque pitié.

Il n'étoit pas besoin d'un si tendre spectacle;
Leur vue à leur combat apporte assez d'obstacle.
Sitôt qu'ils ont paru prêts à se mesurer,
On a dans les deux camps entendu murmurer:
A voir de tels amis, des personnes si proches,
Venir pour leur patrie aux mortelles approches;
L'un s'émeut de pitié, l'autre est saisi d'horreur,
L'autre d'un si grand zèle admire la fureur;
Tel porte jusqu'aux cieux leur vertu sans égale,
Et tel l'ose nommer sacrilège et brutale.
Ces divers sentiments n'ont pourtant qu'une voix;
Tous accusent leurs chefs, tous détestent leurs choix;
Et ne pouvant souffrir un combat si barbare,
On s'écrie, on s'avance, enfin on les sépare.

SABINE.

Que je vous dois d'encens, grands dieux, qui m'exaucez!

Vous n'étes pas, Sabine, encore où vous pensez :
Vous pouvez espérer, vous avez moins à craindre;
Mais il vous reste encore assez de quoi vous plaindre.
En vain d'un sort si triste on les veut garantir;
Ces cruels généreux n'y peuvent consentir :
La gloire de ce choix leur est si précieuse,
Et charme tellement leur âme ambitieuse,
Qu'alors qu'on les déplore ils s'estiment heureux,
Et prennent pour affront la pitié qu'on a d'eux.
Le trouble des deux camps souille leur renommée;
lls combattront plutôt et l'une et l'autre armée,
Et mourront par les mains qui leur font d'autres lois,
Que pas un d'eux renonce aux honneurs d'un tel choix 1.

Quoi! dans leur dureté ces cœurs d'acier s'obstinent?

Oui ; mais d'autre côté les deux camps se mutinent,

VAB. Et mourront par les mains qui les ont séparés,
 Que quitter les honneurs qui leur sont déférés.

Et leurs cris des deux parts poussés en même temps Demandent la bataille, ou d'autres combattants. La présence des chess à peine est respectée, Leur pouvoir est douteux, leur voix mal écoutée; Le roi même s'étonne; et, pour dernier effort, « Puisque chacun, dit-il, s'échauffe en ce discord 1, » Consultons des grands dieux la majesté sacrée, » Et voyons si ce change à leurs bontés agrée. » Quel impie osera se prendre à leur vouloir, » Lorsqu'en un sacrifice ils nous l'auront fait voir? Il se tait, et ces mots semblent être des charmes; Même aux six combattants ils arrachent les armes; Et ce désir d'honneur qui leur ferme les yeux, Tout aveugle qu'il est, respecte encor les dieux. Leur plus bouillante ardeur cède à l'avis de Tulle; Et, soit par déférence, ou par un prompt scrupule, Dans l'une et l'autre armée on s'en fait une loi, Comme si toutes deux le connoissoient pour roi. Le reste s'apprendra par la mort des victimes.

Les dieux n'avoûront point un combat plein de crimes; J'en espère beaucoup, puisqu'il est disséré; Et je commence à voir ce que j'ai désiré.

SCÈNE III. - CAMILLE, SABINE, JULIE.

SABINE.

#### SABINE.

Ma sœur, que je vous die une bonne nouvelle.

Je pense la savoir, s'il faut la nommer telle;
On l'a dite à mon père, et j'étois avec lui;
Mais je n'en conçois rien qui flatte mon ennui :
Ce délai de nos maux rendra leurs coups plus rudes;
Ce n'est qu'un plus long terme à nos inquiétudes;
Et tout l'allégement qu'il en faut espérer,
C'est de pleurer plus tard ceux qu'il faudra pleurer.

SABINE.

Les dieux n'ont pas en vain inspiré ce tumulte.

Disons plutôt, ma sœur, qu'en vain on les consulte.

<sup>1</sup> En ce discord ne se dit plus, mais il est à regretter.

Ces mêmes dieux à Tulle ont inspiré ce choix; Et la voix du public n'est pas toujours leur voix; Ils descendent bien moins dans de si bas étages, Que dans l'âme des rois, leurs vivantes images, De qui l'indépendante et sainte autorité Est un rayon secret de leur divinité.

JULIE.

C'est vouloir sans raison vous former des obstacles, Que de chercher leur voix ailleurs qu'en leurs oracles, Et vous ne vous pouvez figurer tout perdu Sans démentir celui qui vous fut hier rendu.

CAMULLE.

Un oracle jamais ne se laisse comprendre; On l'entend d'autant moins, que plus on croit l'entendre; Et, loin de s'assurer sur un pareil arrêt, Qui n'y voit rien d'obscur doit croire que tout l'est.

SABINE.

Sur ce qui fait pour nous prenons plus d'assurance, Et souffrons les douceurs d'une juste espérance. Quand la faveur du ciel ouvre à demi ses bras, Qui ne s'en promet rien ne la mérite pas; Il empêche souvent qu'elle ne se déploie; Et lorsqu'elle descend, son refus la renvoie.

CAMILLE

Le ciel agit sans nous en ces événements, Et ne les règle point dessus nos sentiments.

JULIE

Il ne vous a fait peur que pour vous faire grâce. Adieu : je vais savoir comme enfin tout se passe. Modérez vos frayeurs; j'espère à mon retour Ne vous entretenir que de propos d'amour, Et que nous n'emploîrons la fin de la journée Qu'aux doux préparatifs d'un heureux hyménée

SABINE.

J'ose encor l'espérer.

. CAMILLE.

Moi, je n'espère rien.

JULIE.

L'effet vous fera voir que nous en jugeons bien.

### SCÈNE IV. - SABINE, CAMILLE.

#### SABINE.

Parmi nos déplaisirs souffrez que je vous blâme : Je ne puis approuver tant de trouble en votre âme; Que feriez-vous, ma sœur, au point où je me vois, Si vous aviez à craindre autant que je le dois, Et si vous attendiez de leurs armes fatales Des maux pareils aux miens, et des pertes égales?

UAMILLE.

Parlez plus sainement de vos maux et des miens : Chacun voit ceux d'autrui d'un autre œil que les siens; Mais, à bien regarder ceux où le ciel me plonge, Les vôtres auprès d'eux vous sembleront un songe.

La seule mort d'Horace est à craindre pour vous.

Des frères ne sont rien à l'égal d'un époux;

L'hymen qui nous attache en une autre famille

Nous détache de celle où l'on a vécu fille;

On voit d'un œil divers des nœuds si différents,

Et pour suivre un mari l'on quitte ses parents:

Mais, si près d'un hymen, l'amant que donne un père

Nous est moins qu'un époux, et non pas moins qu'un frère;

Nos sentiments entre eux demeurent suspendus,

Notre choix impossible, et nos vœux confondus.

Ainsi, ma sœur, du moins vous avez dans vos plaintes

Où porter vos souhaits et terminer vos craintes;

Mais si le ciel s'obstine à nous persécuter,

Pour moi, j'ai tout à craindre, et rien à souhaiter.

Quand il faut que l'un meure et par les mains de l'autre, C'est un raisonnement bien mauvais que le vôtre. Quoique ce soient, ma sœur, des nœuds bien différents, C'est sans les oublier qu'on quitte ses parents:
L'hymen n'efface point ces profonds caractères;
Pour aimer un mari l'on ne hait pas ses frères;
La nature en tout temps garde ses premiers droits;
Aux dépens de leur vie on ne fait point de choix:

¹ Cette scène est encore froide. On sent trop que Sabine et Julie ne sont là que pour amuser le peuple en attendant qu'il arrive un événement intéressant; clles répètent ce qu'elles ont dé dit. Corneille manque à la grande règle, semper ad eventum festinet.

[Voltaire.]

Aussi bien qu'un époux ils sont d'autres nous-mêmes; Et tous maux sont pareils alors qu'ils sont extrêmes:
Mais l'amant qui vous charme et pour qui vous brûlez
Ne vous est, après tout, que ce que vous voulez;
Une mauvaise humeur, un peu de jalousie,
En fait assez souvent passer la fantaisie.
Ce que peut le caprice, osez-le par raison,
Et laissez votre sang hors de comparaison:
C'est crime qu'opposer des liens volontaires
A ceux que la naissance a rendus nécessaires.
Si donc le ciel s'obstine à nous persécuter,
Seule j'ai tout à craindre, et rien à souhaiter;
Mais pour vous, le devoir vous donne, dans vos plaintes,
Où porter vos souhaits, et terminer vos craintes.

#### CAMILLE.

Je le vois bien, ma sœur, vous n'aimâtes jamais; Et vous ne connoissez ni l'amour ni ses traits: On peut lui résister quand il commence à naître, Mais non pas le bannir quand it s'est rendu maître, Et que l'aveu d'un père, engageant notre foi, A fait de ce tyran un légitime roi: Il entre avec douceur, mais il règne par force; Et quand l'âme une fois a goûté son amorce, Vouloir ne plus aimer, c'est ce qu'elle ne peut, Puisqu'elle ne peut plus vouloir que ce qu'il veut: Ses chaînes sont pour nous aussi fortes que belles.

## SCÈNE V. - LE VIEIL HORACE, SABINE, CAMILLE.

#### LE VIEIL HORACE.

Je viens vous apporter de fâcheuses nouvelles, Mes filles; mais en vain je voudrois vous celer Ce qu'on ne vous sauroit long-temps dissimuler : Vos frères sont aux mains, les dieux ainsi l'ordonnent.

#### SABINE.

Je veux bien l'avouer, ces nouvelles m'étonnent; Et je m'imaginois dans la Divinité Beaucoup moins d'injustice, et bien plus de bonté. Ne nous consolez point contre tant d'infortune; La pitié parle en vain, la raison importune. Nous avons en nos mains la fin de nos douleurs, Et qui veut bien mourir peut braver les malheurs. Nous pourrions aisément faire en votre présence De notre désespoir une fausse constance; Mais quand on peut sans honte être sans fermeté, L'affecter au-dehors, c'est une lâcheté; L'usage d'un tel art, nous le laissons aux hommes, Et ne voulons passer que pour ce que nous sommes.

Nous ne demandons point qu'un courage si fort S'abaisse à notre exemple à se plaindre du sort. Recevez sans frémir ces mortelles alarmes: Vovez couler nos pleurs sans y mėler vos larmes; Enfin, pour toute grâce, en de tels déplaisirs, Gardez votre constance, et souffrez nos soupirs.

LE VIEIL HORACE.

Loin de blâmer les pleurs que je vous vois répandre, Je crois faire beaucoup de m'en pouvoir défendre, Et céderois peut-être à de si rudes coups, Si je prenois ici même intérêt que vous : Non qu'Albe par son choix m'ait fait hair vos frères: Tous trois me sont encor des personnes bien chères: Mais enfin l'amitié n'est pas de même rang. Et n'a point les effets de l'amour ni du sang: Je ne sens point pour eux la douleur qui tourmente Sabine comme sœur, Camille comme amante: Je puis les regarder comme nos ennemis. Et donne sans regret mes souhaits à mes fils. lls sont, grâces aux dieux, dignes de leur patrie: Aucun étonnement n'a leur gloire flétrie; Et j'ai vu leur honneur croître de la moitié Ouand ils ont des deux camps refusé la pitié. Si par quelque foiblesse ils l'avoient mendiée. Si leur haute vertu ne l'eût répudiée, Ma main bientôt sur eux m'eût vengé hautement De l'affront que m'eût fait ce mol consentement. Mais lorsqu'en dépit d'eux on en a voulu d'autres. Je ne le cele point, j'ai joint mes vœux aux vôtres. Si le ciel pitoyable eut écouté ma voix. Albe seroit réduite à faire un autre choix; Nous pourrions voir tantôt triompher les Horaces Sans voir leurs bras souillés du sang des Curiaces, Et de l'événement d'un combat plus humain

Dépendroit maintenant l'honneur du nom romain :
La prudence des dieux autrement en dispose;
Sur leur ordre éternel mon esprit se repose :
Il s'arme en ce besoin de générosité,
Et du bonheur public fait sa félicité.
Tâcbez d'en faire autant pour soulager vos peines,
Et songez toutes deux que vous êtes Romaines :
Vous l'êtes devenue, et vous l'êtes encor;
Un si glorieux titre est un digne trésor.
Un jour, un jour viendra que par toute la terre
Rome se fera craindre à l'égal du tonnerre,
Et que, tout l'univers tremblant dessous ses lois,
Ce grand nom deviendra l'ambition des rois :
Les dieux à notre Énée ont promis cette gloire.

SCÈNE VI. — LE VIEIL HORACE, SABINE, CAMILLE, JULIE.

LE VIEIL HORACE.

Nous venez-vous, Julie, apprendre la victoire?

IULIE.

Mais plutôt du combat les funestes effets. Rome est sujette d'Albe, et vos fils sont défaits; Des trois les deux sont morts, son époux seul vous reste.

LE VIEIL HORACE.

O d'un triste combat effet vraiment funeste!
Rome est sujette d'Albe, et pour l'en garantir
Il n'a pas employé jusqu'au dernier soupir!
Non, non, cela n'est point, on vous trompe, Julie;
Rome n'est point sujette, ou mon fils est sans vie:
Je connois mieux mon sang, il sait mieux son devoir.

JULIE.

Mille de nos remparts comme moi l'ont pu voir. Il s'est fait admirer tant qu'ont duré ses frères; Mais comme il s'est vu seul contre trois adversaires, Près d'être enfermé d'eux, sa fuite l'a sauvé.

LE VIEIL HORACE.

Et nos soldats trahis ne l'ont point achevé! Dans leurs rangs à ce lâche ils ont donné retraite!

JULIE.

Je n'ai rien voulu voir après cette défaite.

CAMILLE.

O mes frères!

LE VIEIL HORACE.

Tout beau, ne les pleurez pas tous;
Deux jouissent d'un sort dont leur père est jaloux.
Que des plus nobles fleurs leur tombe soit couverte;
La gloire de leur mort m'a payé de leur perte:
Ce bonheur a suivi leur courage invaincu 1,
Qu'ils ont vu Rome libre autant qu'ils ont vécu,
Et ne l'auront point vue obéir qu'à son prince,
Ni d'un état voisin devenir la province.
Pleurez l'autre, pleurez l'irréparable affront
Que sa fuite honteuse imprime à notre front;
Pleurez le déshonneur de toute notre race,
Et l'opprobre éternel qu'il laisse au nom d'Horace.

JULIE.

Que vouliez-vous qu'il fit contre trois?

Qu'il mourût2,

Ou qu'un beau désespoir alors le secourût 1.

'Ce mot invaincu n'a été employé que par Corneille, et devrait l'être, je crois, par tous nos poètes. Une expression si bien mise à sa place dans le Cid et dans cette admirable scène ne doit jamais vieillir.

(Voltaire.)

Notre versification trop genante engage souvent les meilleurs poëtes tragiques à faire des vers chargés d'épithètes pour attraper la rime. Pour faire un bon vers, on l'accompagne d'un autre vers foible qui le gâte. Par exemple, je suis charmé quand je lis ces mots:

Qu'il mourût!

Mais je ne puis souffrir le vers que la rime amène aussitôt :

Ou qu'un beau désespoir alors le secourût.

(Pénelon.)

¹ On trouve, dans le Mercure de France du mois de juillet 1749, une dissertation à propos de ce vers, qui fut alors le sujet d'une grande controverse : « Les uns blamoient le vers et toute la tirade, comme trop au-dessous du fameux qu'il mourdt, et propres seulement à en gâter l'esses sublime : les autres s'attachoient à justifier la tirade. Duclos soutint qu'on pouvoit enchérir sur le qu'il mourst par un vers sur la même rime. Selon lui, l'interlocuteur auroit pu dire au vieil Horace:

Mais il est votre fils!

et le vieil Horace répondre :

Lui, mon fils! il le fut!

» Je ne crois pas que ce trait-là solt imprimé nulle part. Au reste, il n'est pas plus aisé de refaire les vers de Corneille, que de suppléer les hémistiches qui manquent aux vers de Virgile. Cette difficulté s'est toujours opposée au projet qu'on a eu de rajeunir le style de Corneille dans plusieurs de ses pièces qu'on croyoit susceptibles de reparoltre plus souvent et avec plus de faveur au théâtre, si l'on en corrigeoit les mots et les tournures vieillis, et si on les réparoit à nest. > (François de Neufchâteau.)

N'eût-il que d'un moment reculé sa défaite,
Rome eût été du moins un peu plus tard sujette;
Il eût avec honneur laissé mes cheveux gris,
Et c'étoit de sa vie un assez digne prix.
Il est de tout son sang comptable à sa patrie;
Chaque goutte épargnée a sa gloire flétrie;
Chaque instant de sa vie, après ce lâche tour,
Met d'autant plus ma honte avec la sienne au jour.
J'en romprai bien le cours 1, et ma juste colère,
Contre un indigne fils usant des droits d'un père,
Saura bien faire voir, dans sa punition,
L'éclatant désaveu d'une telle action.

SABINE

Écoutez un peu moins ces ardeurs généreuses, Et ne nous rendez point tout-à-fait malheureuses.

LE VIEIL HORACE.

Sabine, votre cœur se console aisement;
Nos malheurs jusqu'ici vous touchent foiblement.
Vous n'avez point encor de part à nos misères;
Le ciel vous a sauvé votre époux et vos frères:
Si nous sommes sujets, c'est de votre pays:
Vos frères sont vainqueurs quand nous sommes trahis;
Et voyant le haut point où leur gloire se monte,
Vous regardez fort peu ce qui nous vient de honte.
Mais votre trop d'amour pour cet infâme époux
Vous donnera bientôt à plaindre comme à nous:
Vos pleurs en sa faveur sont de foibles défenses;
J'atteste des grands dieux les suprèmes puissances,
Qu'avant ce jour fini, ces mains, ces propres mains
Laveront dans son sang la honte des Romains.

(Le vieil Horace sort.)

#### SABINE.

Suivons-le promptement, la colère l'emporte. Dieux! verrons-nous toujours des malheurs de la sorte? Nous faudra-t-il toujours en craindre de plus grands, Et toujours redouter la main de nos parents?

FIN DU TROISIÈME ACTE.

<sup>&#</sup>x27;Ces derniers mots se rapportent naturellement à la honte; mais on ne rompt point le cours d'une honte : il faut donc qu'ils tombent sur chaque instant de sa cie, qui est plus hant; mais je romprai bien le cours de chaque instant de sa vie, ne pent se dire. Bien signifie dans ces occasions, fortement ou aissement j ge le punirai bien, je l'empêcherai bien.

(Vollaire.)

# ACTE QUATRIÈME.

### SCÈNE I. - LE VIEIL HORACE, CAMILLE.

LE VIEIL HORACE.

Ne me parlez jamais en faveur d'un infâme; Qu'il me fuie à l'égal des frères de sa femme : Pour conserver un sang qu'il tient si précieux, Il n'a rien fait encor, s'il n'évite mes yeux. Sabine y peut mettre ordre, ou derechef j'atteste Le souverain pouvoir de la troupe céleste...

Ah! mon père, prenez un plus doux sentiment; Vous verrez Rome même en user autrement; Et, de quelque malheur que le ciel l'ait comblée, Excuser la vertu sous le nombre accablée.

LE VIEIL HORACE.

Le jugement de Rome est peu pour mon regard. Camille, je suis père, et j'ai mes droits à part. Je sais trop comme agit la vertu véritable : C'est sans en triompher que le nombre l'accable; Et sa mâle vigueur, toujours en même point, Succombe sous la force, et ne lui cède point. Taisez-vous, et sachons ce que nous veut Valère.

## SCÈNE II. - LE VIEIL HORACE, VALÈRE, CAMILLE.

VALÈRE.

Envoyé par le roi pour consoler un père, Et pour lui témoigner...

N'en prenez aucun soin :

C'est un soulagement dont je n'ai pas besoin; Et j'aime mieux voir morts que couverts d'infamie Ceux que vient de m'ôter une main ennemie. Tous deux pour leur pays sont morts en gens d'honneur Il me suffit.

VALÈRE.

Mais l'autre est un rare bonheur;

De tous les trois chez vous il doit tenir la place. LE VIEIL HORACE.

Que n'a-t-on vu périr en lui le nom d'Horace!

Seul vous le maltraitez après ce qu'il a fait. LE VIEIL HORACE.

C'est à moi seul aussi de punir son forfait.

Quel forfait trouvez-vous en sa bonne conduite?

Quel éclat de vertu trouvez-vous en sa fuite?

La fuite est glorieuse en cette occasion.

LE VIEIL HORACE.

Vous redoublez ma honte et ma confusion. Certc3, l'exemple est rare et digne de mémoire De trouver dans la fuite un chemin à la gloire.

#### VALÈRE.

Quelle confusion, et quelle honte à vous D'avoir produit un fils qui nous conserve tous, Qui fait triompher Rome, et lui gagne un empire! A quels plus grands honneurs faut-il qu'un père aspire? LE VIEIL HORACE.

Quels honneurs, quel triomphe, et quel empire enfin, Lorsqu'Albe sous ses lois range notre destin?

VALÈRE.

Que parlez-vous ici d'Albe et de sa victoire? Ignorez-vous encor la moitié de l'histoire?

LE VIEIL HORACE.

Je sais que par sa fuite il a trahi l'état.

VALÈRE.

Oui, s'il eût en fuyant terminé le combat; Mais on a bientôt vu qu'il ne fuyoit qu'en homme Qui savoit ménager l'avantage de Rome.

LE VIEIL HORACE.

Quoi, Rome donc triomphe!

VALÈRE.

Apprenez, apprenez

La valeur de ce fils qu'à tort vous condamnez.

Resté seul contre trois, mais en cette aventure

Tous trois étant blessés, et lui seul sans blessure,

Trop foible pour eux tous, trop fort pour chacun d'eux, Il sait bien se tirer d'un pas si hasardeux; Il fuit pour mieux combattre, et cette prompte ruse Divise adroitement trois frères qu'elle abuse. Chacun le suit d'un pas ou plus ou moins pressé, Selon qu'il se rencontre ou plus ou moins blessé; Leur ardeur est égale à poursuivre sa fuite. Mais leurs coups inégaux séparent leur poursuite. Horace, les voyant l'un de l'autre écartés, Se retourne, et déjà les croit demi domtés : Il attend le premier, et c'étoit votre gendre. L'autre, tout indigné qu'il ait osé l'attendre, En vain en l'attaquant fait paroître un grand cœur. Le sang qu'il a perdu ralentit sa vigueur. Albe à son tour commence à craindre un sort contraire; Elle crie au second qu'il secoure son frère : Il se hâte et s'épuise en efforts superflus; Il trouve en les joignant que son frère n'est plus. CAMILLE.

#### Hélas!

#### VALÈRE.

Tout hors d'haleine il prend pourtant sa place, Et redouble i bientòt la victoire d'Horace:
Son courage sans force est un débile appui;
Voulant venger son frère, il tombe auprès de lui.
L'air résonne des cris qu'au ciel chacun envoie;
Albe en jette d'angoisse, et.les Romains de joie.
Comme notre héros se voit près d'achever,
C'est peu pour lui de vaincre, il veut encor braver:

" J'en viens d'immoler deux aux mânes de mes frères,
Rome aura le dernier de mes trois adversaires,
C'est à ses intérèts que je vais l'immoler,
Dit-il; et tout d'un temps on le voit y voler.
La victoire entre eux deux n'étoit pas incertaine;

L'Albain percé de coups ne se traînoit qu'à peine, Et, comme une victime aux marches de l'autel, Il sembloit présenter sa gorge au coup mortel : Aussi le reçoit-il, peu s'en faut, sans désense, Et son trépas de Rome établit la puissance.

<sup>&#</sup>x27; C'est un latinisme : geminata victoria.

#### LE VIEIL HORACE.

O mon fils! ò ma joie! ò l'honneur de nos jours!
O d'un état penchant l'inespéré secours!
Vertu digne de Rome, et sang digne d'Horace!
Appui de ton pays, et gloire de ta race!
Quand pourrai-je étouffer dans tes embrassements
L'erreur dont j'ai formé de si faux sentiments?
Quand pourra mon amour baigner avec tendresse
Ton front victorieux de larmes d'allégresse?

#### VALÈRE.

Vos caresses bientôt pourront se déployer;
Le roi, dans un moment, vous le va renvoyer,
Et remet à demain la pompe qu'il prépare
D'un sacrifice aux dieux pour un bonheur si rare;
Aujourd'hui seulement on s'acquitte vers eux
Par des chants de victoire et par de simples vœux,
C'est où le roi le mène, et tandis il m'envoie
Faire office vers vous de douleur et de joie;
Mais cet office encor n'est pas assez pour lui;
Il y viendra lui-même, et peut-être aujourd'hui:
Il croit mal reconnoître une vertu si pure,
Si de sa propre bouche il ne vous en assure,
S'il ne vous dit chez vous combien vous doit-l'état.

#### LE VIEIL HORACE.

De tels remerciments ont pour moi trop d'éclat, Et je me tiens déjà trop payé par les vôtres Du service d'un fils, et du sang des deux autres

#### VALÈRE.

Le roi ne sait que c'est d'honorer à demi ; Et son sceptre arraché des mains de l'ennemi Fait qu'il tient cet honneur qu'il lui plaît de vous faire Au-dessous du mérite et du fils et du père. Je vais lui témoigner quels nobles sentiments La vertu vous inspire en tous vos mouvements, Et combien vous montrez d'ardeur pour son service.

#### LE VIEIL HORACE.

le vous devrai beaucoup pour un si bon office.

<sup>1</sup> YAR. Il ne sast ce que c'est d'honorer à dema.

### SCÈNE III. - LE VIEIL HORACE, CAMILLE.

#### LE VIEIL HORACE.

Ma sille, il n'est plus temps de répandre des pleurs; Il sied mal d'en verser où l'on voit tant d'honneurs : On pleure injustement des pertes domestiques, Quand on en voit sortir des victoires publiques. Rome triomphe d'Albe, et c'est assez pour nous; Tous nos maux à ce prix doivent nous être doux. En la mort d'un amant vous ne perdez qu'un homme Dont la perte est aisée à réparer dans Rome : Après cette victoire, il n'est point de Romain Qui ne soit glorieux de vous donner la main. Il me faut à Sabine en porter la nouvelle; Ce coup sera sans doute assez rude pour elle, Et ses trois frères morts par la main d'un époux Lui donneront des pleurs bien plus justes qu'à vous; Mais j'espère aisément en dissiper l'orage, Et qu'un peu de prudence, aidant son grand courage, Fera bientôt régner sur un si noble cœur Le généreux amour qu'elle doit au vainqueur. Cependant étouffez cette lâche tristesse; Recevez-le, s'il vient, avec moins de foiblesse; Faites-vous voir sa sœur, et qu'en un même flanc Le ciel vous a tous deux formés d'un même sang.

## SCÈNE IV. - CAMILLE, seule.

Oui, je lui ferai voir, par d'infaillibles marques , Qu'un véritable amour brave la main des Parques, Et ne prend point de lois de ces cruels tyrans Qu'un astre injurieux nous donne pour parents. Tu blâmes ma douleur, tu l'oses nommer lâche; Je l'aime d'autant plus que plus elle te fâche, Impitoyable père, et par un juste effort Je la veux rendre égale aux rigueurs de mon sort. En vit-on jamais un dont les rudes traverses

<sup>&#</sup>x27;Voltaire dit avec raison que cette scène est froide, et que la vraie douleur ne raisonne point si lougtemps, cura leves loquantur, et il ajoute que l'on ne peut trop honorer Corneille, qui a senti ce défaut, et qui en parle dans son Rosmen avec la candeur d'un grand homme.

Prissent en moins de rien tant de faces diverses, Qui fût doux tant de fois, et tant de fois cruel, Et portât tant de coups avant le coup mortel? Vit-on jamais une âme en un jour plus atteinte De joie et de douleur, d'espérance et de crainte, Asservie en esclave à plus d'événements, Et le piteux jouet de plus de changements? Un oracle m'assure, un songe me travaille; La paix calme l'effroi que me fait la bataille: Mon hymen se prépare, et presqu'en un moment Pour combattre mon frère on choisit mon amant; Ce choix me désespère, et tous le désayouent, La partie est rompue, et les dieux la renouent: Rome semble vaincue, et seul des trois Albains Curiace en mon sang n'a point trempé ses mains. O dieux! sentois-je alors des douleurs trop légères Pour le malheur de Rome et la mort de deux frères? Et me flattois-je trop quand je croyois pouvoir L'aimer encor sans crime et nourrir quelque espoir? Sa mort m'en punit bien, et la façon cruelle Dont mon âme éperdue en reçoit la nouvelle; Son rival me l'apprend, et, faisant à mes yeux D'un si triste succès le récit odieux. Il porte sur le front une allégresse ouverte, Que le bonheur public fait bien moins que ma perte, Et, bâtissant en l'air sur le malheur d'autrui, Aussi-bien que mon frère il triomphe de lui. Mais ce n'est rien encore au prix de ce qui reste : On demande ma joie en un jour si funeste; Il me faut applaudir aux exploits du vainqueur, Et baiser une main qui me perce le cœur. En un sujet de pleurs si grand, si légitime, Se plaindre est une honte, et soupirer un crime; Leur brutale vertu veut qu'on s'estime heureux, Et si l'on n'est barbare on n'est point généreux. Dégénérons, mon cœur, d'un si vertueux père; Soyons indigne sœur d'un si généreux frère : C'est gloire de passer pour un cœur abatlu, Ouand la brutalité fait la haute vertu. Éclatez, mes douleurs; à quoi bon vous contraindre? Quand on a tout perdu, que sauroit-on plus craindre? Pour ce cruel vainqueur n'ayez point de respect; Loin d'éviter ses yeux, croissez à son aspect; Offensez sa victoire, irritez sa colère, Et prenez, s'il se peut, plaisir à lui déplaire. Il vient, préparons-nous à montrer constamment Ce que doit une amante à la mort d'un amant.

SCÈNE V. - HORACE, CAMILLE, PROCULE.

(Procule porte en sa main les trois épées des Curiaces.)

#### HORACE.

Ma sœur, voici le bras qui venge nos deux frères, Le bras qui rompt le cours de nos destins contraires, Qui nous rend maîtres d'Albe; enfin voici le bras Qui seul fait aujourd'hui le sort de deux états; Vois ces marques d'honneur, ces témoins de ma gloire, Et rends ce que tu dois à l'heur de ma victoire.

CAMILLE.

Recevez donc mes pleurs, c'est ce que je lui dois. HORACE.

Rome n'en veut point voir après de tels exploits. Et nos deux frères morts dans le malheur des armes Sont trop payés de sang pour exiger des larmes : Quand la perte est vengée, on n'a plus rien perdu.

Puisqu'ils sont satisfaits par le sang épandu, Je cesserai pour eux de paroître affligée, Et j'oublîrai leur mort que vous avez vengée; Mais qui me vengera de celle d'un amant Pour me faire oublier sa perte en un moment?

HORACE.

Que dis-tu, malheureuse?

CAMILLE.

O mon cher Curiacel HORACE.

O d'une indigne sœur insupportable audace 1!

<sup>&#</sup>x27;Observez que la colère du vieil Norace contre son fils était très-intéressante, et que celle de son fils contre sa sœur est révoltante et sans aucun intérêt. C'est que la colère du vicil Horace supposait le malheur de Rome; au lieu que le jeune Horace ne se met en colère que contre une femme qui pleure et qui crie. et qu'il faut laisser crier et pleurer. Cela est historique, oui; mais cela n'est nucliment tragique, nullement théatral. (Voltaire.)

D'un ennemi public dont je reviens vainqueur
Le nom est dans ta bouche et l'amour dans ton cœur!
Ton ardeur criminelle à la vengeance aspire!
Ta bouche la demande, et ton cœur la respire!
Suis moins ta passion, règle mieux tes désirs,
Ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs;
Tes flammes désormais doivent être étouffées;
Bannis-les de ton âme, et songe à mes trophées;
Qu'ils soient dorénavant ton unique entretien.

CAMILLE.

Donne-moi donc, barbare, un cœur comme le tien; Et, si tu veux enfin que je l'ouvre mon âme, Rends-moi mon Curiace, où laisse agir ma flamme : Ma joie et mes douleurs dépendoient de son sort; Je l'adorois vivant, et je le pleure mort.

Ne cherche plus ta sœur où tu l'avois laissée;
Tu ne revois en moi qu'une amante offensée,
Qui, comme une furie attachée à tes pas,
Te veut incessamment reprocher son trépas.
Tigre altéré de sang, qui me défends les larmes,
Qui veux que dans sa mort je trouve encor des charmes,
Et que, jusques au ciel élevant tes exploits,
Moi-même je le tue une seconde fois!
Puissent tant de malheurs accompagner ta vie,
Que tu tombes au point de me porter envie!
Et toi bientôt souiller par quelque lâcheté
Cette gloire si chère à ta brutalité!

HORACE

O ciel! qui vit jamais une pareille rage!
Crois-tu donc que je sois insensible à l'outrage,
Que je souffre en mon sang ce mortel déshonneur?
Aime, aime cette mort qui fait notre bonheur,
Et préfère du moins au souvenir d'un homme
Ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome.

#### CAMILLE.

Rome, l'unique objet de mon ressentiment!
Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant!
Rome qui t'a vu naître, et que ton cœur adore!
Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore!
Puissent tous ses voisins ensemble conjurés
Saper ses fondements encor mal assurés!

Et, si ce n'est assez de toute l'Italie,
Que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie;
Que cent peuples unis des bouts de l'univers
Passent pour la détruire et les monts et les mers!
Qu'elle-même sur soi renverse ses murailles,
Et de ses propres mains déchire ses entrailles!
Que le courroux du ciel allumé par mes vœux
Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feux!
Puissé-je de mes yeux y voir tomber ce foudre,
Voir ses maisons en cendre, et tes lauriers en poudre,
Voir le dernier Romain à son dernier soupir,
Moi seule en être cause, et mourir de plaisir!

HORACE, mettant l'épée à la main, et poursuivant sa sœur qui s'enfuit. C'est trop, ma patience à la raison fait place; Va dedans les enfers plaindre ton Curiace 1.

CAMILLE, blessée, derrière le théâtre.

Ah, traître!

HORACE, revenant sur le théatre.

Ainsi reçoive un châtiment soudain Quiconque ose pleurer un ennemi romain!

1 Cette scène a toujours paru durc et révoltante. Aristote remarque que la plus froide des catastrophes est celle dans laquelle on commet de sang-froid une action atroce qu'on a voulu commettre. Addison, dans son Spectateur, dit que ce meurtre de Camille est d'antant plus revoltant, qu'il semble commis de sangfroid, et qu'Horace, traversant tout le théatre pour aller poignarder sa sœur, avait tout le temps de la réflexion. Le public éclairé ne peut jamais souffrir un meurtre sur le théâtre, à moins qu'il ne soit absolument nécessaire, ou que le meurtrier n'ait les plus violents remords. (Voltaire.) - Voici le passage d'Addison : « Je me souviens de la fameuse pièce de Corneille sur les Horaces et les Curiaces, où le jeune héros, tout sier d'avoir vaincu ces derniers l'un après l'autre, poignarde sa sœur, qui, au lieu de le féliciter de sa victoire, lui reprochait d'avoir tué son amant. Si quelque chose pouvait diminuer la noirceur d'une action si brutale, ce serait de l'avoir commise avant que les sentiments de la nature, la raison ou l'humanité, pussent agir en lui et désarmer sa colère. Cependant, pour éviter l'essusion du sang aux yeux du public, lorsque sa rage est arrivée au comble, il est assez retenu pour suivre sa sœur et ne la poignarder que derrière le théâtre. J'avoue que s'il l'avait tuce devant tout le monde, l'action aurait été beaucoup plus indécente; mais telle qu'on la voit ici, elle paraît fort opposée à la nature, et approche bien d'un assassinat commis de sang-froid. Pour en dire mon avis, je crois qu'on aurait pu rapporter le fait, si on le jugeait convenable, mais qu'il ne fallait pas le représenter. > (Le Speciateur ou le Socrate moderne. traduit de l'anglais. Paris, 1754, in-12, t.I. p. 240.)

### SCÈNE VI. - HORACE, PROCULE.

PROCULE.

Que venez-vous de faire?

HORACE.

Un acte de justice;

Un semblable forfait veut un pareil supplice.

PROCULE.

Vous deviez la traiter avec moins de rigueur.

HORACE.

Ne me dis point qu'elle est et mon sang et ma sœur.

Mon père ne peut plus l'avouer pour sa fille:
Qui maudit son pays renonce à sa famille;
Des noms si pleins d'amour ne lui sont plus permis;
De ses plus chers parents il fait ses ennemis;
Le sang même les arme en haine de son crime.
La plus prompte vengeance en est plus légitime;
Et ce souhait impie, encore qu'impuissant,
Est un monstre qu'il faut étouffer en naissant.

### SCÈNE VII. - SABINE, HORACE, PROCULE.

#### SARINE.

A quoi s'arrête ici ton illustre colére?
Viens voir mourir ta sœur dans les bras de ton père;
Viens repaître tes yeux d'un spectacle si doux;
Ou, si tu n'es point las de ces généreux coups,
Immole au cher pays des vertueux Horaces
Ce reste malheureux du sang des Curiaces.
Si prodigue du tien, n'épargne pas le leur;
Joins Sabine à Camille, et ta femme à ta sœur;
Nos crimes sont pareils, ainsi que nos misères,
Je soupire comme elle, et déplore mes frères:
Plus coupable en ce point contre tes dures lois,
Qu'elle n'en pleuroit qu'un, et que j'en pleure trois,
Qu'après son châtiment ma faute continue.

HORACE.

Sèche tes pleurs, Sabine, ou les cache à ma vue, Rends-toi digne du nom de ma chaste moitié, Et ne m'accable point d'une indigne pitié. Si l'absolu pouvoir d'une pudique flamme Ne nous laisse à tous deux qu'un penser et qu'une âme, C'est à toi d'élever tes sentiments aux miens, Non à moi de descendre à la honte des tiens. Je t'aime, et je connois la douleur qui te presse; Embrasse ma vertu pour vaincre ta foiblesse, Participe à ma gloire au lieu de la souiller, Tâche à t'en revêtir, non à m'en dépouiller. Es-tu de mon honneur si mortelle ennemie, Que je te plaise mieux couvert d'une infamie? Sois plus femme que sœur, et, te réglant sur moi, Fais-toi de mon exemple une immuable loi.

SABINE.

Cherche pour l'imiter des âmes plus parfaites. Je ne l'impute point les pertes que j'ai faites, J'en ai les sentiments que je dois en avoir, Et je m'en prends au sort plutôt qu'à ton devoir; Mais enfin je renonce à la vertu romaine <sup>1</sup>, Si, pour la posséder, je dois être inhumaine, Et ne puis voir en moi la femme du vainqueur Sans y voir des vaincus la déplorable sœur.

Prenons part en public aux victoires publiques, Pleurons dans la maison nos malheurs domestiques. Et ne regardons point des biens communs à tous. Quand nous voyons des maux qui ne sont que pour nous. Pourquoi veux-tu, cruel, agir d'une autre sorte? Laisse en entrant ici tes lauriers à la porte. Mêle tes pleurs aux miens. Quoi! ces lâches discours 'N'arment point ta vertu contre mes tristes jours? Mon crime redoublé n'émeut point ta colère? Oue Camille est heureuse! elle a pu te déplaire; Elle a recu de toi ce qu'elle a prétendu, Et recouvre là-bas tout ce qu'elle a perdu. Cher époux, cher auteur du tourment qui me presse, Écoute la pitié, si ta colère cesse; Exerce l'une ou l'autre, après de tels malheurs. A punir ma foiblesse, ou finir mes douleurs : Je demande la mort pour grâce, ou pour supplice; Ou'elle soit un effet d'amour, ou de justice,

<sup>&#</sup>x27; C'est une répétition un peu froide des vers de Curiace : Je rends grâces aux dieux de n'être pas Romain...

N'importe; tous ses traits n'auront rien que de doux, Si je les vois partir de la main d'un époux.

HORACE.

Quelle injustice aux dieux d'abandonner aux femmes Un empire si grand sur les plus belles âines, Et de se plaire à voir de si foibles vainqueurs Régner si puissamment sur les plus nobles cœurs! A quel point ma vertu devient-elle réduite! Rien ne la sauroit plus garantir que la fuite. Adieu. Ne me suis point, ou retiens tes soupirs.

SABINE, seule.

O colère, ô pitié, sourdes à mes désirs, Vous negligez mon crime, et ma douleur vous lasse, Et je n'obtiens de vous ni supplice, ni grâce! Allons-y par nos pleurs faire encore un effort, Et n'employons après que nous à notre mort.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME '.

SCÈNE I. - LE VIEIL HORACE, HORACE.

LE VIEIL HORACE.

Retirons nos regards de cet objet funeste, Pour admirer ici le jugement céleste : Quand la gloire nous enfle, il sait bien comme il faut Confondre notre orgueil qui s'élève trop haut : Nos plaisirs les plus doux ne vont point sans tristesse; Il mêle à nos vertus des marques de foiblesse, Et rarement accorde à notre ambition

Corneille, dans son jugement sur Horace, s'exprime ainai : Tout ce cinquième acte est encore une des causes du peu de satisfaction que laisse cette tragédie; il est tout en plaidoyers, etc. Après un si noble aveu, il ne faut parler de la pièce que pour rendre hommage au génie d'un homme amez grand pour se condamner lui-même. Si j'ose ajouter quelque chose, c'est qu'on trouteza de beaux détails dans ces plaidoyers. (Voltaire.)

L'entier et pur honneur d'une bonne action.
Je ne plains point Camille; elle étoit criminelle;
Je me tiens plus à plaindre, et je te plains plus qu'elle:
Moi, d'avoir mis au jour un cœur si peu romain;
Toi, d'avoir par sa mort déshonoré ta main.
Je ne la trouve point injuste ni trop prompte;
Mais tu pouvois, mon fils, t'en épargner la honte;
Son crime, quoique énorme et digne du trépas,
Étoit mieux impuni que puni par ton bras.

#### HORACE

Disposez de mon sang, les lois vous en font maître; J'ai cru devoir le sien aux lieux qui m'ont vu naître. Si dans vos sentiments mon zele est criminel. S'il m'en faut recevoir un reproche éternel. Si ma main en devient honteuse et profanée. Vous pouvez d'un seul mot trancher ma destinée : Revenez tout ce sang de qui ma lâcheté A si brutalement souillé la pureté. Ma main n'a pu souffrir de crime en votre race; Ne souffrez point de tache en la maison d'Horace. C'est en ces actions dont l'honneur est blessé Qu'un père tel que vous se montre intéressé : Son amour doit se taire où toute excuse est nulle: Lui-même il y prend part lorsqu'il les dissimule: Et de sa propre gloire il fait trop peu de cas Quand il ne punit point ce qu'il n'approuve pas.

### LE VIEIL HORACE.

Il n'use pas toujours d'une rigueur extrême; Il épargne ses fils bien souvent pour soi-même; Sa vieillesse sur eux aime à se soutenir, Et ne les punit point de peur de se punir. Je te vois d'un autre œil que tu ne te regardes; Je sais... Mais le roi vient, je vois entrer ses gardes.

SCÈNE II. — TULLE, VALÈRE, LE VIBIL HORACE. HORACE, TROUPE DE GARDES.

### LE VIEIL HORACE.

Ah, sire! un tel houneur a trop d'excès pour moi ; Ce n'est point en ce lieu que je dois voir mon roi : Permettez qu'à genoux...

#### TULLE.

Non, levez-vous, mon pere. le fais ce qu'en ma place un bon prince doit faire. Un si rare service et si fort important Veut l'honneur le plus rare et le plus éclatant.

(montrant Valère.)

Vous en aviez déjà sa parole pour gage; Je ne l'ai pas voulu différer davantage.

J'ai su, par son rapport, et je n'en doutois pas, Comme de vos deux fils vous portez le trépas, Et que, dejà votre âme étant trop résolue, Ma consolation vous seroit superflue: Mais je viens de savoir quel étrange malheur D'un fils victorieux a suivi la valeur, Et que son trop d'amour pour la cause publique, Par ses mains, à son père ôte une fille unique. Ce coup est un peu rude à l'esprit le plus fort; Et je doute comment vous portez cette mort.

LE VIEIL HORACE.

Sire, avec déplaisir, mais avec patience.

#### TULLE.

C'est l'effet vertueux de votre expérience. Beaucoup par un long âge ont appris comme vous Oue le malheur succède au bonheur le plus doux : Peu savent comme vous s'appliquer ce remède, Et dans leur intérêt toute leur vertu cède. Si vous pouvez trouver dans ma compassion Quelque soulagement pour votre affliction, Ainsi que votre mal sachez qu'elle est extrême, Et que je vous en plains autant que je vous aime.

Sire, puisque le ciel entre les mains des rois Dépose sa justice et la force des lois, Et que l'état demande aux princes légitimes Des prix pour les vertus, des peines pour les crimes, Souffrez qu'un bon sujet vous fasse souvenir Que vous plaignez beaucoup ce qu'il vous faut punir. Souffrez...

LE VIEIL HORACE.

Quoi! qu'on envoie un vainqueur au supplice?

TULLE.

Permettez qu'il achève, et je ferai justice : J'aime à la rendre à tous, à toute heure, en tout lieu; C'est par elle qu'un roi se fait un demi-dieu; Et c'est dont je vous plains qu'après un tel service On puisse contre lui me demander justice.

VALÈRE.

Souffrez donc, ò grand roi, le plus juste des rois, Que tous les gens de bien vous parlent par ma voix : Non que nos œurs jaloux de ses honneurs s'irritent, S'il en reçoit beaucoup, ses hauts faits les méritent; Ajoutez-y plutôt que d'en diminuer; Nous sommes tous encor prêts d'y contribuer : Nais, puisque d'un tel crime il s'est montré capable, Qu'il triomphe en vainqueur, et périsse en coupable. Arrêtez sa fureur, et sauvez de ses mains, Si vous voulez régner, le reste des Romains; Il y va de la porte, ou du salut du reste.

La guerre avoit un cours si sanglant, si funeste, Et les nœuds de l'hymen, durant nos bons destins, Ont tant de fois uni des peuples si voisins, Qu'il est peu de Romains que le parti contraire N'intéresse en la mort d'un gendre, ou d'un beau-frère, Et qui ne soient forcés de donner quelques pleurs, Dans le bonheur public, à leurs propres malheurs. Si c'est offenser Rome, et que l'heur de ses armes L'autorise à punir ce crime de nos larmes. Quel sang épargnera ce barbare vainqueur, Oui ne pardonne pas à celui de sa sœur. Et ne peut excuser cette douleur pressante Que la mort d'un amant jette au cœur d'une amante, Quand, près d'être éclairés du nuptial flambeau, Elle voit avec lui son espoir au tombeau? Faisant triompher Rome, il se l'est asservie: Il a sur nous un droit et de mort et de vie; Et nos jours criminels ne pourront plus durer. Ou'autant qu'à sa clémence il plaira l'endurer.

Je pourrois ajouter aux intérêts de Rome, Combien un pareil coup est indigne d'un homme; Je pourrois demander qu'on mit devant vos yeux Ce grand et rare exploit d'un bras victorieux; Vous verriez un beau sang, pour accuser sa rage, D'un frère si cruel rejaillir au visage; Vous verriez des horreurs qu'on ne peut concevoir; Son âge et sa beauté vous pourroient émouvoir : Mais je hais ces moyens qui sentent l'artifice. Vous avez à demain remis le sacrifice : Pensez-vous que les dieux, vengeurs des innocents, D'une main parricide acceptent de l'encens? Sur vous ce sacrilége attireroit sa peine ; Ne le considérez qu'en objet de leur haine; Et croyez avec nous qu'en tous ces trois combats Le bon destin de Rome a plus fait que son bras, Puisque ces mêmes dieux, auteurs de sa victoire, Ont permis qu'aussitôt il en souillât la gloire, Et qu'un si grand courage, après ce noble effort, Fût digne en même jour de triomphe et de mort. Sire, c'est ce qu'il faut que votre arrêt décide. En ce lieu Rome a vu le premier parricide: La suite en est à craindre, et la haine des cieux Sauvez-nous de sa main, et redoutez les dieux.

TULLE.

Défendez-vous, Horace.

HORACE.

A quoi bon me défendre? Vous savez l'action, vous la venez d'entendre : Ce que vous en croyez me doit être une loi. Sire, on se défend mal contre l'avis d'un roi: Et le plus innocent devient soudain coupable, Quand aux yeux de son prince il paroît condamnable ; C'est crime qu'envers lui se vouloir excuser : Notre sang est son bien, il en peut disposer: Et c'est à nous de croire, alors qu'il en dispose. Ou'il ne s'en prive point sans une juste cause. Sire, prononcez donc, je suis prêt d'obéir : D'autres aiment la vie, et je la dois hair. Je ne reproche point à l'ardeur de Valère Qu'en amant de la sœur il accuse le frère : Mes vœux avec les siens conspirent aujourd'hui: Il demande ma mort, je la veux comme lui. Un seul point entre nous met cette différence. Que mon honneur par là cherche son assurance,

Et qu'à ce même but nous voulons arriver, Lui pour flétrir ma gloire, et moi pour la sauver. Sire, c'est rarement qu'il s'offre une matière A montrer d'un grand cœur la vertu tout entière; Suivant l'occasion elle agit plus ou moins, Et paroit forte ou foible aux yeux de ses témoins. Le peuple, qui voit tout seulement par l'écorce, S'attache à son effet pour juger de sa force; Il veut que ses dehors gardent un même cours, Qu'ayant fait un miracle, elle en fasse toujours : Après une action pleine, haute, éclatante, Tout ce qui brille moins remplit mal son attente : Il veut qu'on soit égal en tout temps, en tous lieux; Il n'examine point si lors on pouvoit mieux, Ni que, s'il ne voit pas sans cesse une merveille, L'occasion est moindre, et la vertu pareille : Son injustice accable et détruit les grands noms: L'honneur des premiers faits se perd par les seconds; Et quand la renommée a passé l'ordinaire,

Si l'on n'en veut déchoir, il faut ne plus rien faire, Je ne vanterai point les exploits de mon bras: Votre majesté, sire, a vu mes trois combats : Il est bien malaisé qu'un pareil les seconde, Ou'une autre occasion à celle-ci réponde. Et que tout mon courage, après de si grands coups. Parvienne à des succès qui n'aillent au-dessous: Si bien que, pour laisser une illustre mémoire. La mort seule aujourd'hui peut conserver ma gloire : Encor la falloit-il sitôt que j'eus vaincu, Puisque pour mon honneur j'ai déjà trop vécu, Un homme tel que moi voit sa gloire ternie, Quand il tombe en péril de quelque ignominie : Et ma main auroit su déjà m'en garantir; Mais sans votre congé mon sang n'ose sortir; Comme il vous appartient, votre aveu doit se prendre: C'est vous le dérober qu'autrement le répandre. Rome ne manque point de généreux guerriers; Assez d'autres sans moi soutiendrout vos lauriers; Que votre majesté désormais m'en dispense 1 :

<sup>1</sup> On ne connaissait point alors le titre de majesté.

Et si ce que j'ai fait vaut quelque récompense, Permettez, ô grand roi, que de ce bras vainqueur Je m'immole à ma gloire, et non pas à ma sœur.

SCÈNE III. — TULLE, VALÈRE, LE VIEIL HORACE, HORACE, SABINE.

### SABINE.

Sire, écoutez Sabine; et voyez dans son âme Les douleurs d'une sœur, et celles d'une femme, Qui, toute désolée, à vos sacrés genoux, Pleure pour sa famille, et craint pour son épeux. Ce n'est pas que je veuille avec cet artifice Dérober un coupable aux bras de la justice; Quoi qu'il ait fait pour vous, traitez-le comme tel, Et punissez en moi ce noble criminel; De mon sang malheureux expiez tout son crime : Vous ne changerez point pour cela de victime: Ce n'en sera point prendre une injuste pitié, Mais en sacrifier la plus chère moitié. Les nœuds de l'hyménée, et son amour extrême, Font qu'il vit plus en moi qu'il ne vit en lui-même; Et si vous m'accordez de mourir aujourd'hui, Il mourra plus en moi qu'il ne mourroit en lui; La mort que je demande, et qu'il faut que j'obtienne, Augmentera sa peine, et finira la mienne. Sire, vovez l'excès de mes tristes ennuis, Et l'effroyable état où mes jours sont réduits. Quelle horreur d'embrasser un homme dont l'épéc De toute ma famille a la trame coupée! Et quelle impiété de hair un époux Pour avoir bien servi les siens, l'état, et vous! Aimer un bras souillé du sang de tous mes frères! N'aimer pas un mari qui finit nos misères! Sire, délivrez-moi, par un heureux trépas. Des crimes de l'aimer et de ne l'aimer pas; J'en nommerai l'arrêt une faveur bien grande. Ma main peut me donner ce que je vous demande: Mais ce trépas ensin me sera bien plus doux, Si je puis de sa honte affranchir mon époux; Si je puis par mon sang apaiser la colère

Des dieux qu'a pu fâcher sa vertu trop sévère, Salisfaire, en mourant, aux mânes de ma sœur, Et conserver à Rome un si bon défenseur.

LE VIEIL HORACE.

Sire, c'est donc à moi de répondre à Valère. Mes enfants avec lui conspirent contre un père; Tous trois veulent me perdre, et s'arment sans raison Contre si peu de sang qui reste en ma maison.

(à Sabine.)

Toi, qui, par des douleurs à ton devoir contraires,
Veux quitter un mari pour rejoindre tes frères,
Va plutôt consulter leurs mânes généreux;
Ils sont morts, mais pour Albe, et s'en tiennent heureux:
Puisque le ciel vouloit qu'elle fût asservie,
Si quelque sentiment demeure après la vie,
Ce malheur semble moindre, et moins rudes ses coups,
Voyant que tout l'honneur en retombe sur nous;
Tous trois désavoûront la douleur qui te touche,
Les larmes de tes yeux, les soupirs de ta bouche,
L'horreur que tu fais voir d'un mari vertueux.
Sabine, sois leur sœur, suis ton devoir comme eux.

(au roi.)

Contre ce cher époux Valère en vain s'anime : Un premier mouvement ne fut jamais un crime; Et la louange est due au lieu du châtiment, Quand la vertu produit ce premier mouvement. . Aimer nos ennemis avec idolâtrie, De rage en leur trépas maudire la patrie, Souhaiter à l'état un malheur infini, C'est ce qu'on nomme crime, et ce qu'il a puni. Le seul amour de Rome a sa main animée; Il seroit innocent, s'il l'avoit moins aimée. Qu'ai-je dit, sire? il l'est, et ce bras paternel L'auroit déjà puni, s'il étoit criminel: J'aurois su mieux user de l'entière puissance Que me donnent sur lui les droits de la naissance; J'aime trop l'honneur, sire, et ne suis point de rang A souffrir ni d'affront, ni de crime en mon sang. C'est dont je ne veux point de témoin que Valère; Il a vu quel accueil lui gardoit ma colère, Lorsque ignorant encor la moitié du combat,

Je croyois que sa fuite avoit trahi l'état.

Qui le fait se charger des soins de ma famille?

Qui le fait, malgré moi, vouloir venger ma fille?

Et par quelle raison dans son juste trépas,

Prend-il un intérêt qu'un père ne prend pas?

On craint qu'après sa sœur il n'en maltraite d'autres!

Sire, nous n'avons part qu'à la honte des nôtres,

Et, de quelque façon qu'un autre puisse agir,

Qui ne nous touche point ne nous fait point rougir.

(à Valère.) Tu peux pleurer, Valère, et même aux yeux d'Horace; Il ne prend intérêt qu'aux crimes de sa race : Qui n'est point de son sang ne peut faire d'affront Aux lauriers immortels qui lui ceignent le front. Lauriers, sacrés rameaux qu'on veut réduire en poudre, Vous qui mettez sa tête à couvert de la foudre, L'abandonnerez-vous à l'infâme couteau Oui fait choir les méchants sous la main d'un bourreau? Romains, souffrirez-vous qu'on vous immole un homme Sans qui Rome aujourd'hui cesseroit d'êlre Rome, Et qu'un Romain s'efforce à tacher le renom D'un guerrier à qui tous doivent un si beau nom? Dis, Valère, dis-nous, si tu veux qu'il périsse, Où tu penses choisir un lieu pour son supplice : Sera-ce entre ces murs que mille et mille voix Font résonner encor du bruit de ses exploits? Sera-ce hors des murs, au milieu de ces places Ou'on voit fumer encor du sang des Curiaces, Entre leurs trois tombeaux, et dans ce champ d'honneur Témoin de sa vaillance et de notre bonheur? Tu ne saurois cacher sa peine à sa victoire : Dans les murs, hors des murs, tout parle de sa gloire. Tout s'oppose à l'effort de ton injuste amour, Oui veut d'un si bon sang souiller un si beau jour. Albe ne pourra pas souffrir un tel spectacle, Et Rome par ses pleurs y mettra trop d'obstacle. Vous les préviendrez, sire; et par un juste arrêt

Vous les préviendrez, sire; et par un juste arrêt Vous saurez embrasser bien mieux son intérêt. Ce qu'il a fait pour elle il peut encor le faire; Il peut la garantir encor d'un sort contraire. Sire, ne donnez rien à mes débiles ans : Rome aujourd'hui m'a vu père de quatre enfants; Trois en ce même jour sont morts pour sa querelle : Il m'en reste encore un; conservez-le pour elle : N'ôtez pas à ses murs un si puissant appui; Et soussrez, pour sinir, que je m'adresse à lui..

Horace, ne crois pas que le peuple stupide Soit le maître absolu d'un renom bien solide. Sa voix tumultueuse assez souvent fait bruit. Mais un moment l'élève, un moment le détruit, Et ce qu'il contribue à notre renommée Toujours en moins de rien se dissipe en fumée. C'est aux rois, c'est aux grands, c'est aux esprits bien faits A voir la vertu pleine en ses moindres effets: C'est d'eux seuls qu'on reçoit la véritable gloire, Eux seuls des vrais héros assurent la mémoire. Vis toujours en Horace; et toujours auprès d'eux Ton nom demeurera grand, illustre, fameux, Bien que l'occasion, moins haute, ou moins brillante, D'un vulgaire ignorant trompe l'injuste attente. Ne hais donc plus la vic, et du moins vis pour moi, Et pour servir encor ton pays et ton roi.

Sire, j'en ai trop dit : mais l'affaire vous touche; Et Rome tout entière a parlé par ma bouche.

VALÈRE.

Sire, permettez-moi...

Valère, c'est assez;
Vos discours par les leurs ne sont pas essacés;
J'en garde en mon esprit les sorces plus pressantes,
Et toutes vos raisons me sont encor présentes.
Cette énorme action faite presqu'à nos yeux
Outrage la nature, et blesse jusqu'aux dicux.
Un premier mouvement qui produit un tel crime
Ne sauroit lui servir d'excuse légitime:
Les moins sévères lois en ce point sont d'accord;
Et, si nous les suivons, il est digne de mort.
Si d'ailleurs nous voulons regarder le coupable,
Ce crime, quoique grand, énorme, inexcusable,
Vient de la même épée, et part du même bras
Qui me sait aujourd'hui maître de deux états.
Deux sceptres en ma main, Albe à Rome asservie,

Parlent bien hautement en faveur de sa vie :
Sans lui j'obéirois où je donne la loi,
Et je serois sujet où je suis deux fois roi.
Assez de bons sujets dans toutes les provinces
Par des vœux impuissants s'acquittent vers leurs princes;
Tous les peuvent aimer : mais tous ne peuvent pas
Par d'illustres effets assurer leurs états;
Et l'art et le pouvoir d'affermir des couronnes
Sont des dons que le ciel fait à peu de personnes.
De pareils serviteurs sont les forces des rois,
Et de pareils aussi sont au-dessus des lois.
Qu'elles se taisent donc; que Rome dissimule
Ce que dès sa naissance elle vit en Romule;
Elle peut bien souffrir en son libérateur
Ce qu'elle a bien souffert en son premier auteur.

Vis donc, Horace; vis, guerrier trop magnanime:
Ta vertu met ta gloire au-dessus de ton crime;
Sa chaleur généreuse a produit ton forfait;
D'une cause si belle il faut souffrir l'effet.
Vis pour servir l'état; vis, mais aime Valère:
Qu'il ne reste entre vous ni haine ni colère;
Et soit qu'il ait suivi l'amour ou le devoir,
Sans aucun sentiment résous-toi de le voir.
Sabine, écoutez moins la douleur qui vous presse;
Chassez de ce grand cœur ces marques de foiblesse:
C'est en séchant vos pleurs que vous vous montrerez
La véritable sœur de ceux que vous pleurez.

Mais nous devons aux dieux demain un sacrifice;
Et nous aurions le ciel à nos vœux mal propice,
Si nos prêtres, avant que de sacrifier,
Ne trouvoient les moyens de le purifier:
Son père en prendra soin; il lui sera facile
D'apaiser tout d'un temps les mânes de Camille.
Je la plains; et pour rendre à son sort rigoureux
Ce que peut souhaiter son esprit amoureux,
Puisqu'en un même jour l'ardeur d'un même zèle
Achève le destin de son amant et d'elle,
Je veux qu'un même jour, témoin de leurs deux morts,
t'n un même tombeau voie ensermer leurs corps,

# SCÈNE IV. - JULIE, seule.

Camille, ainsi le ciel t'avoit bien avertie Des tragiques succès qu'il t'avoit préparés; Mais toujours du secret il cache une partie Aux esprits les plus nets et les plus éclairés.

Il sembloit nous parler de ton proche hyménée, Il sembloit tout promettre à tes vœux innocents; Et, nous cachant ainsi ta mort inopinée, Sa voix n'est que trop vraie en trompant notre sens.

- « Albe et Rome aujourd'hui prennent une autre face.
- » Tes vœux sont exaucés; elles goûtent la paix;
- » Et tu vas être unie avec ton Curiace,
- Sans qu'aucun mauvais sort t'en sépare jamais. •

FIN D'HORACE.

# EXAMEN D'HORACE.

C'est une croyance assez générale que cette pièce pourroit passer pour la plus belle des miennes, si les derniers actes répondoient aux premiers. Tous veulent que la mort de Camille en gâte la fin, et j'en demeure d'accord; mais je ne sais si tous en savent la raison. On l'attribue communément à ce qu'on voit cette mort sur la scène; ce qui seroit plutôt la fante de l'actrice que la mienne, parce que, quand elle voit son frère mettre l'épée à la main, la frayeur, si naturelle au sexe, lui doit faire prendre la fuite, et recevoir le coup derrière le théâtre, comme je le marque dans cette impression. D'ailleurs, si c'est une règle de ne le point ensanglanter, elle n'est pas du temps d'Aristote, qui nous apprend que, pour émouvoir puissamment, il faut de grands déplaisirs, des blessures et des morts en spectacle. Horace ne veut pas que nous y hasardions les événements trop dénaturés, comme de Médée qui tue ses enfants; mais je ne vois pas qu'il en fasse une règle générale pour toutes sortes de morts, ni que l'emportement d'un homme passionné pour sa patrie contre une sœur qui la maudit en sa présence avec des imprécations horribles soit de même nature que la cruanté de cette mère. Sénèque l'expose aux yeux du peuple en dépit d'Horace; et, chez Sophocle, Ajax ne se cache point aux spectateurs lorsqu'il se tue. L'adoucissement que j'apporte dans le second de ces discours pour rectifier la mort de Clytemnestre ne peut être propre ici à celle de Camille. Quand elle s'enferreroit d'elle-même par désespoir en voyant son frère l'épée à la main, ce frère ne laisseroit pas d'être criminel de l'avoir tirée contre elle, puisqu'il n'y a point de troisième personne sur le théatre à qui il pût adresser le coup qu'elle recevroit, comme peut faire Oreste à Égisthe. D'ailleurs, l'histoire est trop connue pour retrancher le péril qu'il court d'une mort infâme après l'avoir tuée; et la désense que lui prête son père pour obtenir va grace n'auroit plus de lieu s'il demeuroit innocent. Quoi qu'il en soit, voyons si cette action n'a pu causer la chute de ce noeme que par là, et si elle n'a point d'autre irrégularité que de blesser les yeux.

Comme je n'ai point accoutumé de dissimuler mes défauts, j'en trouve ici deux ou trois asses considérables. Le premier est que cette action, qui devient la principale de la pièce, est momentanée, et n'a point cette juste grandeur que lui demande Aristote, et qui consiste en un commencement, un milieu et une fin. Elle surprend tout d'un coup; et toute la préparation que j'y ai donnée par la peinture de la vertu farouche d'Horace, et par la défense qu'il fait à sa sœur de regretter qui que ce soit de lui ou de son amant qui meure an combat, n'est point suffisante pour faire attendre un emportement si extraordinaire, et servir de commencement à cette action.

Le second défaut est que cette mort fait une action double par le second péril où tombe Horace après être sorti du premier. L'unité de péril d'un héros dans la tragédie fait l'unité d'action; et quand il en est garanti, la pièce est finie, si ce n'est que la sortie même de ce péril l'engage si nécessairement dans un autre, que la liaison et la continuité des deux n'en fasse qu'une action; ce qui n'arrive point ici, où Horace revient triomphant sans aucun besoin de tuer sa sœur, ni même de parler à elle: et l'action seroit suffisamment terminée à sa victoire. Cette chute d'un péril en l'autre sans nécessité fait ici un esset d'autant plus mauvais, que d'un péril public, où il y va de tout l'état, il tombe en un péril particulier, où il n'y va que de sa vie, et, pour dire encore plus, d'un péril illustre, où il ne peut succomber que glorieusement, en un péril infâme, dont il ne peut sortir sans tache. Ajoutez, pour troisième imperfection, que Camille, qui ne tient que le second rang dans les trois premiers actes, et v laisse le premier à Sabine, prend le premier en ces deux derniers, où cette Sabine n'est plus considérable ; et qu'ainsi s'il y a égalité dans les mœurs, il n'y en a point dans la dignité des personnages, où se doit étendre ce précepte d'Horace :

### Servetur ad imum Qualis ab inccepto processerit, et sibi constet.

Ce défaut en Rodelinde a été une des principales causes du mauvais succès de *Pertharite*, et je n'ai point encore vu sur nos théâtres cette inégalité de rang en un même acteur qui n'ait produit un très méchant effet. Il seroit bon d'en établir une règle inviolable.

Du côté du temps, l'action n'est point trop pressée, et n'a rien qui ne me semble vraisemblable. Pour le lieu, bien que l'unité y soit exacte, elle n'est pas sans quelque contrainte. Il est constant qu'Horace et Curiace n'ont point de raison de se séparer du reste de la famille pour commencer le second acte; et c'est une adresse de théâtre de n'en donner aucune, quand on n'en peut donner de bonnes. L'attachement de l'auditeur à l'action présente souvent ne lui permet pas de descendre à l'examen sévère de cette justesse, et ce n'est pas un crime que de s'en prévaloir pour l'éblouir, quand il est malaisé de le satisfaire.

Le personnage de Sabine est assez heureusement inventé, et trouve sa vraisemblance aisée dans le rapport à l'histoire, qui marque assez d'amitié et d'égalité entre les deux familles pour avoir pu faire cette double alliance.

Elle ne sert pas davantage à l'action que l'Infante à celle du Cid, et ne fait que se laisser toucher diversement, comme elle, à la diversité des événements. Néanmoins on a généralement approuvé celle-ci, et condanné l'autre. J'en ai cherché la raison, et j'en ai trouvé deux : l'une est la liaison des seènes, qui semblent, s'il m'est permis de parler ainsi, incorporer Sabine dans cette pièce, au lieu que, dans le Cid, toutes celles de l'Infante sont détachées, et paroissent hors d'œuvre:

## Tantum series juncturaque pollet.

L'autre, qu'ayant une fois posé Sabine pour femme d'Horace, il est nécessaire que tous les incidents de ce poème lui donnent les sentiments qu'elle en témoigne avoir, par l'obligation qu'elle a de prendre intérêt à ce qui regarde son mari et ses frères; mais l'Infante n'est point obligée d'en prendre aucun en ce qui touche le Cid; et si elle a quelque inclination secrète pour lui, il n'est point besoin qu'elle en fasse rien paroître, puisqu'elle ne produit aucun effet.

L'oracle qui est proposé au premier acte trouve son vrai sens à la conclusion du cinquième. Il semble clair d'abord, et porte l'imagination à un sens contraire; et je les aimerois mieux de cette sorte sur nos théâtres que ceux qu'on fait entièrement obscurs, parce que la surprise de leur véritable effet en est plus belle. J'en ai usé ainsi encore dans l'Andromède et dans l'Œdipe. Je ne dis pas la même chose des songes, qui peuvent faire encore un grand ornement dans la protase, pourvu qu'on ne s'en serve pas souvent. Je voudrois qu'ils eussent l'idée de la fin véritable de la pièce, mais avec quelque confusion qui n'en permit pas l'intelligence entière. C'est ainsi que je m'en suis servi deux fois, ici et dans Polyeucte, mais avec plus d'éclat et d'artifice dans ce dernier poème, où il marque toutes les particularités de l'événement, qu'en celui-ci, où il ne fait qu'exprimer une ébauche tout-à-fait informe de ce qui doit arriver de funeste.

Il passe pour constant que le second acte est un des plus pathétiques qui soient sur la scène, et le troisième un des plus artificieux. Il est soutenu de la seule narration de la moitié du combat des trois frères, qui est coupé très heureusement pour laisser Horace le père dans la colère et le déplaisir, et lui donner ensuite un beau retour à la joie dans le quatrième. Il a été à propos, pour le jeter dans cette erreur, de se servir de l'impatience d'une femme qui suit brusquement sa première idée, et présume le combat achevé, parce qu'elle a vu deux des Horaces par terre, et le troisième en fuite. Un homme, qui doit être plus posé et plus judicieux, n'eût pas été propre à donner cette fausse alarme; il eût dû prendre plus de patience, afin d'avoir plus de certitude de l'événement, et n'eût pas été excusable de se laisser emporter si légèrement par les apparences à présumer le mauvais succès d'un combat dont il n'eût pas vu la fin.

Bien que le roi n'y paroisse qu'au cinquième, il y est mieux dans sa dignité que dans le Cid, parce qu'il a intérêt pour tout son état dans le reste de la pièce; et, bien qu'il n'y parle point. il ne laisse pas d'y agir comme roi. Il vient aussi dans ce cinquième comme roi, qui veut honorer par cette visite un père dont les fils lui ont conservé sa couronne, et acquis celle d'Albe au prix de leur sang. S'il y fait l'office de juge, ce n'est que par accident, et il le fait dans ce logis même d'Horace, par la seule contrainte qu'impose la règle de l'unité de lieu. Tout ce cinquième est encore une des causes du peu de satisfaction que laisse cette tragédie : il est tout en plaidoyers ; et ce n'est pas là la place des harangues ni des longs discours : ils peuvent être supportés en un commencement de pièce, où l'action n'est pas eucore échauffée: mais le cinquième acte doit plus agir que discourir. L'attention de l'auditeur, déjà lassée, se rehute de ces conclusions qui traînent et tirent la fin en longueur.

Quelques-uns ne veulent pas que Valère y soit un digne accusateur d'Horace, parce que, dans la pièce, il n'a pas fait voir assez de passion pour Camille; à quoi je réponds que ce n'est pas à dire qu'il n'en eût une très forte, mais qu'un amant mal voulu ne pouvoit se montrer de bonne grâce à sa maîtresse dans le jour qui la rejoignoit à un amant aimé. Il n'y avoit point de place pour lui au premier acte, et encore moins au second : il falloit qu'il tint son rang à l'armée pendant le troisième; et il se montre au quatrième, sitôt que la mort de son rival fait quelque ouverture à son espérance : il tâche à gagner les bonnes grâces du père par la commission qu'il prend du Roi de lui apporter les glorieuses nouvelles de l'honneur que ce prince lui veut faire; et, par occasion, il lui apprend la victoire de son fils, qu'il ignoroit. Il ne manque pas d'amour durant les trois premiers actes, mais d'un temps propre à le témoigner; et, dès la première scène de la pièce, il paroît bien qu'il rendoit assez de soins à Camille, puisque Sabine s'en alarme pour son frère. S'il ne prend pas le procédé de France, il faut considérer qu'il est Romain, et dans Rome, où il n'auroit pu entreprendre un duel contre un autre Romain sans faire un crime d'état, et que j'en aurois fait un de théâtre, si j'avois habillé un Romain à la françoise.

# CINNA.

οu

# LA CLÉMENCE D'AUGUSTE.

TRAGÉDIE 1.

1639.

### NOTICE.

L'histoire de la tragédie de Cinna donne lieu à une singulière remarque. Proclamée et applaudie depuis deux siècles comme un chef-d'œuvre, elle mérite ce nom dans la plus stricte acception du mot; et cependant de toutes les grandes pièces de Corneille restées au théâtre, il n'en est aucune dont certains personnages aient été plus diversement, et souveut aussi plus sévèrement jugés. « Dans les premiers mouvements des esprits émus par n un poëme tel que Cinna, dit Voltaire, on est frappé et ébloui de » la beauté des détails; on est longtemps à se former un juge-» ment précis sur le fond de l'ouvrage. » Les faits sont là pour confirmer la justesse de cette observation, car dans le premier moment la sympathie du public paraît s'être portée principalement sur Émilie, et sur Cinna qui fut regardé comme le héros de la pièce, parce qu'il avait voulu venger la liberté. La lettre de Balzac que nous donnons plus loin, montre nettement quel était à cet égard le sentiment des contemporains de Corneille; elle montre de plus qu'à la date où elle fut écrite on admirait sans restriction: mais il n'en fut pas de même au dix-huitième siècle, et quoique alors l'admiration ne fût en rien affaiblie pour l'ensemble du poeme, les critiques engagèrent de vives discussions sur les situations et les caractères.

L'un des reproches les plus graves que l'on puisse, d'après

<sup>·</sup> Cette tragédie a été imitée par Métastase dans une pièce intitulée Clemensa di Tito.

Voltaire, adresser à cette tragédie, c'est que l'unité de caractère y est violée, que l'intérêt, qui d'abord se concentre sur Cinna et sur Émilie, les abandonne bientôt pour se reporter entièrement sur Auguste. Victorin Fabre a discuté fort heureusement, selon nous, l'opinion de Voltaire, qui, dit-il, a eu le tort de juger la pièce d'après une théorie dramatique qui n'était point celle de l'auteur. Quel est, en effet, le sujet de Cinna? « C'est, dit l'écrivain que nous venons de citer, une conspiration contre Octave, pardonnée par Auguste. Féroce par ambition, Octave, triumvir, avait été un monstre abhorré de Rome et du monde; généreux par politique, Auguste fut un prince adroit qui persuada aux Romains qu'ils pouvaient chérir un maître. Cette grande révolution dans le caractère d'Octave et dans les idées des Romains, voilà ce que Corneille a voulu peindre et retracer en cinq actes... Une des données de l'ouvrage était de faire succéder, dans l'espace de trois actes, la Rome du siècle d'Auguste à la Rome des triumvirs; Cinna est le représentant de l'une et de l'autre. On le verra donc abhorrer Octave; on le verra donc chérir Auguste. Ainsi Corneille n'a pas craint de sacrifier à la vérité historique et à son objet particulier, l'un des préceptes généraux qui souffrent le moins d'exception, l'unité de caractère, »

Si de la critique générale nous passons maintenant aux observations particulières, nous trouvons que quelques-uns des personnages, et principalement Cinna, ont donné lieu à de nombreuses critiques.

« Le rôle de Cinna, dit La Harpe, est essentiellement vicieux, en ce qu'il manque à la fois et d'unité de caractère et de vraisemblance morale. Ajoutons maintenant qu'il manque de cette noblesse soutenue, convenable à un personnage principal, qui ne doit rien dire ni rien faire d'avilissant..... N'a-t-il pas fait le rôle d'un malhonnête homme quand il s'est jeté aux genoux d'Auguste pour le déterminer à garder l'empire? Et qui l'obligeait à tant d'hypocrisie? On n'en conçoit pas la raison, et il paraissait bien plus simple de laisser cette bassesse hypocrite à Maxime, qui n'est dans la pièce qu'un personnage entièrement sacrisse.»

L'opinion de La Harpe est aussi celle de M. Jules Janin. « Je ne sais, dit M. Janin , si vous aimez le caractère de Cinna tel que le représente Corneille; mais ce caractère me semble odieux, et, qui pis est, me semble mesquin. Que Cinna soit amoureux d'Emilie jusqu'à immoler l'empereur pour obtenir la main de cette terrible maîtresse, je le veux bien; mais que pour avoir à part soi une bonne raison d'assassiner l'empereur, Cinna se jette

Biographie universelle, article CORNEILLE.

<sup>3</sup> Journal des Débats, seuilleton du 2 décembre 1839.

aux pieds d'Auguste afin qu'il garde l'empire, voilà ce que je ne saurais comprendre. Il y a dans cette lâche action de Cinna un affreux jésuitisme. Quoi! tout ce beau plaidoyer en faveur de la monarchie, ces dieux appelés à témoin, ces larmes répandues, ces supplications à deux genoux, tout cela pour que le crime médité s'accomplisse dans des conditions plus favorables! Vous voulez tuer Auguste à tout prix, et cependant vous marchandez avec votre crime! vous êtes là deux assassins aux côtés de l'homme qui tient en ses mains la destinée de l'univers, et vous vous amusez, toi, Maxime, à le pousser à l'abdication, pour le tuer plus sûrement; toi, Cinna, à le pousser à la tyrannie, pour le tuer plus glorieusement! il faut en vérité que Corneille l'ait entouré d'une bien puissante majesté, ce sublime empereur, pour qu'il ne nous paraisse pas ridicule, exposé aux conseils non moins qu'aux poignards de ces deux coupe-jarrets..... Cinna est un lâche. Il est lâche avec l'empereur qu'il trahit doublement dans son palais, hors du palais. Il est lâche avec Émilie; car il ose pleurer devant elle la mort de ce pauvre tyran. »

M. Janin n'est pas moins sévère pour Émilie : « Tant pis pour les Romaines, dit-il, si elles étaient ainsi faites! Celle-là était bien la plus rancuneuse des créatures, et avec cela insolente. Chacune de ses paroles est une injure, son geste est insultant, son regard ironique, c'est une femme à n'épouser ses amants que de la main gauche.» - « Le seul héros de cette tragédie, ajoute le même critique, le seul qui joue un grand rôle, le seul qui m'intéresse par sa beauté, c'est-à-dire par la constance de son caractère, c'est Auguste. Voilà ce qui sauve cette tragédie, voilà ce qui la fait vivre. Tant que vous voudrez, je supporterai les inexactitudes de votre troisième acte, car je sais ce qui m'attend au quatrième acte, cet admirable monologue de l'empereur avec lui-même, ce drame pathétique que joue Auguste à lui tout seul. Otez Cinna, ôtez Maxime, débarrassez-vous, s'il vous plaît, d'Émilie, que m'importe! Auguste reste. - Moi seul, et c'est assez. comme dit Corneille quelque part.»

Malgré ces critiques, M. Janin rend au génie de Corneille un éclatant témoignage. Il reconnaît qu'il a fallu à l'auteur de Cinna une singulière puissance pour produire, malgré tant de choses contestables, un chef-d'œuvre qui n'a rien à craindre de l'avenir. C'est aussi l'avis de Voltaire, qui, après avoir parlé des défauts qu'il trouvait dans Cinna, ajoute: « Je suis frappé de la noblesse, des sentiments vrais, de la force, de l'éloquence, dea grands traits de cette tragédie. Il y a peu de cette emphase et de cette enflure qui u'est qu'une grandeur fausse. Le récit que fait Cinna au premier acte, la délibération d'Auguste, plusieurs traits d'Émilie, et enfin la dernière scène, sont des beautés de tous les temps et des beautés supérieures. »

Geoffroy, toujours plus porté, lorsqu'il s'agit de Corneille, à louer qu'à blàmer, a défendu vivement Cinna contre la plupart des reproches dont cette tragédie a été l'objet. Il pense que Voltaire, Palissot, et plusieurs autres encore, n'ont point envisagé la pièce sous son véritable point de vue : « Corneille, dit-il, a voulu peindre le fanatisme politique comme Voltaire le fanatisme religieux dans Makomet. Il nous montre dans Cinna à quel point un jeune Romain, d'ailleurs plein d'honneur, peut porter le délire et la férocité quand son imagination est infectée d'une fausse philosophie et d'une volupté perfide....

» On est indigné sans doute, quand on voit Cinna tomber aux genoux d'Auguste: ce jeune Romain est odieux, il est atroce, mais il n'est pas avili: l'excès de son extravagance et de son aveuglement fait frémir, mais ne le déshonore pas; il n'est ni làche, ni bas, ni vil; il est fou, il est fanatique de bonne foi, et par conséquent il est à plaindre. Maxime, dont le caractère est bien moins noble que celui de Cinna, ne nous instruirait pas assez quel point le fanatisme peut corrompre le plus beau naturel.....

» Le véritable sujet est la clémence d'Auguste, et non pas la fureur de Cinna et d'Émilie : c'est une vertu sublime que le grand Corneille a voulu présenter à notre admiration et non pas un lâche assassinat; et s'il a répandu un brillant vernis sur les conjurés, c'était pour rendre encore plus intéressante la générosité du grand homme qui leur pardonne : la clémence a moins d'éclat quand les coupables sont odieux et vils....

» On dira peut-être: Auguste n'est-il pas avili par ce récit pathétique des crimes que lui a coûtés son ambition, par cette éloquente description des massacres dont il a souillé les premiers degrés de son trône? C'est ici qu'il faut reconnaître la magie du théâtre et la nature du cœur humain: Plerique mortales postrema meminere, dit Salluste: les dernières impressions sont les plus vives: les hommes oublient les crimes passés en faveur des bonnes actions qui frappent leurs yeux. Les cruautés d'Octave sont dans l'avant-scène; les vertus d'Auguste occupent le théâtre. »

Après ces diverses considérations, Geoffroy conclut en ces termes : « Cinna est la véritable tragédie française dans toute sa force et toute sa majesté. Elle n'est pas fondée, comme la plupart des pièces grecques, sur des malheurs et des crimes; elle est également éloignée de la galanterie et des fadeurs romanesques qui semblaient plus particulièrement affectées à notre scène. Les grands intérêts de la politique y sont réunis à la véhémence des passions; les crimes y sont couverts du voile de l'héroisme; les vices y empruntent le langage du sentiment; mais quand la vertu paraît, leur masque tombe, les prestiges de l'imagination s'évanouissent et les prétendus héros de la conspiration s'humilient devant le grand homme qu'ils avaient choisi pour vic-

time : leur fureur ne fait qu'affermir sa puissance. Émilie vaincue s'écrie :

Le ciel a résolu votre grandeur suprême...

et Livie parle en homme d'État, lorsqu'elle dit à son auguste époux

Rome avec une joie et sensible et profonde Se démet en vos mains de l'empire du monde. »

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que le public, lorsqu'îl s'agit de Cinna, juge toujours comme Geoffroy, et si nous avons autant insisté dans cette notice sur les remarques critiques dont la tragédie qu'on va lire a été l'objet, c'est que cette tragédie est sans aucun doute l'une des plus célèbres et des plus populaires de notre répertoire.

# ÉPITRE

# A MONSIEUR DE MONTAURON 1.

### MONSIEUR.

Je vous présente un tableau d'une des plus belles actions d'Auguste. Ce monarque étoit tout généreux, et sa générosité

'Voltaire d'un côté, Palissot de l'autre, ont fait à leur gré des retranchements divers dans cette épitre. M. Renouard dit à ce propos qu'il est permis de critiquer et de juger sévèrement les ouvrages des plus grands hommes, mais que c'est là que l'on doit s'arrête. Nous pensons comme M. Renouard, et nous donnous, ainsi qu'il l'a fait lui-même dans son excellente édition, l'épitre telle qu'elle fut écrite par Corneille.

On assure que la dédicace de Cinna avait valu à Corneille mille pistoles. On ajonte qu'il avait du d'abord dédier cette pièce au cardinal Mazarin; mais qu'il préféra M. de Montauron, qui payait mieux. Quelque accoutumé que l'on fêt alors à l'enfure du style de la louange, on ne put pardonner à Corneille son épitre: les éloges de ce genre, et accordés à ce prix, requrent dès ce moment le nom d'épitres à la Montauron. Voyex le Parnass réformé, article XI du règmement: « Supprimons tous les panégyriques à la Montauron, etc. »

Ce Montauron s'étant ruiné, Scarron disait :

Ce n'est que maroquin perdu Que les livres que l'on dédie, Depuis que Montauron mendie.

(Guizot.)

176

n'a jamais paru avec tant d'éclat que dans les effets de sa clémence et de sa libéralité. Ces deux rares vertus lui étoient si naturelles, et si inséparables en lui, qu'il semble qu'en cette histoire que j'ai mise sur notre théâtre, elles se soient tour à tour entre-produites dans son âme. Il avoit été si libéral envers Cinna, que sa conjuration ayant fait voir une ingratitude extraordinaire, il eut besoin d'un extraordinaire essort de clémence pour lui pardonner; et le pardon qu'il lui donna sut la source des nouveaux bienfaits dont il lui fut prodigue, pour vaincre tout-àfail cet esprit qui n'avoit pa être gagné par les premiers; de sorte qu'il est vrai de dire qu'il eût été moins clément envers lui s'il eût été moins libéral, et qu'il cût été moins libéral s'il eût été moins clément. Cela étant, à qui pourrois-je plus justement donner le portrait de l'une de ces héroïques vertus, qu'à celui qui possède l'autre en un si haut degré, puisque, dans cette action, ce grand prince les a si bien attachées, et comme unies l'une à l'autre, qu'elles out été tout ensemble et la cause et l'effet l'une de l'autre? Vous avez des richesses, mais vous savez en jouir, et vous en jouissez d'une façon si noble, si relevée, et tellement illustre, que vous forcez la voix publique d'avouer que la sertune a consulté la raison quand elle a répandu ses faveurs sur vous, et qu'ou a plus de sujet de vous en souhaiter le redoublement que de vous en envier l'abondance. J'ai vécu si éloigné de la flatterie, que je pense être en possession de me faire croire quand je dis du bien de quelqu'un; et lorsque je donne des louanges, ce qui m'arrive assez rarement, c'est avec tant de retenue, que je supprime toujours quantité de glorieuses vérités, pour ne me rendre pas suspect d'étaler de ces mensonges obligeants que beaucoup de nos modernes savent débiter de si bonne grâce. Aussi je ne dirai rien des avantages de votre naissance, ni de votre courage qui l'a si dignement soutenue dans la profession des armes à qui vous avez donné vos premières années; ce sont des choses trop connues de tout le monde. Je ne dirai rien de ce prompt et puissant secours que recoivent chaque jour de votre main tant de bonnes familles ruinées par les désordres de nos guerres; ce sont des choses que vous voulez tenir cachées. Je dirai seulement un mot de ce que vous avez particulièrement de commun avec Auguste : c'est que cette générosité qui compose la meilleure partie de votre âme et règne sur l'autre, et qu'à juste titre on peut nommer l'âme de votre âme, puisqu'elle en fait mouvoir toutes les puissances; c'est, dis-je, que cette générosité, à l'exemple de ce grand empereur, prend plaisir à s'étendre sur les gens de lettres, en un temps où beaucoup pensent avoir trop récompensé seurs travaux quand ils les ont honorés d'une louange stérile. Et certes, vous avez traité quelques-unes de nos muses avec tant

de magnanimité, qu'en elles vous avez obligé toutes les autres, et qu'il n'en est point qui ne vous en doive un remercîment. Trouvez donc bon, Monsieur, que je m'acquitte de celui que je reconnois vous en devoir, par le présent que je vous fais de ce poëme, que j'ai choisi comme le plus durable des miens, pour apprendre plus longtemps à ceux qui le liront que le généreux de Montauron, par une libéralité inouïe en ce siècle, s'est rendu toutes les muses redevables, et que je prends tant de part aux bienfaits dont vous avez surpris quelques-unes d'elles, que je m'en dirai toute ma vie ',

MONSTEUR.

Votre très humble et très obligé serviteur,

P. CORNEILLE.

# LETTRE DE MONSIEUR DE BALZAC

# A M. CORNEILLE.

# MONSIEUR,

J'ai senti un notable soulagement depuis l'arrivée de votre paquet, et je crie miracle dès le commencement de ma lettre. Votre Cinna guérit les malades; il fait que les paralytiques battent des mains; il rend la parole à un muet, ce seroit trop peu de dire à un enrhumé. En effet, j'avois perdu la parole avec la voix; et, puisque je les recouvre l'une et l'autre par votre moyen, il est bien juste que je les emploie toutes deux à votre gloire,

<sup>1</sup> Voltaure dit avec raison qu'on ne reconnaît point dans cette épître-là

La main qui crayonna L'âme du grand Pompée et l'esprit de Cinna.

« On ne peut s'empècher, dit-il, de plaindre Corneille, et son siècle, et les beaux-arts, quand on voit ce grand homme, négligé à la cour, comparer le sieur de Montauron à l'empereur Auguste. Si pourtant la reconnaissance arracha ce singulier hommage, il faut encore plus en louer Corneille que l'en blàmer; mais on peut toujours l'en plaindre. » — A quoi Palissot a répondu : « Était-ce bien à Voltaire à affector tant de sévérité? Lui-même, sans avoir l'excese de malheur, ne prodigua-t-il pas des adulations non moins outrées, à beancoup de personnes qu'il ne jouvait ni aimer ni estimer? n'appelait-il pas le financier La Popelinière Pollion? ne dédia-t-il point Tancrède à madame de Pompadour? n'adressa-t-il pos même des vers très-fiatteurs à madame Dabarry? »

et à dire sans cesse : La belle chose! Vous avez peur néanmoins d'être de ceux qui sont accablés par la majesté des sujets qu'ils traitent, et ne pensez pas avoir apporté assez de force pour soutenir la grandeur romaine. Quoique cette modestie me plaise, elle ne me persuade pas, et je m'y oppose pour l'intérêt de la vérité. Vous êtes trop subtil examinateur d'une composition universellement approuvée; et s'il étoit vrai qu'en quelqu'une de ses parties vous eussiez senti quelque foiblesse, ce seroit un secret entre vos muses et vous, car je vous assure que personne ne l'a reconnue. La foiblesse seroit de notre expression, et non pas de votre pensée; elle viendroit du défaut des instruments, et non pas de la faute de l'ouvrier : il faudroit en accuser l'incapacité de notre langue.

Vous nous faites voir Rome tout ce qu'elle peut être à Paris. et ne l'avez point brisée en la remuant. Ce n'est point une Rome de Cassiodore, et aussi déchirée qu'elle l'étoit au siècle des Théodorics; c'est une Rome de Tite-Live, et aussi pompeuse qu'elle étoit au temps des premiers Césars. Vous avez même trouvé ce qu'elle avoit perdu dans les ruines de la république, cette noble et magnanime fierté; et il se voit bien quelques passables traducteurs de ses paroles et de ses locutions, mais vous êtes le vrai et le fidèle interprète de son esprit et de son courage. Je dis plus, monsieur, vous êtes souvent son pédagogue, et l'avertissez de la bienséance quand elle ne s'en souvient pas. Vous êtes le réformateur du vieux temps, s'il a besoin d'embellissement ou d'appui. Aux endroits où Rome est de brique, vous la rebâtissez de marbre; quand vous trouvez du vuide, vous le remplissez d'un chef-d'œuvre; et je prends garde que ce que vous prêtez à l'histoire est toujours meilleur que ce que vous empruntez d'elle.

La femme d'Horace, et la maîtresse de Cinna, qui sont vos deux véritables ensantements, et les deux pures créatures de votre esprit, ne sont-elles pas aussi les principaux ornements de vos deux poëmes? Et qu'est-ce que la sainte antiquité a produit de vigoureux et de ferme, dans le sexe foible, qui soit comparable à ces nouvelles héroïnes que vous avez mises au monde, à ces Romaines de votre façon? Je ne m'ennuie point, depuis quinze jours, de considérer celle que j'ai reçue la dernière.

Je l'ai fait admirer à tous les habiles de notre province : nos orateurs et nos poètes en disent merveilles; mais un docteur de mes voisins, qui se met d'ordinaire sur le haut style, en parle certes d'une étrange sorte; et il n'y a point de mal que vous sachiez jusqu'où vous avez porté son esprit. Il se contentoit, le premier jour, de dire que votre Émilie étoit la rivale de Caton et de Brutus dans la passion de la liberté. A cette heure, il va bien plus loin; tantôt il la nomme la possédée du démon de la

république, et quelquefois la belle, la raisonnable, la sainte, et l'adorable furie. Voilà d'étranges paroles sur le sujet de votre Romaine; mais elles ne sont pas sans fondement. Elle inspire, en effet, toute la conjuration, et donne chaleur au parti, par le seu qu'elle jette dans l'âme du chef; elle entreprend, en se vengeant, de venger toute la terre; elle veut sacrifier à son père une victime, qui seroit trop grande pour Jupiter même. C'est, à mon gré, une personne si excellente, que je pense dire peu à son avantage, de dire que vous êtes beaucoup plus heureux en votre race que Pompée n'a été en la sienne, et que votre fille Emilie vaut, sans comparaison, davantage que Cinna son petitfils. Si celui-ci même a plus de vertu que n'a cru Sénèque, c'est pour être tombé entre vos mains, et à cause que vous avez pris soin de lui. Il vous est obligé de son mérite, comme à Auguste de sa dignité. L'empereur le fit consul, et vous l'avez fait honnéte homme; mais vous l'avez pu faire par les lois d'un art qui polit et orne la vérité, qui permet de favoriser en imitant; qui quelquefois se propose le semblable, et quelquefois le meilleur. J'en dirois trop si j'en disois davantage. Je ne veux pas commencer une dissertation; je veux finir une lettre, et conclure par les protestations ordinaires, mais très sincères et très véritables, que je suis,

MONSIEUR,

Votre très humble serviteur.

BALZAC.

### PERSONNAGES.

OCTAVE-CESAR-AUGUSTE, empereur de Rome. LIVIE, impératrice. CINNA, fils d'une fille de Pompée, chef de la conjuration contre Auguste. MAXIME, autre chef de la conjuration. ÉMILIE, fille de C. Toranus, tuteur d'Auguste, et proscrit par lui du-

rant le triumvirat.
FULVIE, contidente d'Émilie.
POLYCLÈTE, affracchi d'Auguste.
EVANDRE, affranchi de Ciona.
EUPHORBE, affranchi de Maxime.

La scène est à Rome.

# ACTE PREMIER.

SCÈNE I 1. - ÉMILIE, seule.

Impatients désirs d'une illustre vengeance Dont la mort de mon père a formé la naissance, Enfants impétueux de mon ressentiment. Que ma douleur séduite embrasse aveuglément, Vous prenez sur mon âme un trop puissant empire 2: Durant quelques moments souffrez que je respire, Et que je considère, en l'état où je suis, Et ce que je hasarde, et ce que je poursuis. Quand je regarde Auguste au milieu de sa gloire3. Et que vous reprochez à ma triste mémoire Que par sa propre main mon père massacré Du trône où je le vois fait le premier degré; Ouand vous me présentez cette sanglante image. La cause de ma haine, et l'effet de sa rage, Je m'abandonne toute à vos ardents transports, Et crois, pour une mort, lui devoir mille morts. Au milieu toutesois d'une fureur si juste, J'aime encor plus Cinna que je ne bais Auguste.

¹ Conf. Séneque, de la Clémence, liv. I, chap. 9. — L'aventure de Ciana laisse quelque doute. Il se peut que ce soit une fiction de Sénèque, ou du moins qu'il ait ajouté beaucoup à l'histoire, pour mieux faire valoir son chapitre de la Clémence. C'est une chose bien étounante que Snétone, qui entre dans tous les détails de la vie d'Auguste, passe sous silence un acte de clémence qui ferait tant d'honneur à cet empcreur, et qui serait la plus mémorable de ses actions. Sénèque suppose la scène en Gaule. Dion Cassius, qui rapporte cette ancedote longtemps après Bénèque, au milieu du troisième siècle de notre ère vulgaire, dit que la chose arriva dans Rome. J'avoue que je croirai difficilement qu'Auguste ait nommé sur-le-champ premier consul un homme convaince d'avoir voulu l'assessiner.

Mais, vraie ou fausse, cette clémence d'Auguste est un des plus nobles sujets de tragédies, une des plus belles instructions pour les princes. C'est une grande leçon de mosurs; c'est, à mon avis, le chef-d'œuvre de Corneille, maigré quelques défauts.

(Yoltairé.)

<sup>\*</sup> VAR Vous régnez sur mon âme avecque trop d'empire.

VAR. Au trône de sa gloire.

Et je sens refroidir ce bouillant mouvement Quand il faut, pour le suivre, exposer mon amant. Oui, Cinna, contre moi moi-même je m'irrite Quand je songe aux dangers où je te précipite. Quoique pour me servir tu n'appréhendes rien, Te demander du sang, c'est exposer le tien : D'une si haute place on n'abat point de têtes Sans attirer sur soi mille et mille tempêtes; L'issue en est douteuse, et le péril certain. Un ami déloyal peut trahir ton dessein; L'ordre mal concerté, l'occasion mal prise, Peuvent sur son auteur renverser l'entreprise, Tourner sur toi les coups dont tu le veux frapper; Dans sa ruine mênie il peut t'envelopper; Et, quoi qu'en ma faveur ton amour exécute, Il le peut, en tombant, écraser sous sa chute. Ah! cesse de courir à ce mortel danger; Te perdre en me vengeant, ce n'est pas me venger. Un cœur est trop cruel quand il trouve des charmes Aux douceurs que corrompt l'amertume des larmes; Et l'on doit mettre au rang des plus cuisants malheurs La mort d'un ennemi qui coûte tant de pleurs.

Mais peut-on en verser alors qu'on venge un pere? Est-il perte à ce prix qui ne semble légère? Et, quand son assassin tombe sous notre effort, Doit-on considérer ce que coûte sa mort? Cessez, vaines frayeurs, cessez, lâches tendresses, De jeter dans mon cœur vos indignes foiblesses; Et toi qui les produis par tes soins superflus, Amour, sers mon devoir, et ne le combats plus¹: Lui céder c'est ta gloire; et le vaincre, ta honte: Montre-loi généreux souffrant qu'il te surmonte: Plus tu lui donneras, plus il te va donner, Et ne triomphera que pour te couronner.

scène II — émilie, fulvir.

ÉMILIE.

le l'ai juré, Fulvie, et je le jure encore,

<sup>&#</sup>x27;Il semble que le monologue devrait finir là..... Ces quatre derniers vets ne tont pas dignes du reste. (Voltaire.)

Quoique j'aime Cinna, quoique mon cœur l'adore, S'il me veut posséder, Auguste doit périr; Sa tête est le seul prix dont il peut m'acquérir. Je lui prescris la loi que mon devoir m'impose.

#### PULVIE.

Elle a pour la blâmer une trop juste cause;
Par un si grand dessein vous vous faites juger
Digne sang de celui que vous voulez venger¹;
Mais encore une fois, souffrez que je vous die
Qu'une si juste ardeur devroit être attiédie.
Auguste chaque jour, à force de bienfaits,
Semble assez réparer les maux qu'il vous a faits;
Sa faveur envers vous parott si déclarée,
Que vous êtes chez lui la plus considérée;
Et de ses courtisans souvent les plus heureux
Vous pressent à genoux de lui parler pour eux.

### ÉMILIE.

Toute cette faveur ne me rend pas mon père: Et de quelque façon que l'on me considère, Abondante en richesse, ou puissante en crédit. Je demeure toujours la fille d'un proscrit. Les bienfaits ne font pas toujours ce que tu penses: D'une main odieuse ils tiennent lieu d'ofsenses : Plus nous en prodiguons à qui nous peut hair, Plus d'armes nous donnons à qui nous yeut trahir Il m'en fait chaque jour, sans changer mon courage. Je suis ce que j'étois, et je puis davantage. Et des mêmes présents qu'il verse dans mes mains J'achète contre lui les esprits des Romains; Je recevrois de lui la place de Livie, Comme un moyen plus sûr d'attenter à sa vie. Pour qui venge son père il n'est point de forfaits. Et c'est vendre son sang que se rendre aux bienfaits.

### FULVIE.

Quel besoin toutefois de passer pour ingrate? Ne pouvez-vous hair sans que la haine éclate?

¹ Toranius était un plebeien inconau, qui n'avant joue aucun rôle, et qu'Octave eacrina dans les proscriptions parce qu'il était riche. (Voltaire.)

Assex d'autres sans vous n'ont pas mis en oubli
Par quelles cruautés son trône est établi;
Tant de braves Romains, tant d'illustres victimes,
Qu'à son ambition ont immolés ses crimes,
Laissent à leurs enfants d'assez vives douleurs
Pour venger votre perte en vengeant leurs malheurs.
Beaucoup l'ont entrepris, mille autres vont les suivre :
Qui vit haï de tous ne sauroit long-temps vivre :
Remettez à leurs bras les communs intérêts,
Et n'aidez leurs desseins que par des vœux secrets.

### ÉMILIR.

Quoi! je le haîrai sans tâcher de lui nuire?
J'attendrai du hasard qu'il ose le détruire?
Et je satisferai des devoirs si pressants
Par une haine obscure, et des vœux impuissants?
Sa perte, que je veux, me deviendroit amère,
Si quelqu'un l'immoloit à d'autres qu'à mon père;
Et tu verrois mes pleurs coûler pour son trépas
Qui, le faisant périr, ne me vengeroit pas ¹.
C'est une lâcheté que de remettre à d'autres
Les intérèts publics qui s'attachent aux nôtres.
Joignons à la douceur de venger nos parents
La gloire qu'on remporte à punir les, tyrans,
Et faisons publicr par toute l'Italie.

- La liberté de Rome est l'œuvre d'Émilie;
- » On a touché son âme, et son cœur s'est épris;
- Mais elle n'a donné son amour qu'à ce prix.

### FULVIE.

Votre amour à ce prix n'est qu'un présent funeste Qui porte à votre amant sa perte manifeste. Pensez mieux, Émilie, à quoi vous l'exposez, Combien à cet écueil se sont déjà brisés; Ne vous aveuglez point quand sa mort est visible.

#### ÉMILIE.

Ah! tu sais me frapper par où je suis sensible. Quand je songe aux dangers que je lui fais courir, La crainte de sa mort me fait déjà mourir;

> Ma vengeance est perdue, S'il ignore en mourant que c'est moi | il le tue. {Racine, Andromague.}

Mon esprit en désordre à soi-même s'oppose: Je veux, et ne veux pas, je m'emporte, et je n'ose; Et mon devoir confus, languissant, étonné, Cède aux rébellions de mon cœur mutiné. Tout beau, ma passion, deviens un peu moins forte; Tu vois bien des hasards, ils sont grands, mais n'importe: Cinna n'est pas perdu pour être hasardé. De quelques légions qu'Auguste soit gardé, Ouelque soin qu'il se donne, et quelque ordre qu'il tienne. Qui méprise la vie est maître de la sienne. Plus le péril est grand, plus doux en est le fruit; La vertu nous y jette, et la gloire le suit : Quoi qu'il en soit, qu'Auguste, ou que Cinna périsse, Aux mânes paternels je dois ce sacrifice; Cinna me l'a promis en recevant ma foi : Et ce coup seul aussi le rend digne de moi. Il est tard, après tout, de m'en vouloir dédire, Aujourd'hui l'on s'assemble, aujourd'hui l'on conspire; L'heure, le lieu, le bras se choisit aujourd'hui: Et c'est à faire enfin à mourir après lui. Mais le voici qui vient.

SCÈNE III. - CINNA, ÉMILIE, FULVIR.

ÉMILIE.

Cinna, votre assemblée
Par l'effroi du péril n'est-elle point troublée?
Et reconnoissez-vous au front de vos amis
Qu'ils soient prêts à tenir ce qu'ils vous ont promis?
CINNA.

Jamais contre un tyran entreprise conque
Ne permit d'espérer une si belle issue,
Jamais de telle ardeur on n'en jura la mort,
Et jamais conjurés ne furent mieux d'accord;
Tous s'y montrent portés avec taut d'allégresse,
Qu'ils semblent, comme moi, servir une maîtresse;
Et tous font éclater un si puissant courroux,
Qu'ils semblent tous venger un père, comme vous.

Je l'avois bien prévu, que, pour un tel ouvrage, Cinna sauroit choisir des hommes de courage, Et ne remettroit pas en de mauvaises mains L'intérêt d'Émilie et celui des Romains.

CINNA.

Plût aux dieux que vous-même eussiez vu de quel zèle Cette troupe entreprend une action si belle<sup>1</sup>! Au seul nom de César, d'Auguste, et d'empereur, Vous eussiez vu leurs yeux s'enflammer de fureur, Et dans un même instant, par un effet contraire, Leur front pâlir d'horreur et rougir de colère.

- · Amis, leur ai-je dit, voici le jour heureux
- Qui doit conclure enfin nos desseins généreux;
- Le ciel entre nos mains a mis le sort de Rome,
- Et son salut dépend de la perte d'un homme,
- Si l'on doit le nom d'homme à qui n'a rien d'humain,
- » A ce tigre altéré de tout le sang romain.
- Combien pour le répandre a-t-il formé de brigues!
- · Combien de fois changé de partis et de ligues,
- · Tantôt ami d'Antoine, et tantôt ennemi,
- Et jamais insolent ni cruel à demi! »

Là, par un long récit de toutes les misères Que durant notre enfance ont enduré nos pères, Renouvelant leur haine avec leur souvenir, Je redouble en leurs cœurs l'ardeur de le punir. Je leur fais des tableaux de ces tristes batailles Où Rome par ses mains déchiroit ses entrailles 2, Où l'aigle abattoit l'aigle, et de chaque côté Nos légions s'armoient contre leur liberté; Où les meilleurs soldats, et les chefs les plus braves Mettoient toute leur gloire à devenir esclaves : Où, pour mieux assurer la honte de leurs fers, Tous vouloient à leur chaîne attacher l'univers 3; Et l'exécrable honneur de lui donner un maître Faisant aimer à tous l'infâme nom de traître. Romains contre Romains, parents contre parents, Combattoient seulement pour le choix des tyrans.

<sup>&#</sup>x27; Ce discours de Cinna est un des plus beaux morceaux d'éloquence que nous ayons dans notre langue. (Voltaire.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir Lucain, Phars., liv. I.

VAn. Où le but des soldats et des chefs les plus braves Étoit d'être vainqueurs pour devenir esclaves. Où chacun trabissoit, aux yeux de l'univers, Soi-même et son oays pour se donner des fers,

486 CINNA.

J'ajoute à ces tableaux la peinture effroyable De leur concorde impie, affreuse, inexorable, Funeste aux gens de bien, aux riches, au sénat, Et, pour tout dire enfin, de leur triumvirat: Mais je ne trouve point de couleurs assez noires Pour en représenter les tragiques histoires. Je les peins dans le meurtre à l'envi triomphants, Rome entière novée au sang de ses enfants: Les uns assassinés dans les places publiques. Les autres dans le sein de leurs dieux domestiques : Le méchant par le prix au crime encouragé. Le mari par sa femme en son lit égorgé; Le fils tout dégouttant du meurtre de son père, Et, sa tête à la main, demandant son salaire, Sans pouvoir exprimer par tant d'horribles traits Qu'un crayon imparfait de leur sanglante paix 1.

Vous dirai-je les noms de ces grands personnages
Dont j'ai dépeint les morts pour aigrir les courages,
De ces fameux proscrits, ces demi-dieux mortels,
Qu'on a sacrifiés jusque sur les autels?
Mais pourrois-je vous dire à quelle impatience,
A quels frémissements, à quelle violence,
Ces indignes trépas, quoique mal figurés,
Ont porté les esprits de tous nos conjurés?
Je n'ai point perdu temps, et voyant leur colère
Au point de ne rien craindre, en état de tout faire,
J'ajoute en peu de mots : « Toutes ces cruautés,

- » La perte de nos biens et de nos libertés,
- » Le ravage des champs, le pillage des villes,
- » Et les proscriptions, et les guerres civiles,
- » Sont les degrés sanglants dont Auguste a fait choix
- » Pour monter sur le trône et nous donner des lois.
- » Mais nous pouvons changer un destin si funeste 2,
- » Puisque de trois tyrans c'est le seul qui nous reste,
- » Et que, juste une fois, il s'est privé d'appui,
- » Perdant, pour régner seul, deux méchants comme lui;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapprochez de ce passage Tacite, Annales, liv. I, 10. — Corneille place in lans la bouche de Cinna quelques-uns des reproches que le peuple de Rome adressait à la mémoire d'Auguste, peu de temps après la mort de ce prince. La belle expression: Leur sanglante pasz, se trouve dans l'historien latin: Pacern sine dubio post hac, verum cruentam.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VAR. Rendons toutefois grâce à la bonte céleste.

- » Lui mort, nous n'avons point de vengeur, ni de maître 1;
- » Avec la liberté Rome s'en va renaître;
- » Et nous mériterons le nom de vrais Romains,
- » Si le joug qui l'accable est brisé par nos mains.
- » Prenons l'occasion tandis qu'elle est propice :
- » Demain au Capitole il fait un sacrifice;
- » Ou'il en soit la victime, et faisons en ces lieux
- » Justice à tout le monde, à la face des dieux :
- » Là presque pour sa suite il n'a que notre troupe;
- » C'est de ma main qu'il prend et l'encens et la coupe;
- » Et je veux pour signal que cette même main
- » Lui donne, au lieu d'encens, d'un poignard dans le sein.
- » Ainsi d'un coup mortel la victime frappée
- » Fera voir si je suis du sang du grand Pompée;
- » Faites voir, après moi, si vous vous souvenez
- A peine ai-je achevé, que chacun renouvelle,
  Par un noble serment, le vœu d'être fidèle;
  L'occasion leur plait, mais chacun veut pour soi
  L'honneur du premier coup que j'ai choisi pour moi.
  La raison règle enfin l'ardeur qui les emporte;
  Maxime et la moitié s'assurent de la porte;
  L'autre moitié me suit, et doit l'environner.

Prête au moindre signal que je voudrai donner.
Voilà, belle Émilie, à quel point nous en sommes.
Demain, j'attends la haine ou la faveur des hommes,
Le nom de parricide, ou de libérateur,
César celui de prince, ou d'un usurpateur.
Du succès qu'on obtient contre la tyrannie
Dépend ou notre gloire, ou notre ignominie;
Et le peuple, inégal à l'endroit des tyrans,
S'il les déteste morts, les adore vivants.
Pour moi, soit que le ciel me soit dur ou propice,
Qu'il m'élève à la gloire, ou me livre au supplice,
Que Rome se déclare ou pour ou contre nous,
Mourant pour vous servir, tout me semblera doux.

ÉMILIE.

Ne crains point de succès qui souille ta mémoire :

<sup>&#</sup>x27;Il veut dire, mort, il est sans vengeur, et nous sommes sans maître. En effet, c'est Rome qui a des vengeurs dans les assassins du tyran. Corneille entend donc qu'Auguste restera sans vengeance. (Voltaire.)

Le bon et le mauvais sont égaux pour ta gloire: Et, dans un tel dessein, le manque de bonheur Met en péril ta vie, et non pas ton honneur. Regarde le malheur de Brute et de Cassie; La splendeur de leur nom en est-elle obscurcie? Sont-ils morts tout entiers avec leurs grands desseins 1? Ne les compte-t-on plus pour les derniers Romains? Leur mémoire dans Rome est encor précieuse Autant que de César la vie est odieuse; Si leur vainqueur y règne, ils y sont regrettés. Et par les vœux de tous leurs pareils souhaités. Va marcher sur leurs pas où l'honneur te convie : Mais ne perds pas le soin de conserver ta vie; Souviens-toi du beau feu dont nous sommes épris, Qu'aussi-bien que la gloire Émilie est ton prix; Que tu me dois ton cœur, que mes faveurs t'attendent, Que tes jours me sont chers, que les miens en dépendent. Mais quelle occasion mène Évandre vers nous?

SCÈNE IV. - CINNA, ÉMILIE, ÉVANDRE, FULVIR.

ÉVANDRE.

Seigneur, César vous mande, et Maxime avec vous ...
CINNA.

Et Maxime avec moi! Le sais-tu bien, Évandre? ÉVANDRE.

Polyclète est encor chez vous à vous attendre, Et fût venu lui-même avec moi vous chercher, Si ma dextérité n'eût su l'en empêcher;

<sup>1</sup> Van. Et sont-ils morts entiers avecque leurs desseins? D'abord l'auteur substitua, et sont-ils morts entiers avec leurs grands avesins? ensuite il mit, sont-ils morts tout entiers? Cette expression sublime, mourir tout entier, est prise du latin d'Horace, non omnis moriar.

(Voltaire.)

2 L'intrigue est nouée des le premier acte; le plus grand intérêt et le plus

grand péril s'y manifestent : c'est un coup de théâtre.

Remarquez que l'on s'intéresse d'abord beaucoup au succès de la conspiration de Cinna et d'Émilie : 1º parce que c'est une conspiration ; 2º parce que l'amant et la maîtresse sont en danger; 3º parce que Cinna a peint Auguste avec toutes les couleurs que les proscriptions méritent, et que dans son récit il a reada Auguste exécrable ; 4º parce qu'il n'y a point de spectateur qui ne prenne dess son cœur le parti de la liberté. Il est important de faire voir que dans ce premier acte Cinna et Émilie s'emparent de tout l'intérêt ; on tremble qu'ils se soient découverts. Vous verrez qu'ensuite cet intérêt change, et vous jugeres se c'est nu défaut ou non. (Voltaire.)

vous en donne avis de peur d'une surprise. presse fort.

ÉMILIB.

Mander les chefs de l'entreprise!
sus deux! en même temps! Vous êtes découverts.

spérons mieux, de grâce.

ÉMILIE.

Ah, Cinna! je te perds!

t les dieux, obstinés à nous donner un maître, armi tes vrais amis ont mêlé quelque traître. n'en faut point douter, Auguste a tout appris. uoi, tous deux! et sitôt que le conseil est pris!

e ne vous puis celer que son ordre m'étonne, lais souvent il m'appelle auprès de sa personne;

laxime est comme moi de ses plus confidents, Et nous nous alarmons peut-être en imprudents.

ÉMILIE.

Sois moins ingénieux à te tromper toi-meme, Zinna; ne porte point mes maux jusqu'à l'extrême; Et, puisque désormais tu ne peux me venger, Dérobe au moins ta tête à ce mortel danger; Fuis d'Auguste irrité l'implacable colère. Je verse assez de pleurs pour la mort de mon père; N'aigris point ma douleur par un nouveau tourment; Et ne me réduis point à pleurer mon amant.

Quoi! sur l'illusion d'une terreur panique Trahir vos intérêts et la cause publique! Par cette lâcheté moi-même m'accuser, Et tout abandonner quand il faut tout oser? Oue feront nos amis si vous êtes décue?

ÉMILIE.

Mais que deviendras-tu si l'entreprise est sue?

S'il est pour me trahir des esprits assez bas, Ma vertu pour le moins ne me trahira pas; Vous la verrez, brillante au bord des précipices, Se couronner de gloire en bravant les supplices, Rendre Auguste jaloux du sang qu'il répandra, Et le faire trembler alors qu'il me perdra.
Je deviendrois suspect à tarder davantage.
Adieu. Raffermissez ce généreux courage
S'il faut subir le coup d'un destin rigoureux,
Je mourrai tout ensemble heureux et malheureux;
Heureux pour vous servir de perdre ainsi la vie,
Malheureux de mourir sans vous avoir servie.

Oui, va, n'écoute plus ma voix qui te retient; Mon trouble se dissipe, et ma raison revient. Pardonne à mon amour cette indigne foiblesse. Tu voudrois fuir en vain, Cinna, je le confesse; Si tout est découvert, Auguste a su pourvoir A ne te laisser pas ta fuite en ton pouvoir. Porte, porte chez lui cette mâle assurance, Digne de notre amour, digne de ta naissance; Meurs, s'il y faut mourir, en citoyen romain, Et par un beau trépas couronne un beau dessein. Ne crains pas qu'après toi rien ici me retienne; Ta mort emportera mon âme vers la tienne; Et mon cœur aussitôt percé des mêmes coups...

Ah! souffrez que tout mort je vive encore en vous; Et du moins en mourant permettez que j'espère Que vous saurez venger l'amant avec le père. Rien n'est pour vous à craindre; aucun de nos amis Ne sait ni vos desseins, ni ce qui m'est promis; Et, leur parlant tantôt des misères romaines, Je leur ai tû la mort qui fait naître nos haines, De peur que mon ardeur touchant vos intérêts

Il n'est su que d'Évandre et de votre Fulvie. ÉMILIE.

Avec moins de frayeur je vais donc chez Livie, Puisque dans ton péril il me reste un moyen De faire agir pour toi son crédit et le mien : Mais si mon amitié par là ne te délivre, N'espère pas qu'enfin je veuille te survivre. Je fais de ton destin des règles à mon sort,

D'un si parfait amour ne trahît les secrets:

<sup>\*</sup> Racine à dit : heureux dans mon malheur.

'obtiendrai ta vie, ou je suivrai ta mort 1.
CINNA.
ez en ma faveur moins cruelle à vous-même.
ÉMILLE.
t'en, et souviens-toi seulement que je t'aimc.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

CÈNE I. — AUGUSTE, CINNA, MAXIME, TROUPE DE COURTISANS.

AUGUSTE.

e chacun se retire, et qu'aucun n'entre ici.
18, Cinna, demeurez, et vous, Maxime, aussi 2.

(Tous se retirent, à la réserve de Cinna et de Maxime.)
empire absolu sur la terre et sur l'onde,
pouvoir souverain que j'ai sur tout le monde,
te grandeur sans borne, et cet illustre rang
i m'a jadis coûté tant de peine et de sang 3,

C'est-à-dire : je mourres après tos.

Ni Cinna ni Maxime n'ont dû être tels que Corneille les a peints. Le devour inna ne pouvait être d'assassiner Auguste pour plaire à une fille qui n'exispoint. Le devoir de Maxime n'était pas d'être amoureux de cette même et de trabir à la fois Auguste, Cinna et sa maîtresse. Ce n'était pas là ce îme à qui Ovide écrivait qu'il était digne de son nom:

Maxime, qui tanti mensuram nominis imples.

(Voltaire.)

Fénelon, dans sa lettre à l'Académie sur l'éloquence, dit : « Il me semble na donné souvent aux Romains un discours trop fastneux; je ne trouve it de proportion entre l'emphase avec laquelle Auguste parle dans la tragédie Jinna et la modeste simplicité avec laquelle Suétone le dépeint. » Il est vrai: s ne faut-il pas quelque chose de plus relevé sur le théâtre que dans Sué-? Il y a un milieu à garder entre l'enflure et la simplicité. Il faut avouer Corneille a quelquefois passé les bornes.

'archevêque de Cambrai avait d'autant plus raison de reprendre cette ens vicieuse, que de son temps les comédieus chargeauent encore ce defaut
la plus ridicule affectation dans l'habillement, dans la déclamation et dans
gestes. On voyait Auguste arruver avec la démarche d'un matamore, coiffe
le perruque carrée qui descendait par devant jusqu'à la ce nture; cette per-

192

Enfin tout ce qu'adore en ma haute fortune D'un courtisan flatteur la présence importune, N'est que de ces beautés dont l'éclat éblouit, Et qu'on cesse d'aimer sitôt qu'on en jouit. L'ambition déplaît quand elle est assouvie, D'une contraire ardeur son ardeur est suivie; Et comme notre esprit, jusqu'au dernier soupir, Toujours vers quelque objet pousse quelque désir. ll se ramène en soi, n'ayant plus où se prendre, Et, monté sur le faite, il aspire à descendre. J'ai souhaité l'empire, et j'y suis parvenu; Mais, en le souhaitant, je ne l'ai pas connu : Dans sa possession j'ai trouvé pour tous charmes D'effroyables soucis, d'éternelles alarmes, Mille ennemis secrets, la mort à tous propos. Point de plaisir sans trouble, et jamais de repos. Sylla m'a précédé dans ce pouvoir suprême : Le grand César mon père en a joui de même; D'un œil si différent tous deux l'ont regardé, Que l'un s'en est démis, et l'autre l'a gardé : Mais l'un cruel, barbare, est mort aimé, tranquille, Comme un bon citoyen dans le sein de sa ville; L'autre, tout débonnaire, au milieu du sénat A vu trancher ses jours par un assassinat. Ces exemples récents suffiroient pour m'instruire. Si par l'exemple seul on se devoit conduire : L'un m'invite à le suivre, et l'autre me fait peur; Mais l'exemple souvent n'est qu'un miroir trompeur: Et l'ordre du destin qui gêne nos pensées N'est pas toujours écrit dans les choses passées : Quelquefois l'un se brise où l'autre s'est sauvé, Et par où l'un périt un autre est conservé.

Voilà, mes chers amis, ce qui me met en peine. Vous, qui me tenez lieu d'Agrippe et de Mécène, Pour résoudre ce point avec eux débattu.

ruque était farcie de feuilles de laurier, et surmontée d'un large chapeau avet deux rangs de plumes rouges. Auguste, ainsi défiguré par des bateleurs galois sur un théâtre de marionnettes, ciait quelque chose de bien étrange; il se parait sur un écorme fauteuil à deux gradins, et Maxime et Cinna étaient sur deux petits tabourets. La déclamation ampoulée répondait parfaitement à ct étalage.

(Voltaire.)

1 Auguste eut en ellet, à ce qu'on dit, cette conversation avec Agrippa et No

Prenez sur mon esprit le pouvoir qu'ils ont cu : Ne considérez point cette grandeur suprême, Ddieuse aux Romains, et pesante à moi-même; fraitez-moi comme ami, non comme souverain; Rome, Auguste, l'état, tout est en votre main : Vous mettrez et l'Europe, et l'Asie, et l'Afrique, Sous les lois d'un monarque, ou d'une république; Votre avis est ma règle, et par ce seul moyen Je veux être empereur, ou simple citoyen.

CINNA.

Malgré notre surprise, et mon insuffisance, Je vous obéirai, seigneur, sans complaisance, Et mets bas le respect qui pourroit m'empêcher De combattre un avis où vous semblez pencher; Souffrez-le d'un esprit jaloux de votre gloire, Que vous allez souiller d'une tache trop noire. Si vous ouvrez votre àme à ces impressions Jusques à condamner toutes vos actions. On ne renonce point aux grandeurs légitimes; On garde sans remords ce qu'on acquiert sans crimes; Et plus le bien qu'on quitte est noble, grand, exquis, Plus qui l'ose quitter le juge mal acquis. N'imprimez pas, seigneur, cette honteuse marque A ces rares vertus qui vous ont fait monarque: Vous l'êtes justement, et c'est sans attentat Que vous avez changé la forme de l'état. Rome est dessous vos lois par le droit de la guerre. Oui sous les lois de Rome a mis toute la terre; Vos armes l'ont conquise, et tous les conquérants Pour être usurpateurs ne sont pas des tyrans; Ouand ils ont sous leurs lois asservi des provinces. Gouvernant justement, ils s'en font justes princes:

cons: Dion Cassius les fait parler tous deux; mais qu'il est faible et stérile en comparaison de Corneille!

Dion Cassius sait ainsi parler Mécénas: Consultex plutôt les besoins de la patrie que la voix du peuple, qui, semblable aux enfinits, ignore ce qui lui est profitable ou nuisible. La république est comme un vaisseau battu par la tempéte, etc. Comparez ces discours à ceux de Corneille, dans lesquels il avait la difficulté de la rime à surmonter.

Cette scène est un traité du droit des gens. La différence que Corneille établit entre l'usurpation et la tyrannie était une chose toute nouvelle; et jamais écrivain n'avait étalé des idées politiques en prose aussi fortement que Corneille les approfondit en vers. (Voltaire.) C'est ce que fit César; il vous faut aujourd'hui Condamner sa mémoire, ou faire comme lui. Si le pouvoir suprême est blâmé par Auguste. César fut un tyran, et son trépas fut juste, Et vous devez aux dieux compte de tout le sang Dont vous l'avez vengé pour monter à son rang. N'en craignez point, seigneur, les tristes destinées; Un plus puissant démon veille sur vos années 1 : On a dix fois sur vous attenté sans effet, Et qui l'a voulu perdre au même instant l'a fait. On entreprend assez, mais aucun n'exécute; Il est des assassins, mais il n'est plus de Brute: Enfin, s'il taut attendre un semblable revers. Il est beau de mourir maître de l'univers. C'est ce qu'en peu de mots j'ose dire; et j'estime Que ce peu que j'ai dit est l'avis de Maxime.

Oui, j'accorde qu'Auguste a droit de conserver L'empire où sa vertu l'a fait seule arriver, Et qu'au prix de son sang, au péril de sa tête, Il a fait de l'état une juste conquête; Mais que, sans se noircir, il ne puisse quitter Le fardeau que sa main est lasse de porter, Qu'il accuse par là César de tyrannie, Qu'il approuve sa mort, c'est ce que je dénie.

Rome est à vous, seigneur, l'empire est votre bien. Chacun en liberté peut disposer du sien; Il le peut à son choix garder, ou s'en défaire. Vous seul ne pourriez pas ce que peut le vulgaire! Et seriez devenu, pour avoir tout domté, Esclave des grandeurs où vous êtes monté! Possédez-les, seigneur, sans qu'elles vous possèdent. Loin de vous captiver, souffrez qu'elles vous cèdent; Et faites hautement connoître enfin à tous Que tout ce qu'elles ont est au-dessous de vous. Votre Rome autrefois vous donna la naissance; Vous lui voulez donner votre toute-puissance; Et Cinna vous impute à crime capital

VAR. Mais sa mort vous fait peur, seigneur; les destineer D'un soin bien plus exact veillent sur vos années,

### ACTE II, SCÈNE I.

La libéralité vers le pays natal! Il appelle remords l'amour de la patrie! Par la haute vertu la gloire est donc flétrie, Et ce n'est qu'un objet digne de nos mépris, Si de ses pleins effets l'infamie est le prix! Je veux bien avouer qu'une action si belle Donne à Rome bien plus que vous ne tenez d'elle; Mais commet-on un crime indigne de pardon, Quand la reconnoissance est au-dessus du don? Suivez, suivez, seigneur, le ciel qui vous inspire : Votre gloire redouble à mépriser l'empire; Et vous serez fameux chez la postérité, Moins pour l'avoir conquis que pour l'avoir quitté. Le bonheur peut conduire à la grandeur suprême, Mais pour y renoncer il faut la vertu même; Et peu de généreux vont jusqu'à dédaigner. Après un sceptre acquis, la douceur de régner.

Considérez d'ailleurs que vous régnez dans Rome. 0ù, de quelque façon que votre cour vous nomme, On hait la monarchie; et le nom d'empereur, Cachant celui de roi, ne fait pas moins d'horreur. Il passe pour tyran quiconque s'y fait maître: Oui le sert, pour esclave; et qui l'aime, pour traître : Oui le souffre a le cœur lâche, mol, abattu; Et pour s'en affranchir tout s'appelle vertu. Vous en avez, seigneur, des preuves trop certaines : On a fait contre vous dix entreprises vaines; Peut-être que l'onzième est prête d'éclater, Et que ce mouvement qui vous vient agiter N'est qu'un avis secret que le ciel vous envoie. Oui pour vous conserver n'a plus que cette voic. Ne vous exposez plus à ces fameux revers : Il est beau de mourir maître de l'univers: Mais la plus belle mort souille notre mémoire, Quand nous avons pu vivre et croître notre gloire.

Si l'amour du pays doit ici prévaloir, C'est son bien seulement que vous devez vouloir; Et cette liberté, qui lui semble si chère, N'est pour Rome, seigneur, qu'un bien imaginaire, Plus nuisible qu'utile, et qui n'approche pas

Mon esprit en désordre à soi-même s'oppose; Je veux, et ne veux pas, je m'emporte, et je n'ose; Et mon devoir confus, languissant, étonné, Cède aux rébellions de mon cœur mutiné. Tout beau, ma passion, deviens un peu moins forte; Tu vois bien des hasards, ils sont grands, mais n'importe : Cinna n'est pas perdu pour être hasardé. De quelques légions qu'Auguste soit gardé, Quelque soin qu'il se donne, et quelque ordre qu'il tienne, Qui méprise la vie est maître de la sienne. Plus le péril est grand, plus doux en est le fruit; La vertu nous y jette, et la gloire le suit : Quoi qu'il en soit, qu'Auguste, ou que Cinna périsse, Aux mânes paternels je dois ce sacrifice; Cinna me l'a promis en recevant ma foi : Et ce coup seul aussi le rend digne de moi. Il est tard, après tout, de m'en vouloir dédire. Aujourd'hui l'on s'assemble, aujourd'hui l'on conspire; L'heure, le lieu, le bras se choisit aujourd'hui; Et c'est à faire enfin à mourir après lui. Mais le voici qui vient.

SCÈNE III. - CINNA, ÉMILIE, FULVIE.

#### ÉMILIE.

Cinna, votre assemblée
Par l'effroi du péril n'est-elle point troublée?
Et reconnoissez-vous au front de vos amis
Qu'ils soient prêts à tenir ce qu'ils vous ont promis?

Jamais contre un tyran entreprise conçue
Ne permit d'espérer une si belle issue,
Jamais de telle ardeur on n'en jura la mort,
Et jamais conjurés ne furent mieux d'accord;
Tous s'y montrent portés avec tant d'allégresse,
Qu'ils semblent, comme moi, servir une maîtresse;
Et tous font éclater un si puissant courroux,
Qu'ils semblent tous venger un père, comme vous.
ÉMILIE.

Je l'avois bien prévu, que, pour un tel ouvrage, Cinna sauroit choisir des hommes de courage, Et ne remettroit pas en de mauvaises mains L'intérêt d'Émilie et celui des Romains.

CINNA.

Plât aux dieux que vous-même eussiez vu de quel zèle Cette troupe entreprend une action si belle! !
Au seul nom de César, d'Auguste, et d'empereur,
Vous eussiez vu leurs yeux s'enflammer de fureur,
Et dans un même instant, par un effet contraire,
Leur front pâlir d'horreur et rougir de colère.

- · Amis, leur ai-je dit, voici le jour heureux
- Qui doit conclure enfin nos desseins généreux ;
- Le ciel entre nos mains a mis le sort de Rome.
- Et son salut dépend de la perte d'un homme,
- Si l'on doit le nom d'homme à qui n'a rien d'humain,
- · A ce tigre altéré de tout le sang romain.
- · Combien pour le répandre a-t-il formé de brigues!
- · Combien de fois changé de partis et de ligues,
- · Tantôt ami d'Antoine, et tantôt eunemi,
- Et jamais insolent ni cruel à demi!
   Là, par un long récit de toutes les misères
   Que durant notre enfance ont enduré nos pères,

Renouvelant leur haine avec leur souvenir, Je redouble en leurs cœurs l'ardeur de le punir.

Je leur fais des tableaux de ces tristes batailles Où Rome par ses mains déchiroit ses entrailles<sup>2</sup>,

Où l'aigle abattoit l'aigle, et de chaque côté Nos légions s'armoient contre leur liberté; Où les meilleurs soldats, et les chefs les plus braves Mettoient toute leur gloire à devenir esclaves;

Où, pour mieux assurer la honte de leurs fers, Tous vouloient à leur chaîne attacher l'univers <sup>3</sup>; Et l'exécrable honneur de lui donner un maître Faisant aimer à tous l'infâme nom de traître,

Faisant aimer à tous l'infâme nom de traître, Romains contre Romains, parents contre parents, Combattoient seulement pour le choix des tyrans.

<sup>&#</sup>x27;Ce discours de Cinna est un des plus beaux morceaux d'éloquence que nous ayons dans notre langue. (Voltaire.)

<sup>&#</sup>x27; Yoir Lucain, Phars., liv. I.

YAR. Où le but des soldats et des chefs les plus braves Étoit d'être vainqueurs pour devenir esclaves. Où chacun trabissoit, aux yeux de l'univers, Soi-même et son pays pour se donner des fers.

J'ajoute à ces tableaux la peinture effroyable De leur concorde impie, affreuse, inexorable. Funeste aux gens de bien, aux riches, au sénat, Et, pour tout dire enfin, de leur triumvirat; Mais je ne trouve point de couleurs assez noires Pour en représenter les tragiques histoires. Je les peins dans le meurtre à l'envi triomphants, Rome entière novée au sang de ses enfants : Les uns assassinés dans les places publiques. Les autres dans le sein de leurs dieux domestiques : Le méchant par le prix au crime encouragé. Le mari par sa femme en son lit égorgé: Le fils tout dégouttant du meurtre de son père. Et, sa tête à la main, demandant son salaire, Sans pouvoir exprimer par tant d'horribles traits Qu'un crayon imparfait de leur sanglante paix 1.

Vous dirai-je les noms de ces grands personnages
Dont j'ai dépeint les morts pour aigrir les courages,
De ces fameux proscrits, ces demi-dieux mortels,
Qu'on a sacrifiés jusque sur les autels?
Mais pourrois-je vous dire à quelle impatience,
A quels frémissements, à quelle violence,
Ces indignes trépas, quoique mal figurés,
Ont porté les esprits de tous nos conjurés?
Je n'ai point perdu temps, et voyant leur colère
Au point de ne rien craindre, en état de tout faire,
J'ajoute en peu de mots : « Toutes ces cruautés,

- » La perte de nos biens et de nos libertés,
- » Le ravage des champs, le pillage des villes,
- » Et les proscriptions, et les guerres civiles,
- » Sont les degrés sanglants dont Auguste a fait choix
- » Pour monter sur le trône et nous donner des lois.
- » Mais nous pouvons changer un destin si funeste 2,
- » Puisque de trois tyrans c'est le seul qui nous reste,
- » Et que, juste une fois, il s'est privé d'appui,
- » Perdant, pour régner seul, deux méchants comme lui;

<sup>&#</sup>x27; Rapprochez de ce passage Tacite, Annales, liv. I, 10. — Corneille place lei Jans la bouche de Cinna quelques-uns des reproches que le peuple de Rome adressait à la mémoire d'Auguste, peu de temps après la mort de ce prince. La belle expression: Leur sanglante pass, se trouve dans l'historien latin: Pacem sine dubio post hac, verum cruentam.

<sup>2</sup> VAR. Rendons tontefois grâce à la bonte celeste.

- Lui mort, nous n'avons point de vengeur, ni de maître 1;
- » Avec la liberté Rome s'en va renaître:
- Et nous mériterons le nom de vrais Romains.
- Si le joug qui l'accable est brisé par nos mains.
- » Prenons l'occasion tandis qu'elle est propice :
- Demain au Capitole il fait un sacrifice;
- Ou'il en soit la victime, et faisons en ces lieux
- » Justice à tout le monde, à la face des dieux :
- » Là presque pour sa suite il n'a que notre troupe;
- » C'est de ma main qu'il prend et l'encens et la coupe;
- Et je veux pour signal que cette même main
- » Lui donne, au lieu d'encens, d'un poignard dans le sein.
- Ainsi d'un coup mortel la victime frappée
- Fera voir si je suis du sang du grand Pompée;
- Faites voir, après moi, si vous vous souvenez
- » Des illustres aïeux de qui vous êtes nés. » A peine ai-je achevé, que chacun renouvelle, Par un noble serment, le vœu d'être fidèle; L'occasion leur plait, mais chacun veut pour soi L'honneur du premier coup que j'ai choisi pour moi. La raison règle enfin l'ardeur qui les emporte; Maxime et la moitié s'assurent de la porte; L'autre moitié me suit, et doit l'environner, Prête au moindre signal que je voudrai donner.

Voilà, belle Émilie, à quel point nous en sommes. Demain, j'attends la haine ou la faveur des hommes. Le nom de parricide, ou de libérateur, César celui de prince, ou d'un usurpateur. Du succès qu'on obtient contre la tyrannie Dépend ou notre gloire, ou notre ignominie; Et le peuple, inégal à l'endroit des tyrans, S'il les déteste morts, les adore vivants. Pour moi, soit que le ciel me soit dur ou propice. Qu'il m'élève à la gloire, ou me livre au supplice, Oue Rome se déclare ou pour ou contre nous, Mourant pour vous servir, tout me semblera doux.

ÉMILIE.

Ne crains point de succès qui souille ta mémoire :

<sup>1</sup> Il veut dire, mort, il est sans vengeur, et nous sommes sans maêtre. Eu effet, c'est Rome qui a des vengeurs dans les assassins du tyran. Corneille entend donc qu'Auguste restera sans vengeance. (Voltaire.)

Le bon et le mauvais sont égaux pour ta gloire; Et, dans un tel dessein, le manque de bonheur Met en péril ta vie, et non pas ton honneur. Regarde le malheur de Brute et de Cassie; La splendeur de leur nom en est-elle obscurcie? Sont-ils morts tout entiers avec leurs grands desseins 1? Ne les compte-t-on plus pour les derniers Romains? Leur mémoire dans Rome est encor précieuse Autant que de César la vie est odieuse : Si leur vainqueur v règne, ils v sont regrettés. Et par les vœux de tous leurs pareils souhaités. Va marcher sur leurs pas où l'honneur te convie : Mais ne perds pas le soin de conserver ta vie: Souviens-toi du beau feu dont nous sommes épris, Qu'aussi-bien que la gloire Émilie est ton prix; Que tu me dois ton cœur, que mes faveurs t'attendent, Oue tes jours me sont chers, que les miens en dépendent. Mais quelle occasion mène Évandre vers nous?

SCÈNE IV. - CINNA, ÉMILIE, ÉVANDRE, FULVIE.

ÉVANDRE.

Seigneur, César vous mande, et Maxime avec vous 2.

Et Maxime avec moi! Le sais-tu bien, Évandre?

Polyclète est encor chez vous à vous attendre, Et fût venu lui-même avec moi vous chercher, Si ma dextérité n'eût su l'en empêcher;

'Van. Et sont-ils morts entiers avecque leurs desseins?
D'abord l'auteur substitua, et sont-ils morts entiers avec leurs grands acsseins? ensuite il mit, sont-ils morts tout entiers? Cette expression sublime, mourir tout entier, est prise du latin d'Horace, non omnis moriar.

(Voltaire.)

<sup>2</sup> L'intrigue est nouée dès le premier acte; le plus grand intérêt et le plus grand péril s'y manifestent : c'est un coup de théâtre.

Remarques que l'on s'intéresse d'abord beaucoup au succès de la conspiration de Cinna et d'Émille: 1º parce que c'est une conspiration; 2º parce que l'amant et la maîtresse sont en danger; 3º parce que Cinna a peint Auguste avec toutes les couleurs que les proscriptions méritent, et que dans son récit il a rendu Auguste exérable; 4º parce qu'il n'y a point de spectateur qui ne prenne dans son cœur le parti de la liberté. Il est important de faire voir que dans ce premier acte Cinna et Émilie s'emparent de tout l'intérêt; on tremble qu'ils ue soient découverts. Vous verres qu'ensnite cet intérêt change, et vous jugerez si c'est un défaut ou non. (Voltaire.)

Je vous en donne avis de peur d'une surprise. Il presse fort.

ÉMILIE.

Mander les chefs de l'entreprise!
Tous deux! en même temps! Vous êtes découverts.
CINNA.

Espérons mieux, de grâce.

ÉMILIE.

Ah, Cinna! je te perds!

Et les dieux, obstinés à nous donner un maître, Parmi tes vrais amis ont mêlé quelque traître. Il n'en faut point douter, Auguste a tout appris. Quoi, tous deux! et sitôt que le conseil est pris!

Je ne vous puis celer que son ordre m'étonne, Mais souvent il m'appelle auprès de sa personne; Maxime est comme moi de ses plus confidents, Et nous nous alarmons peut-être en imprudents.

ÉMILIE,

Sois moins ingénieux à te tromper toi-meme, Cinna; ne porte point mes maux jusqu'à l'extrême; Et, puisque désormais tu ne peux me venger, Dérobe au moins ta tête à ce mortel danger; Fuis d'Auguste irrité l'implacable colère. Je verse assez de pleurs pour la mort de mon père; N'aigris point ma douleur par un nouveau tourment; Et ne me réduis point à pleurer mon amant.

CINNA

Quoi! sur l'illusion d'une terreur panique Trahir vos intérêts et la cause publique! Par cette lâcheté moi-même m'accuser, Et tout abandonner quand il faut tout oser? Que feront nos amis si vous étes déçue?

ÉMILIE.

Mais que deviendras-tu si l'entreprise est sue?

S'il est pour me trahir des esprits assez bas, Ma vertu pour le moins ne me trahira pas; Vous la verrez, brillante au bord des précipices, Se couronner de gloire en bravant les supplices, Rendre Auguste jaloux du sang qu'il répandra, Et le faire trembler alors qu'il me perdra.

Je deviendrois suspect à tarder davantage.

Adieu. Raffermissez ce généreux courage
S'il faut subir le coup d'un destin rigoureux,

Je mourrai tout ensemble heureux et malheureux i;

Heureux pour vous servir de perdre ainsi la vie,

Malheureux de mourir sans vous avoir servie.

ÉMILIE.

Oui, va, n'écoute plus ma voix qui te retient; Mon trouble se dissipe, et ma raison revient. Pardonne à mon amour cette indigne foiblesse. Tu voudrois fuir en vain, Cinna, je le confesse; Si tout est découvert, Auguste a su pourvoir A ne te laisser pas ta fuite en ton pouvoir. Porte, porte chez lui cette mâle assurance, Digne de notre amour, digne de ta naissance; Meurs, s'il y faut mourir, en citoyen romain, Et par un beau trépas couronne un beau dessein. Ne crains pas qu'après toi rien ici me retienne; Ta mort emportera mon âme vers la tienne; Et mon œur aussitôt percé des mêmes coups...

Ah! souffrez que tout mort je vive encore en vous; Et du moins en mourant permettez que j'espère Que vous saurez venger l'amant avec le père. Rien n'est pour vous à craindre; aucun de nos amis Ne sait ni vos desseins, ni ce qui m'est promis; Et, leur parlant tantôt des misères romaines, Je leur ai tû la mort qui fait naître nos haînes, De peur que mon ardeur touchant vos intérêts D'un si parfait amour ne trahît les secrets; Il n'est su que d'Évandre et de votre Fulvie.

ÉMILIR.

Avec moins de frayeur je vais donc chez Livie, Puisque dans ton péril il me reste un moyen De faire agir pour toi son crédit et le mien : Mais si mon amitié par là ne te délivre, N'espère pas qu'enfin je veuille te survivre. Je fais de ton destin des règles à mon sort,

<sup>1</sup> Racine à dit : heureux dans mon malheur.

## ACTE II, SCÈNE I

Et j'obtiendrai ta vie, ou je suivrai ta mort 1.

Soyez en ma faveur moins cruelle à vous-même.

Va-t'en, et souviens-toi seulement que je t'aime.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

SCÈNE I. — AUGUSTE, CINNA, MAXIME, TROUPE DE COURTISANS.

#### AUGUSTE.

Que chacun se retire, et qu'aucun n'entre ici. Vous, Cinna, demeurez, et vous, Maxime, aussi <sup>2</sup>.

(Tous se retirent, à la réserve de Cinna et de Maxime.)
Cet empire absolu sur la terre et sur l'onde,
Ce pouvoir souverain que j'ai sur tout le monde,
Cette grandeur sans horne, et cet illustre rang
Qui m'a jadis coûté tant de peine et de sang 3,

Maxime, qui tanti mensuram nominis imples.

(Voltaire.)

\* Fenelon, dans sa lettre à l'Académie sur l'éloquence, dit : « Il me semble qu'on a donné souvent aux Romains un discours trop fastueux; je ne trouve point de proportion entre l'emphase avec laquelle Auguste parle dans la tragédie Césane et la modeste simplicité avec laquelle Suétone le dépeint. » Il est vrait mais ne faul-il pas quelque chose de plus relevé sur le théâtre que dans Suétone? Il y a un milieu à garder entre l'enflure et la simplicité. Il faut avouer que Corneille a quelquefois passé les bornes.

L'archevêque de Cambrai avait d'autant plus raison de reprendre cette enfiure vicieuse, que de son temps les comédieus chargeaient encore ce defaut par la plus ridicule affectation dans l'babillement, dans la déclamation et dans les gestes. On voyait Auguste arriver avec la démarche d'un matamore, coiffe d'une perruque carrée qui descendait par devant jusqu'à la ce nture ; cette per-

<sup>\*</sup> C'est-à-dire : je mourrai après toi.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ni Ciona ni Maxime n'ont dû être tels que Corneille les a peints. Le devoir de Ciona ne pouvait être d'assassiner Auguste pour plaire à une fille qui n'existant point. Le devoir de Maxime n'était pas d'être amoureux de cette même fille et de trabir à la fois Auguste, Ciona et sa maltresse. Ce n'était pas là ce Maxime à qui Ovide écrivait qu'il était digne de son nom:

Enfin tout ce qu'adore en ma haute fortune D'un courtisan flatteur la présence importune, N'est que de ces beautés dont l'éclat éblouit, Et qu'on cesse d'aimer sitôt qu'on en jouit. L'ambition déplaît quand elle est assouvie, D'une contraire ardeur son ardeur est suivie; Et comme notre esprit, jusqu'au dernier soupir, Toujours vers quelque objet pousse quelque désir. ll se ramene en soi, n'ayant plus où se prendre, Et, monté sur le faite, il aspire à descendre. J'ai souhaité l'empire, et j'y suis parvenu; Mais, en le souhaitant, je ne l'ai pas connu : Dans sa possession j'ai trouvé pour tous charmes D'effroyables soucis, d'éternelles alarmes, Mille ennemis secrets, la mort à tous propos, Point de plaisir sans trouble, et jamais de repos. Sylla m'a précédé dans ce pouvoir suprême : Le grand César mon père en a joui de même; D'un œil si différent tous deux l'ont regardé. Oue l'un s'en est démis, et l'autre l'a gardé : Mais l'un cruel, barbare, est mort aimé, tranquille. Comme un bon citoyen dans le sein de sa ville; L'autre, tout débonnaire, au milieu du sénat A vu trancher ses jours par un assassinat. Ces exemples récents suffiroient pour m'instruire. Si par l'exemple seul on se devoit conduire : L'un m'invite à le suivre, et l'autre me fait peur : Mais l'exemple souvent n'est qu'un miroir trompeur: Et l'ordre du destin qui gêne nos pensées N'est pas toujours écrit dans les choses passées : Quelquefois l'un se brise où l'autre s'est sauvé. Et par où l'un périt un autre est conservé. Voilà, mes chers amis, ce qui me met en peine.

Vous, qui me tenez lieu d'Agrippe et de Mécène. Pour résoudre ce point avec eux débattu,

ruque était farcie de feuilles de laurier, et surmontée d'un large chapeau avec deux rangs de plumes rouges. Auguste, ainsi déligure par des bateleurs gaulois sur un théâtre de marionnettes, était quelque chose de bien étrange; il se plaçait sur un énorme fauteuil à deux gradins, et Maxime et Cinna étaient sur deux petits tabourets. La déclamation ampoulée répondait parfaitement à cet (Voltaire.)

<sup>1</sup> Auguste eut en ellet, à ce qu'on dit, cette conversation avec Agrippa et Me-

Prenez sur mon esprit le pouvoir qu'ils ont eu : Ne considérez point cette grandeur suprême, Ddieuse aux Romains, et pesante à moi-même; fraitez-moi comme ami, non comme souverain; Rome, Auguste, l'état, tout est en votre main : Vous mettrez et l'Europe, et l'Asie, et l'Afrique, Sous les lois d'un monarque, ou d'une république; Votre avis est ma règle, et par ce seul moyen Je veux être empereur, ou simple citoyen.

Malgré notre surprise, et mon insuffisance, Je vous obéirai, seigneur, sans complaisance, Et mets bas le respect qui pourroit m'empêcher De combattre un avis où vous semblez pencher; Souffrez-le d'un esprit jaloux de votre gloire, Oue yous allez souiller d'une tache trop noire. Si vous ouvrez votre àme à ces impressions Jusques à condamner toutes vos actions. On ne renonce point aux grandeurs légitimes: On garde sans remords ce qu'on acquiert sans crimes; Et plus le bien qu'on quitte est noble, grand, exquis. Plus qui l'ose quitter le juge mal acquis. N'imprimez pas, seigneur, cette honteuse marque A ces rares vertus qui vous ont fait monarque: Vous l'êtes justement, et c'est sans attentat Que vous avez changé la forme de l'état. Rome est dessous vos lois par le droit de la guerre. Qui sous les lois de Rome a mis toute la terre: Vos armes l'ont conquise, et tous les conquérants Pour être usurpateurs ne sont pas des tyrans: Quand ils ont sous leurs lois asservi des provinces. Gouvernant justement, ils s'en font justes princes:

conas: Dion Cassius les fait parler tous deux; mais qu'il est faible et stérile en comparaison de Corneille!

Dion Cassius fait ainsi parler Mécénas: Consultes plutôt les besoins de la patrie que la voix du peuple, qui, semblable aux enfants, ignore ce qui lui est profitable ou nuisible. La république est comme un vaisseau battu par la tempéte, etc. Comparez ces discours à ceux de Corneille, dans lesquels il avait la difficulté de la rime à surmonter.

Cette scène est un traité du droit des gens. La différence que Corneille étabit entre l'usurpation et la tyrannie était une chose toute nouvelle; et jamais écrivain n'avait étalé des idées politiques en prose aussi fortement que Corneille les approfondit en vers. (Voltaire.)

C'est ce que fit César; il vous faut aujourd'hui Condamner sa mémoire, ou faire comme lui. Si le pouvoir suprême est blâmé par Auguste, César fut un tyran, et son trépas fut juste, Et vous devez aux dieux compte de tout le sang Dont vous l'avez vengé pour monter à son rang. N'en craignez point, seigneur, les tristes destinées; Un plus puissant démon veille sur vos années 1: On a dix fois sur vous attenté sans effet, Et qui l'a voulu perdre au même instant l'a fait. On entreprend assex, mais aucun n'exécute; Il est des assassins, mais il n'est plus de Brute : Enfin, s'il taut attendre un semblable revers, Il est beau de mourir maître de l'univers. C'est ce qu'en peu de mots j'ose dire; et j'estime Que ce peu que j'ai dit est l'avis de Maxime.

#### MAXINE.

Oui, j'accorde qu'Auguste a droit de conserver L'empire où sa vertu l'a fait seule arriver, Et qu'au prix de son sang, au péril de sa tête, Il a fait de l'état une juste conquête; Mais que, sans se noircir, il ne puisse quitter Le fardeau que sa main est lasse de porter, Qu'il accuse par la César de tyrannie, Qu'il approuve sa mort, c'est ce que je dénie.

Rome est à vous, seigneur, l'empire est votre bien. Chacun en liberté peut disposer du sien; Il le peut à son choix garder, ou s'en défaire. Vous seul ne pourriez pas ce que peut le vulgaire! Et seriez devenu, pour avoir tout domté, Esclave des grandeurs où vous êtes monté! Possédez-les, seigneur, sans qu'elles vous possèdent. Loin de vous captiver, souffrez qu'elles vous cèdent; Et faites hautement connoître enfin à tous Que tout ce qu'elles ont est au-dessous de vous. Votre Rome autrefois vous donna la naissance; Vous lui voulez donner votre toute-puissance; Et Cinna vous impute à crime capital

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VAR. Mais sa mort vous fait peur, seigneur; les destineer D'un soin bieu plus exact veilleut sur vos années,

# ACTE II, SCENE I.

La libéralité vers le pays natal! Il appelle remords l'amour de la patrie! Par la haute vertu la gloire est donc flétrie, Et ce n'est qu'un objet digne de nos mépris. Si de ses pleins effets l'infamie est le prix! Je veux bien avouer qu'une action si belle Donne à Rome bien plus que vous ne tenez d'elle; Mais commet-on un crime indigne de pardon, Quand la reconnoissance est au-dessus du don? Suivez, suivez, seigneur, le ciel qui vous inspire : Votre gloire redouble à mépriser l'empire: Et vous serez fameux chez la postérité, Moins pour l'avoir conquis que pour l'avoir guitté. Le bonheur peut conduire à la grandeur suprême, Mais pour v renoncer il faut la vertu même: Et peu de généreux vont jusqu'à dédaigner, Après un sceptre acquis, la douceur de régner.

Considérez d'ailleurs que vous régnez dans Rome, Où, de quelque façon que votre cour vous nomme. On hait la monarchie; et le nom d'empereur, Cachant celui de roi, ne fait pas moins d'horreur. Il passe pour tyran quiconque s'y fait maître; Oui le sert, pour esclave; et qui l'aime, pour traître : Oui le souffre a le cœur lâche, mol, abattu: Et pour s'en affranchir tout s'appelle vertu. Vous en avez, seigneur, des preuves trop certaines : On a fait contre vous dix entreprises vaines; Peut-être que l'onzième est prête d'éclater. Et que ce mouvement qui vous vient agiter N'est qu'un avis secret que le ciel vous envoie. Qui pour vous conserver n'a plus que cette voie. Ne vous exposez plus à ces fameux revers : Il est beau de mourir maître de l'univers: Mais la plus belle mort souille notre mémoire, Quand nous avons pu vivre et croître notre gloire.

Si l'amour du pays doit ici prévaloir, C'est son bien seulement que vous devez vouloir; Et cette liberté, qui lui semble si chère, N'est pour Rome, seigneur, qu'un bien imaginaire, Plus nuisible qu'utile, et qui n'approche pas

De celui qu'un bon prince apporte à ses états. Avec ordre et raison les honneurs il dispense, Avec discernement punit et récompense, Et dispose de tout en juste possesseur, Sans rien précipiter, de peur d'un successeur. Mais quand le peuple est maître, on n'agit qu'en tumulte; La voix de la raison jamais ne se consulte; Les honneurs sont vendus aux plus ambitieux. L'autorité livrée aux plus séditieux. Ces petits souverains qu'il fait pour une année, Voyant d'un temps si court leur puissance bornée, Des plus heureux desseins font avorter le fruit, De peur de le laisser à celui qui les suit; Comme ils ont peu de part au bien dont ils ordonnent, Dans le champ du public largement ils moissonnent 1, Assurés que chacun leur pardonne aisément. Espérant à son tour un pareil traitement. Le pire des états, c'est l'état populaire 2.

AUGUSTE.

Et toutesois le seul qui dans Rome peut plaire. Cette haine des rois que depuis cinq cents ans Avec le premier lait sucent tous ses enfants, Pour l'arracher des cœurs, est trop enracinée.

### MAXIME.

Oui, seigneur, dans son mal Rome est trop obstinée; Son peuple, qui s'y platt, en fuit la guérison :

<sup>&#</sup>x27; VAR. Dedans le champ d'autrui.

Ouelle prodigieuse supériorité de la belle poésie sur la prose! Tous les convains politiques ont délayé ces pensées; aucun a-t-il approché de la force, de la profondeur, de la netteté, de la précision de ces discours de Cinna et de Maxime? Tous les corps de l'État auraient du assister à cette pièce pour apprendre à penser et à parler; ils ne faisaient que des harangues ridicules, qui sont la honte de la nation. Corneille était un maître dont ils avaient besoin; mais un préjugé, plus barbare encore que ne l'était l'éloquence du barreau et de la chaire, a souvent empêché plusieurs magistrats très-éclairés d'imiter Cicéron et Hortensius, qui allaient entendre des tragédies fort inférieures à celles de Corneille. Ainsi les hommes pour qui ces pièces étaient faites ne les voyaient pas. Le parterre n'était pas digne de ces tableaux de la grandeur romaine. Les femmes ne voulaient que de l'amour; bientôt on ne traita plus que l'amour, et par là on fournit à ceux que leurs petits talents rendent jaloux de la gloire des spectacles un malheureux prétexte de s'élever contre le premier des beaux-arts. Nous avons eu un chancelier qui a écrit sur l'art dramatique, et on a observé que de sa vie il n'alla au spectacle; mais Scipion, Caton, Ciceron, Cesar, y al-(Voltaire.) laient.

Sa coutume l'emporte, et non pas la raison; Et cette vieille erreur, que Cinna veut abattre, Est une heureuse erreur dont il est idolâtre, Par qui le monde entier, asservi sous ses lois, L'a vu cent fois marcher sur la tête des rois, Son épargne s'ensler du sac de leurs provinces. Que lui pouvoient de plus donner les meilleurs princes?

l'ose dire, seigneur, que par tous les climats
Ne sont pas bien reçus toutes sortes d'états;
Chaque peuple a le sien conforme à sa nature,
Qu'on ne sauroit changer sans lui faire une injure :
Telle est la loi du ciel, dont la sage équité
Sème dans l'univers cette diversité.
Les Macédoniens aiment le monarchique,
Et le reste des Grecs la liberté publique :
Les Parthes, les Persans veulent des souverains;
Et le seul consulat est bou pour les Romains.

CINNA.

Il est vrai que du ciel la prudence infinie Départ à chaque peuple un différent génie; Mais il n'est pas moins vrai que cet ordre des cieux Change selon les temps comme selon les lieux. Rome a reçu des rois ses murs et sa naissance; Elle tient des consuls sa gloire et sa puissance, Et reçoit maintenant de vos rares bontés Le comble souverain de ses prospérités. Sous vous, l'état n'est plus en pillage aux armées; Les portes de Janus par vos mains sont fermées, Ce que sous ses consuls on n'a vu qu'une fois, Et qu'a fait voir comme eux le second de ses rois.

MAXIME.

Les changements d'état que fait l'ordre céleste Ne coûtent point de sang, n'ont rien qui soit funeste.

INNA.

C'est un ordre des dieux qui jamais ne se rompt, De nous vendre bien cher les grands biens qu'ils nous font. L'exil des Tarquins même ensanglanta nos terres, Et nos premiers consuls nous ont coûté des guerres.

MAXIME.

Donc votre aïeul Pompée au ciel a résisté Quand il a combattu pour notre liberté?

CINNA.

Si le ciel n'eût **voul**u que Rome l'eût perdue, Par les mains de Pompée il l'auroit défendue : Il a choisi sa mort pour servir dignement D'une marque éternelle à ce grand changement. Et devoit cette gloire aux manes d'un tel homme, D'emporter avec eux la liberté de Rome.

Ce nom depuis long-temps ne sert qu'à l'éblouir, Et sa propre grandeur l'empêche d'en jouir. Depuis qu'elle se voit la maîtresse du monde. Depuis que la richesse entre ses murs abonde, Et que son sein, fécond en glorieux exploits, Produit des citoyens plus puissants que des rois, Les grands, pour s'affermir achetant les suffrages, Tiennent pompeusement leurs maîtres à leurs gages. Qui, par des fers dorés se laissant enchaîner, Recoivent d'eux les lois qu'ils pensent leur donner. Envieux l'un de l'autre, ils menent tout par brigues, Que leur ambition tourne en sanglantes ligues. Ainsi de Marius Sylla devint jaloux; César, de mon aïeul; Marc-Antoine, de vous : Ainsi la liberté ne peut plus être utile Ou'à former les fureurs d'une guerre civile. Lorsque, par un désordre à l'univers fatal, L'un ne veut point de maître, et l'autre point d'égal.

Seigneur, pour sauver Rome, il faut qu'elle s'unisse En la main d'un bon chef à qui tout obéisse. Si vous aimez encore à la favoriser. Otez-lui les moyens de se plus diviser. Sylla, quittant la place enfin bien usurpée, N'a fait qu'ouvrir le champ à César et Pompée, Oue le malheur des temps ne nous eût pas fait voir 1. S'il eût dans sa famille assuré son pouvoir. Ou'a fait du grand César le cruel parricide, Qu'élever contre vous Antoine avec Lépide, ' Oui n'eussent pas détruit Rome par les Romains. Si César eût laissé l'empire entre vos mains?

<sup>1</sup> Il semble que le malheur des temps ne nous eût pas fait voir César et Pompée. La phrase est louche et obscure.

Il veut dire : Le malheur des temps ne nous eut pas fait voir le champ ouvert à César et à Pompée, Voltaire.)

Vous la replongerez, en quittant cet empire, Dans les maux dont à peine encore elle respire, Et de ce peu, seigneur, qui lui reste de sang, Une guerre nouvelle épuisera son flanc.

Que l'amour du pays, que la pitié vous touche; Votre Rome à genoux vous parle par ma bouche. Considérez le prix que vous avez coûté : Non pas qu'elle vous croie avoir trop acheté, Des maux qu'elle a soufferts elle est trop bien payée; Mais une juste peur tient son âme effrayée : Si, jaloux de son heur, et las de commander, Vous lui rendez un bien qu'elle ne peut garder, S'il lui faut à ce prix en acheter un autre, Si vous ne préférez son intérêt au vôtre, Si ce funeste don la met au désespoir, Je n'ose dire ici ce que j'ose prévoir. Conservez-vous, seigneur, en lui laissant un maître Sous qui son vrai bonheur commence de renaître; Et, pour mieux assurer le bien commun de tous. Donnez un successeur qui soit digne de vous.

N'en délibérons plus, cette pitié l'emporte.

Mon repos m'est bien cher, mais Rome est la plus forte;

Et, quelque grand malheur qui m'en puisse arriver,

Je cousens à me perdre afin de la sauver.

Pour ma tranquillité mon cœur en vain soupire :

Ciuna, par vos conseils je retiendrai l'empire;

Mais je le retiendrai pour vous en faire part.

Je vois trop que vos cœurs n'ont point pour moi de fard,

Et que chacun de vous, dans l'avis qu'il me donne,

Regarde seulement l'état et ma personne;

Votre amour en tous deux fait ce combat d'esprits,

Et vous allez tous deux en recevoir le prix :

Maxime, je vous fais gouverneur de Sicile 2;

Allez donner mes lois à ce terroir fertile :

Songez que c'est pour moi que vous gouvernerez,

<sup>&#</sup>x27; VAR. Conservez-vous, seigneur, en conservant un maître.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ceia n'est pas dans l'histoire. En effet, c'eût été plutôt un exil qu'une recompense; un proconsulat en Sicile est une punition pour un favori qui veut rester à Rome et à la cour avec un grand crédit. (Voltaire.)

Et que je répondrai de ce que vous ferez.
Pour épouse, Cinna, je vous donne Émilie;
Vous savez qu'elle tient la place de Julie,
Et que, si nos malheurs et la nécessité
M'ont fait traiter son père avec sévérité,
Mon épargne depuis cn sa faveur ouverte
Doit avoir adouci l'aigreur de cette perte.
Voyez-la de ma part, tâchez de la gagner :
Vous n'êtes point pour elle un homme à dédaigner;
De l'offre de vos vœux elle sera ravie 1.
Adieu : j'en veux porter la nouvelle à Livie.

SCÈNE II. - CINNA, MAXIME.

#### MAXIME.

Quel est votre dessein après ces beaux discours?

Le même que j'avois, et que j'aurai toujours.

MAXIME.

Un chef de conjurés flatte la tyrannie!

Un chef de conjurés la veut voir impunie!

Je veux voir Rome libre.

CINNA.

Et vous pouvez juger
Que je veux l'affranchir ensemble et la venger.
Octave aura donc vu ses fureurs assouvies \*,
Pillé jusqu'aux autels, sacrifié nos vies,
Rempli les champs d'horreur, comblé Rome de morts,
Et sera quitte après pour l'effet d'un remords!
Quand le ciel par nos mains à le punir s'apprête,
Un lâche repentir garantira sa tête!
C'est trop semer d'appâts, et c'est trop inviter
Par son impunité quelque autre à l'imiter.
Vengeons nos citoyens, et que sa peine étonne
Quiconque après sa mort aspire à la couronne.
Que le peuple aux tyrans ne soit plus exposé:
S'il eût puni Sylla, César cût moins osé.

VAR. Je présume plutôt qu'elle en sera ravie.
 VAR. Auguste aura soùlé ses damuables envies.

#### MAXIME.

Mais la mort de César, que vous trouvez si juste, A servi de prétexte aux cruautés d'Auguste. Voulant nous affranchir, Brute s'est abusé; S'il n'eût puni César, Auguste eût moins osé.

#### CINNA.

La faute de Cassie, et ses terreurs paniques, Ont fait rentrer l'état sous des lois tyranniques; Mais nous ne verrons point de pareils accidents, Lorsque Rome suivra des chefs moins imprudents.

#### MAXIME.

Nous sommes encor loin de mettre en évidence Si nous nous conduirons avec plus de prudence; Cependant c'en est peu que de n'accepter pas Le bonheur qu'on recherche au péril du trépas.

#### CINNA.

C'en est encor bien moins, alors qu'on s'imagine Guérir un mal si grand sans couper la racine; Employer la douceur à cette guérison, C'est, en fermant la plaie, y verser du poison.

Vous la voulez sanglante, et la rendez douteuse.

CINNA.

MAXIME.

Vous la voulez sans peine, et la rendez honteuse.

Pour sortir de ses fers jamais on ne rougit.

#### CINNA.

On en sort lâchement, si la vertu n'agit.

MAXIME.

Jamais la liberté ne cesse d'être aimable; Et c'est toujours pour Rome un bien inestimable.

#### CINNA.

Ce ne peut être un bien qu'elle daigne estimer, Quand il vient d'une main lasse de l'opprimer : Elle a le cœur trop bon pour se voir avec joie Le rebut du tyran dont elle fut la proie; Et tout ce que la gloire a de vrais partisans Le hait trop puissamment pour aimer ses présents.

#### MAXIME.

Donc pour vous Émilie est un objet de haine?

CINNA.

La recevoir de lui me seroit une gêne :
Mais quand j'aurai vengé Rome des maux soufferts ',
Je saurai le braver jusque dans les enfers.
Oui, quand par son trépas je l'aurai méritée,
Je veux joindre à sa main ma main ensanglantée,
L'épouser sur sa cendre, et qu'après notre effort
Les présents du tyran soient qu'après de sa mort

Mais l'apparence, ami, que vous puissiez lui plaire Teint du sang de celui qu'elle aime comme un père? Car vous n'êtes pas homme à la violenter.

CINNA.

Ami, dans ce palais on peut nous écouter, Et nous parlons peut-être avec trop d'imprudence Dans un licu si mal propre à netre confidence : Sortous, qu'en sûreté j'examine avec vous Pour en venir à bout les moyens les plus doux.

FIN BU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - MAXIME, EUPHORBE.

### MAXIME.

Lui-même il m'a tout dit, leur flamme est mutuelle; Il adore Émilie, il est adoré d'elle; Mais sans venger son père il n'y peut aspirer, Et c'est pour l'acquérir qu'il nous fait conspirer.

EUPHORBE.

Je ne m'étonne plus de cette violence Dont il contraint Auguste à garder sa puissance :

<sup>1</sup> L'esprit de notre langue ne permet guère ces participes; nous ne pouvons dire des maus soufferts, comme on dit des maus passés. Soufferts suppose par quelqu'un; tes maus qu'elle a soufferts; il serait à souhsiter que cet exemple de Corneille ent fait une règle, la langue y gagnerait une marche plus rapide. (Voltaire.)

La ligue se romproit, s'il s'en étoit démis, Et tous vos conjurés deviendroient ses amis

#### MAXIME.

Ils servent à l'envi la passion d'un homme Qui n'agit que pour soi, feignant d'agir pour Rome; Et moi, par un malheur qui n'eut jamais d'égal, Je pense servir Rome, et je sers mon rival!

EUPHORBE

Vous êtes son rival!

#### MAXIME.

Oui, j'aime sa maîtresse,
Et l'ai caché toujours avec assez d'adresse;
Mon ardeur inconnue, avant que d'éclater,
Par quelque grand exploit la vouloit mériter:
Cependant par mes mains je vois qu'il me l'enlève;
Son dessein fait ma perte, et c'est moi qui l'achève;
l'avance des succès dont j'attends le trépas,
Et pour m'assassiner je lui prête mon bras.
Que l'amitié me plonge en un malheur extrême!

### EUPHORBE.

L'issue en est aisée; agissez pour vous-même; D'un dessein qui vous perd rompes le coup fatat; Gagnez une mattresse, accusant un rival. Auguste, à qui par là vous sauverez la vie, Ne vous pourra jamais refuser Émilie.

MAXIME.

Ouoi! trahir mon ami!

### EUPHORBE.

L'amour rend tout permis, Un véritable amant ne connoît point d'amis, Et mème avec justice on peut trahir un traître Qui pour une maîtresse ose trahir son maître Oubliez l'amitié comme lui les bienfaits.

#### MAXIME.

C'est un exemple à fuir que celui des forfaits.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> No son amitié ni son amour n'intéressent. J'ai toujours remarque que cette seene est froide au théâtre; la raison en est que l'amour de Maxime est insipide : on apprend au troisième acte que ce Maxime est amoureux... L'amour de Maxime ne fast aucun effet, et tout son rôle n'est que celui d'un lâche sans au cane passion théâtrale. (Yoltaire.)

#### EUPHORBE.

Contre un si noir dessein tout devient légitime; On n'est point criminel quand on punit un crime.

### MAXIME.

Un crime par qui Rome obtient sa liberté! EUPHORBE.

Craignez tout d'un esprit si plein de lachelé. L'intérêt du pays n'est point ce qui l'engage; Le sien, et non la gloire, anime son courage : Il aimeroit César, s'il n'étoit amoureux, Et n'est enfin qu'ingrat, et non pas généreux.

Pensez-vous avoir lu jusqu'au fond de son âme? Sous la cause publique il vous cachoit sa flamme, Et peut cacher encor sous cette passion Les détestables feux de son ambition. Peut-être qu'il prétend, après la mort d'Octave, Au lieu d'affranchir Rome, en faire son esclave, Qu'il vous compte déjà pour un de ses sujets, Ou que sur votre perte il fonde ses projets.

#### MAXIME.

Mais comment l'accuser sans nommer tout le reste? A tous nos conjurés l'avis seroit funeste. Et par là nous verrions indignement trahis Ceux qu'engage avec nous le seul bien du pays. D'un si lâche dessein mon âme est incapable : Il perd trop d'innocents pour punir un coupable. J'ose tout contre lui, mais je crains tout pour eux. EUPHORBE.

Auguste s'est lassé d'être si rigoureux; En ces occasions, ennuyé de supplices. Avant puni les chefs, il pardonne aux complices. Si toutefois pour eux vous craignez son courroux, Quand vous lui parlerez, parlez au nom de tous. MAXIME.

Nous disputons en vain, et ce n'est que folie De vouloir par sa perte acquérir Emilie; Ce n'est pas le moyen de plaire à ses beaux yeux Que de priver du jour ce qu'elle aime le mieux. Pour moi, j'estime peu qu'Auguste me la donne, Je veux gagner son cœur plutôt que sa personne, Et ne fais point d'état de sa possession,

Si je n'ai point de part à son affection.
Puis-je la mériter par une triple offense?
Je trahis son amant, je détruis sa vengeance,
Je conserve le sang qu'elle veut voir périr;
Et j'aurois quelque espoir qu'elle me pût chérir!

C'est ce qu'à dire vrai je vois fort difficile. L'artifice pourtant vous y peut être utile; Il en faut trouver un qui la puisse abuser, Et du reste le temps en pourra disposer.

MAXIME.

Mais si pour s'excuser il nomme sa complice, S'il arrive qu'Auguste avec lui la punisse, Puis-je lui demander, pour prix de mon rapport, Celle qui nous oblige à conspirer sa mort?

EUPHORBE.

Vous pourriez m'opposer tant et de tels obstacles, Que pour les surmonter il faudroit des miracles; J'espere toutefois qu'à force d'y rêver...

MAXIME.

Éloigne-toi; dans peu j'irai te retrouver : Cinna vient, et je veux en tirer quelque chose, Pour mieux résoudre après ce que je me propose.

SCÈNE II. - CINNA, MAXIME.

MAXIME.

Vous me semblez pensif.

CINNA.

Ce n'est pas sans sujet.

Puis-je d'un tel chagrin savoir quel est l'objet?

CINNA.

Émilie et César; l'un et l'autre me gêne; L'un me semble trop bon, l'autre trop inhumaine. Plût aux dieux que César employât mieux ses soins, Et s'en fit plus aimer, ou m'aimât un peu moins; Que sa bonté touchât la beauté qui me charme, Et la pût adoucir comme elle me désarme! Je sens au fond du cœur mille remords cuisants Qui rendent à mes yeux tous ses bienfaits présents; Cette faveur si pleine, et si mal reconnue,
Par un mortel reproche à tous moments me tue :
Il me semble surtout incessamment le voir
Déposer en nos mains son absolu pouvoir,
Écouter nos avis, m'applaudir, et me dire :

« Cinna, par vos conseils je retiendrai l'empire,
» Mais je le retiendrai pour vous en faire part :

Et je puis dans son sein enfoncer un poignard!
Ah! plutôt... Mais hélas! j'idolâtre Émilie;
Un serment exécrable à sa haine me lie;
L'horreur qu'elle a de lui me le rend odieux :
Des deux côtés j'offense et ma gloire et les dieux;
Je deviens sacrilége, ou je suis parricide,
Et vers l'un ou vers l'autre il faut être perfide.

MAXIME.

Vous n'aviez point tantôt ces agitations; Vous paroissiez plus ferme en vos intentions; Vous ne sentiez au cœur ni remords, ni reproche

On ne les sent aussi que quand le coup approche 1, Et l'on ne reconnoît de semblables forfaits Que quand la main s'apprête à venir aux effets. L'âme, de son dessein jusque-là possédée, S'attache aveuglément à sa première idée; Mais alors quel esprit n'en devient point troublé? Ou plutôt quel esprit n'en est point accablé? Je crois que Brute même, à tel point qu'on le prise, Voulut plus d'une fois rompre son entreprise, Qu'avant que de frapper elle lui fit sentir Plus d'un remords en l'àme, et plus d'un repentir.

Il eut trop de vertu pour tant d'inquiétude;

' il scra peut-être utile de faire voir comment Shakespeare, soixante ans auparavant, exprima le même sentiment dans la même occasion. C'est Bratus, prêt à assassiner César :

> Between the acting of a dreadful thing And the first motion, all the interim is Like a fantasma, or a hideous dream, etc.

<sup>«</sup> Eutro le dessein et l'exécution d'une chose si terrible, tout l'intervalle n'est
» qu'un rève affreux. Le génie de Rome et les instruments mortels de sa raine
» semblent tenir conseil dans notre ûme bouleversée : cet état funeste de l'âme
s tient de l'horreur de nos guerres civiles. » (Voltaire.)

Il ne soupçonna point sa main d'ingratitude, Et fut contre un tyran d'autant plus animé Qu'il en reçut de biens et qu'il s'en vit aimé. Comme vous l'imitez, faites la même chose, Et formez vos remords d'une plus juste cause, De vos lâches conseils, qui seuls ont arrêté Le bonheur renaissant de notre liberté: C'est vous seul aujourd'hui qui nous l'avez ôtée; De la main de César Brute l'eût acceptée, Et n'eût jamais souffert qu'un intérêt léger De vengeance ou d'amour l'eût remise en danger. N'écoutez plus la voix d'un tyran qui vous aime, Et vous veut faire part de son pouvoir suprême; Mais entendez crier Rome à votre côté,

- « Rends-moi, rends-moi, Cinna, ce que tu m'as ôté;
- Et, si tu m'as tantôt préféré ta maîtresse,
- » Ne me préfère pas le tyran qui m'oppresse. » GINNA.

Ami, n'accable plus un esprit malheureux Qui ne forme qu'en lâche un dessein généreux. Envers nos citoyens je sais quelle est ma faute, Et leur rendrai bientôt tout ce que je leur ôte; Mais pardonne aux abois d'une vieille amitié Qui ne peut expirer sans me faire pitié, Et laisse-moi, de grâce, attendant Émilie, Donner un libre cours à ma mélancolie: Mon chagrin t'importune, et le trouble où je suis Veut de la solitude à calmer tant d'ennuis.

Vous voulez rendre compte à l'objet qui vous blesse De la bonté d'Octave, et de votre foiblesse; L'entretien des amants veut un entier secret. Adieu. Je me retire en confident discret 1.

SCÈNE III. - CINNA, seui.

Donne un plus digne nom au glorieux empire Du noble sentiment que la vertu m'inspire,

Maxime finit son indigne rôle dans cette scène, par un vers de comédie, et en se retirant comme un valet à qui on dit qu'on vent être seul. L'auteur a entièrement sacrifié ce rôle de Maxime : il ne faut le regarder que comme un personnage qui sert à faire valoir les autres.

(Voltaire.)

Et que l'honneur oppose au coup précipité
De mon ingratitude et de ma lâcheté;
Mais plutôt continue à le nommer foiblesse,
Puisqu'il devient si foible auprès d'une mattresse,
Qu'il respecte un amour qu'il devroit étouffer,
Ou que, s'il le combat, il n'ose en triompher.
En ces extrémités quel conseil dois-je prendre?
De quel côté pencher? à quel parti me rendre?

Qu'une âme généreuse a de peine à faillir! Quelque fruit que par là j'espère de cueillir, Les douceurs de l'amour, celles de la vengeance. La gloire d'affranchir le lieu de ma naissance, N'ont point assez d'appas pour flatter ma raison, S'il les faut acquérir par une trahison, S'il faut percer le flanc d'un prince magnanime Qui du peu que je suis fait une telle estime, Qui me comble d'honneurs, qui m'accable de biens, Qui ne prend pour régner de conseils que les miens. O coup! o trahison trop indigne d'un homme! Dure, dure à jamais l'esclavage de Rome! Périsse mon amour, périsse mon espoir Plutôt que de ma main parte un crime si noir! Quoi! ne m'offre-t-il pas tout ce que je souhaite. Et qu'au prix de son sang ma passion achète? Pour jouir de ses dons faut-il l'assassiner? Et faut-il lui ravir ce qu'il me veut donner? Mais je dépends de vous, ô serment téméraire! O haine d'Émilie! ò souvenir d'un père! Ma foi, mon cœur, mon bras, tout vous est engagé. Et je ne puis plus rien que par votre congé : C'est à vous à régler ce qu'il faut que je fasse. C'est à vous, Émilie, à lui donner sa grâce; Vos seules volontés président à son sort, Et tiennent en mes mains et sa vie et sa mort. O dieux, qui comme vous la rendez adorable. Rendez-la, comme vous, à mes vœux exorable<sup>1</sup>. Et, puisque de ses lois je ne puis m'affranchir,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exorable devrait se dire; c'est un terme sonore, intelligible, nécessaire et iigne des beaux vers que débite Cinna. Il est bien étrange qu'on dise implacable, et non placable; à me inaltérable, et non pas dme altérable; héros indomptable, et non héros domptable, etc. (Voltaire.)

Faites qu'à mes désirs je la puisse fléchir. Mais voici de retour cette aimable inhumaine.

SCÈNE IV. — ÉMILIE, CINNA, FULVIE.

ÉMILIE.

Grâces aux dieux, Cinna, ma frayeur étoit vaine; Aucun de tes amis ne t'a manqué de foi, Et je n'ai point eu lieu de m'employer pour toi. Octave en ma présence a tout dit à Livie, Et par cette nouvelle il m'a rendu la vie.

CINNA

Le désavoûrez-vous? et du don qu'il me fait Voudrez-vous retarder le bienheureux effet? ÉMILIE.

L'effet est en ta main.

CINNA.

Mais plutôt en la vôtre.

ÉMILIE.

Je suis toujours moi-même, et mon cœur n'est point autre, Me donner à Cinna, c'est ne lui donner rien, C'est seulement lui faire un présent de son bien.

CINNA.

Vous pouvez toutefois... ô ciel! l'osé-je dire?

Que puis-je? et que crains-tu?

CINNA.

Je tremble, je soupire, Et vois que, si nos cœurs avoient mêmes désirs, Je n'aurois pas besoin d'expliquer mes soupirs. Ainsi je suis trop sûr que je vais vous déplaire; Mais je n'ose parler, et je ne puis me 'aire.

ÉVILIR

C'est trop me gêner, parle.

CINNA.

Il faut vous obéir.

Je vais donc vous déplaire, et vous m'allez hair.
Je vous aime, Émilie, et le ciel me foudroie
Si cette passion ne fait toute ma joie,
Et si je ne vous aime avec toute l'ardeur
Que peut un digne objet attendre d'un grand cœur!

Mais voyez à quel prix vous me donnez votre âme; En me rendant heureux vous me rendez infâme : Cette bonté d'Auguste...

ÉMILIE.

Il suffit, je t'entends,
Je vois ton repentir et tes vœux inconstants:
Les faveurs du tyran emportent tes promesses;
Tes feux et tes serments cèdent à ses caresses;
Et ton esprit crédule ose s'imaginer
Qu'Auguste pouvant tout peut aussi me donner;
Tu me veux de sa main plutôt que de la mienne;
Mais ne crois pas qu'ainsi jamais je t'appartienne:
Il peut faire trembler la terre sous ses pas,
Mettre un roi hors du trône, et donner ses états¹,
De ses proscriptions rougir la terre et l'onde,
Et changer à son gré l'ordre de tout le monde;
Mais le cœur d'Émilie est hors de son pouvoir².

CINNA

Aussi n'est-ce qu'à vous que je veux le devoir. Je suis toujours moi-même, et ma foi toujours pure; La pitié que je sens ne me rend point parjure; J'obéis sans résérve à tous vos sentiments, Et prends vos intérêts par-delà mes serments<sup>3</sup>.

J'ai pu, vous le savez, sans parjure et sans crime, Vous laisser échapper cette illustre victime : César se dépouillant du pouvoir souverain Nous ôtoit tout prétexte à lui percer le sein; La conjuration s'en alloit dissipée, Vos desseins avortés, votre haine trompée : Moi seul j'ai raffermi son esprit étonné, Et pour vous l'immoler ma main l'a couronné.

ÉMILIE.

Pour me l'immoler, traître! et lu veux que moi-même

Et cuncta terrarum subacta, Præter atrocem animum Catonis.

Cette imitation est d'autant plus belle, qu'elle est en sentiment.

<sup>1</sup> VAR. Jeter un roi du trone, et donner ses états.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Voilà une imitation admirable de ces beaux vers d'Horace :

<sup>(</sup>Voltaire.)

Par-delà mes serments: expression dont je ne trouve que cet exemple; et cet exemple me parait mériter d'être suiv.

(Voltaire.)

Je retienne ta main! qu'il vive, et que je l'aime! Que je sois le butin de qui l'ose épargner. Et le prix du conseil qui le force à régner!

CINNA. Ne me condamnez point quand je vous ai servie: Sans moi, vous n'auriez plus de pouvoir sur sa vie; Et, malgré ses bienfaits, je rends tout à l'amour, Quand je veux qu'il périsse, ou vous doive le jour. Avec les premiers vœux de mon obéissance Souffrez ce foible effort de ma reconnoissance, Que je tâche de vaincre un indigne courroux. Et vous donner pour lui l'amour qu'il a pour vous. Une âme généreuse, et que la vertu guide, Fuit la honte des noms d'ingrate et de perfide; Elle en hait l'infamie attachée au bonheur, El n'accepte aucun bien aux dépens de l'honneur ÉMILIE.

Je fais gloire, pour moi, de cette ignominie : La perfidie est noble envers la tyraunie; Et quand on rompt le cours d'un sort si malheureux, Les cœurs les plus ingrats sont les plus généreux.

Vous faites des vertus au gré de votre haine. ÉMILIE.

Je me fais des vertus dignes d'une Romaine.

Un cœur vraiment romain. .

ÉMILIE.

Ose tout pour ravir

Une odieuse vie à qui le fait servir; Il fuit plus que la mort la honte d'être esclave.

C'est l'être avec honneur que de l'être d'Octave; Et nous voyons souvent des rois à nos genoux Demander pour appuis tels esclaves que nous; Il abaisse à nos pieds l'orgueil des diadèmes, Il nous fait souverains sur leurs grandeurs suprêmes. Il prend d'eux les tributs dout il nous enrichit, Et leur impose un joug dont il nous affranchit

ÉMILIE

L'indigne ambition que ton cœur se propose!

Pour être plus qu'un roi, tu te crois quelque chose! Aux deux bouts de la terre en est-il un si vain Qu'il prétende égaler un citoyen romain 1? Antoine sur sa tête attira notre haine En se déshonorant par l'amour d'une reine; Attale, ce grand roi, dans la pourpre blanchi, Qui du peuple romain se nommoit l'affranchi, Quand de toute l'Asie il se fut vu l'arbitre, Eût encor moins prisé son trône que ce titre. Souviens-toi de ton nom, soutiens sa dignité; Et prenant d'un Romain la générosité, Sache qu'il n'en est point que le ciel n'ait fait naître Pour commander aux rois, et pour vivre sans maître.

Le ciel a trop fait voir en de tels attentats
Qu'il hait les assassins et punit les ingrats;
Et quoi qu'on entreprenne, et quoi qu'on exécute,
Quand il élève un trône, il en venge la chute;
Il se met du parti de ceux qu'il fait régner;
Le coup dont on les tue est long-temps à saigner;
Et quand à les punir il a pu se résoudre,
De pareils châtiments n'appartiennent qu'au foudre.

Dis que de leur parti toi-même tu te rends, De te remettre au foudre à punir les tyrans. Je ne t'en parle plus, va, sers la tyrannie; Abandonne ton âme à son lâche génie; Et, pour rendre le calme à ton esprit flottant, Oublic et ta naissance et le prix qui t'attend. Sans emprunter ta main pour servir ma colère, Je saurai bien venger mon pays et mon père. J'aurois déjà l'honneur d'un si fameux trépas, Si l'amour jusqu'ici n'eût arrêté mon bras; C'est lui qui, sous tes lois me tenant asservie, M'a fait en ta faveur prendre soin de ma vie: Seule contre un tyran, en le faisant périr, Par les mains de sa garde il me falloit mourir. Je t'eusse par ma mort dérobé ta captive;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VAR. Aux deux bouts de la terre en est-il d'assez vain Pour prétendre égaler un citoyen romain?

Et comme pour toi seul l'amour veut que je vivc, J'ai voulu, mais en vain, me conserver pour toi, Et te donner moyen d'être digne de moi.

Pardonnez-moi, grands dieux, si je me suis trompée Quand j'ai pensé chérir un neveu de Pompée, Et si d'un faux semblant mon esprit abusé A fait choix d'un esclave en son lieu supposé. Je t'aime toutefois, quel que tu puisses être, Et si pour me gagner il faut trahir ton maître, Mille autres à l'envi recevroient cette loi, S'ils pouvoient m'acquérir à même prix que toi¹; Mais n'appréhende pas qu'un autre ainsi m'obtienne. Vis pour ton cher tyran, tandis que je meurs tienne: Mes jours avec les siens se vont précipiter, Puisque ta lâcheté n'ose me mériter.
Viens me voir dans son sang et dans le mien baignée De ma seule vertu mourir accompagnée, Et te dire en mourant d'un esprit satisfait:

- N'accuse point mon sort, c'est toi seul qui l'as fait;
- Je descends dans la tombe où tu m'as condamnée,
- Où la gloire me suit qui t'étoit destinée :
- Je meurs en détruisant un pouvoir absolu;
- Mais je vivrois, à toi si tu l'avois voulu. »

Eh bien, vous le voulez, il faut vous satisfaire, Il faut affranchir Rome, il faut venger un père, Il faut sur un tyran porter de justes coups;

Mais apprenez qu'Auguste est moins tyran que vous.

S'il nous ôte à son gré nos biens, nos jours, nos femmes, Il n'a point jusqu'ici tyrannisé nos âmes;

Mais l'empire inhumain qu'exercent vos beautés

Force jusqu'aux esprits et jusqu'aux volontés.

Vous me faites priser ce qui me déshonore;

Quoi ! sans qu'elle employat une seule prière, Ma mère en sa faveur arma la Grèce entière ! Ses yeux pour leur querelle, en dix ans de combats, Virent périr vingt rois qu'ils ne connoissoient pas; Et moi, je ne prétends que la mort d'un parjure, Et je charge un amant du soin de mon injure, Il pent me conquérir à ce prix sans danger, Je me liure moi-même, et ne puis me venger!

<sup>&#</sup>x27;Hermione dit dans une situation à peu près semblable :

Vous me faites hair ce que mon âme adore 1; Vous me faites répandre un sang pour qui je dois Exposer tout le mien et mille et mille fois : Vous le voules, j'y cours, ma parole est donnée; Mais ma main, aussitôt contre mon sein tournée, Aux mânes d'un tel prince immolant votre amant, A mon crime forcé joindra mon châtiment 2, Et, par cette action dans l'autre confondue, Recouvrera ma gloire aussitôt que perdue. Adieu.

SCÈNE V. - ÉMILIE, FULVIE.

PULVIE.

Vous avez mis son âme au désespoir. ÉMILIE.

Qu'il cesse de m'aimer, ou suive son devoir.

Il va vous obéir aux dépens de sa vie : Vous en pleurez!

ÉMILIE.

Hélas! cours après lui, Fulvie, Et, si ton amitié daigne me secourir, Arrache-lui du cœur ce dessein de mourir; Dis-lui...

Et mes mains aussitôt contre mon sein tournées, etc.

(Voltaire.)

Yous me faite bair ce que mon âme adore.

<sup>&#</sup>x27;... Corneille n'a jamais sa pendre un sentiment maxte et compose de deux sentiments contraires, sans se jeter tout à fait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Cinna exècre Auguste dans les premiers actes; il l'adore ' dans les derniers. Le poète ne voyait d'abord que la haine, il ne voit maintenant que l'affection; chacun de ces sentiments, pris à part, est entier, absolu, comme s'ils ne devaient pas se trouver réunis dans le même cœur... Soit que Corneille considère le républicain ou le sujet d'un roi, le héros ou le politique, il se livre sans réserve à son système, à sa situation ou à son caractère; il écarte toute idée générale qui contrarierait les idées particulières qu'il veut mettre en scène, et qui varient selon les personnages. Cet entier abandon à tel ou tel principe spécial, changeant avec les circonstances, fit regarder Corneille comme très-habile à représenter les diverses couleurs locales, le génie des différents peuples et des différents Etats, tandis qu'on refusait ce mérite à Racine. (Guizot.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ces derniers vers réconcilient Cinna avec le spectateur : c'est un très-grand art. Racine a imité ce morceau dans l'*Andromaque* :

## ACTE IV, SCÈNE I.

PELVIE.

Qu'en sa favour vous laissez vivre Auguste?

Ah! c'est faire à ma haine une loi trop injuste.

Et quoi donc?

ÉMILIE.

Qu'il achève et dégage sa foi, Et qu'il choisisse après de la mort ou de moi.

PIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. — AUGUSTE, EUPHORBE, POLYCLÈTE, GARDES.

AUGUSTE.

Tout ce que tu me dis, Euphorbe, est incroyable 1.

Seigneur, le récit même en paroît effroyable : On ne conçoit qu'à peine une telle fureur, Et la seule pensée en fait frémir d'horreur.

**AUGUSTE** 

Quoi! mes plus chers amis! quoi! Cinna! quoi! Maxime! Les deux que j'honorois d'une si haute estime, A qui j'ouvrois mon cœur, et dont j'avois fait choix Pour les plus importants et plus nobles emplois! Après qu'entre leurs mains j'ai remis mon empire, Pour m'arracher le jour l'un et l'autre conspire!

'il est triste qu'un si bas et si làche subalterne, un esclave affranchi, paraisse avec Auguste, et que l'auteur n'ait pos trouvé dans la jalousie de Maxime, dans les emportements que sa passion ett dù lui inspirer, ou dans quelque autre avention tragique, de quoi fournir des soupçons à Auguste. Si le trouble de cinns, criui de Maxime, celui d'Émilie, ouvraient les yeux de l'empereur, cela sersit beaucoup plus noble et plus théâtral que la dénonciation d'un esclave, qui est un ressort trop mince et trop teivial. (Voltaire.)

Maxime a vu sa faute, il m'en fait avertir, Et montre un cœur touché d'un juste repentir; Mais Cinna!

#### EUPHORBE.

Cinna seul dans sa rage s'obstine, Et contre vos bontés d'autant plus se mutine; Lui seul combat encor les vertueux efforts Que sur les conjurés fait ce juste remords, Et, malgré les frayeurs à leurs regrets mêlées, Il tâche à raffermir leurs âmes ébranlées.

#### AUGUSTE.

Lui seul les encourage, et lui seul les séduit!
O le plus déloyal que la terre ait produit!
O trahison couçue au sein d'une furie!
O trop sensible coup d'une main si chérie!
Cinna, tu me trahis! Polyclète, écoutez.

(Il lui parle à l'oreille.)

# POLYCLÈTE.

Tous vos ordres, seigneur, seront exécutés.

AUGUSTE.

Qu'Éraste en même temps aille dire à Maxime Qu'il vienne recevoir le pardon de son crime.

SCÈNE II. - AUGUSTE, EUPHORBE.

### EUPHORBE.

Il l'a jugé trop grand pour ne pas s'en punir;
A peine du palais il a pu revenir,
Que, les yeux égarés, et le regard farouche,
Le cœur gros de soupirs, les sanglots à la bouche,
Il déteste sa vie et ce complot maudit,
M'en apprend l'ordre entier tel que je vous l'ai dit:
Et m'ayant commandé que je vous avertisse,
Il ajoute: « Dis-lui que je me fais justice,
» Que je n'ignore point ce que j'ai mérité. »
Puis soudain dans le Tibre il s'est précipité;
Et l'eau grosse et rapide, et la nuit assez noire,
M'ont dérobé la fin de sa tragique histoire.

#### AUGUSTE.

Sous ce pressant remords il a trop succombé, Et s'est à mes bontés lui-même dérobé; Il n'est crime envers moi qu'un repentir n'efface : Mais puisqu'il a voulu renoncer à ma grâce, Allez pourvoir au reste, et faites qu'on ait soin De tenir en lieu sûr ce fidèle témoin.

SCÈNE III. - AUGUSTE, seul.

Ciel, à qui voulez-vous désormais que je sie Les secrets de mon âme et le soin de ma vie? Reprenez le pouvoir que vous m'avez commis, Si donnant des sujets il ôte les amis, Si tel est le destin des grandeurs souveraines Que leurs plus grands bienfaits n'attirent que des haines, Et si votre rigueur les condamne à chérir Ceux que vous animez à les faire périr. Pour elles rien n'est sûr; qui peut tout doit tout craindre. Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre, Quoi! tu veux qu'on t'épargne, et n'as rien épargné! Songe aux fleuves de sang où ton bras s'est baigné, De combien ont rougi les champs de Macédoine, Combien en a versé la défaite d'Antoine. Combien celle de Sexte, et revois tout d'un temps Pérouse au sien novée et tous ses habitants: Remets dans ton esprit, après tant de carnages, De tes proscriptions les sanglantes images, Où toi-même, des tiens devenu le bourreau, Au sein de ton tuteur enfoncas le couteau: Et puis ose accuser le destin d'injustice Quand tu vois que les tiens s'arment pour ton supplice. Et que, par ton exemple à ta perte guidés, Ils violent des droits que tu n'as pas gardés! Leur trahison est juste, et le ciel l'autorise : Quitte ta dignité comme tu l'as acquise; Rends un sang infidèle à l'infidélité 1, Et souffre des ingrats après l'avoir été.

Mais que mon jugement au besoin m'abandonne! Quelle fureur, Ciuna, m'accuse et te pardonne;

Fait de tous les assants que la rage peut faire Une fidèle preuve à l'infidélité.

(Voltaire.)

<sup>&#</sup>x27; Ce vers est imité de Malherbe :

Toi, dont la trahison me force à retenir
Ce pouvoir souverain dont tu me veux punir,
Me traite en criminel, et fait seule mon crime,
Rethève pour l'abattre un trône illégitime,
Et, d'un zèle effronté couvrant son attentat,
S'oppose, pour me perdre, au bonheur de l'état?
Donc jusqu'à l'oublier je pourrois me contraindre!
Tu vivrois en repos après m'avoir fait craindre!
Non, non, je me trahis moi-même d'y penser:
Qui pardonne aisément invite à l'offenser;
Punissons l'assassin, proscrivons les complices.

Mais quoi! toujours du sang, et toujours des supplices! Ma cruauté se lasse, et ne peut s'arrêter; Je veux me faire craindre, et ne fais qu'irriter. Rome a pour ma ruine une hydre trop fertile; Une tête coupée en fait renaître mille, Et le sang répandu de mille conjurés Rend mes jours plus maudits, et non plus assurés. Octave, n'attends plus le coup d'un nouveau Brute; Mcurs, et dérobe-lui la gloire de ta chute, Meurs: tu ferois pour vivre un lâche et vain effort, Si tant de gens de cœur font des vœux pour ta mort, Et si tout ce que Rome a d'illustre jeunesse Pour te faire périr tour à tour s'intéresse: Meurs, puisque c'est un mal que tu ne peux guérir; Meurs enfin, puisqu'il faut ou tout perdre, ou mourir : La vie est peu de chose, et le peu qui t'en reste Ne vaut pas l'acheter par un prix si funeste 1: Meurs, mais quitte du moins la vie avec éclat, Éleins-en le flambeau dans le sang de l'ingrat, A toi-ınême en mourant immole ce perfide; Contentant ses désirs, punis son parricide; Fais un tourment pour lui de ton propre trépas, En faisant qu'il le voie et n'en jouisse pas : Mais jouissons plutôt nous-même de sa peine; Et si Rome nous hait, triomphons de sa haine. O Romains! o vengeance! o pouvoir absolu! O rigoureux combat d'un cœur irrésolu

<sup>1</sup> Ne vaut pas l'acheter par un priz si funeste. C'est ici le tour de phrase ita fien. On dirait bien non vale il comprar; c'est un trope dont Corneille enrichissait netre langue. (Voltaire.)

Qui fuit en même temps tout ce qu'il se propose! D'un prince malheureux ordonnez quelque chose. Qui des deux dois-je suivre, et duquel m'éloigner? Ou laissez-moi périr, ou laissez-moi régner.

# SCÈNE IV. - AUGUSTE, LIVIE!.

AUGUSTE.

Madame, on me trahit, et la main qui me tue Rend sous mes déplaisirs ma constance abattue. Cinna, Cinna le traître...

LIVIE

Euphorbe m'a tout dit, Seigneur, et j'ai pâli cent fois à ce récit. Mais écouteriez-vous les conseils d'une femme!

Hélas! de quel conseil est capable mon âme?

Votre sévérité, sans produire aucun fruit, Seigneur, jusqu'à présent a fait beaucoup de bruit; Par les peines d'un autre aucun ne s'intimide : Salvidien à bas a soulevé Lépide; Murène a succédé, Cépion l'a suivi : Le jour à tous les deux dans les tourments ravi N'a point mêlé de crainte à la fureur d'Égnace, Dont Cinna maintenant ose prendre la place; Et dans les plus bas rangs les noms les plus abjets · Ont voulu s'ennoblir par de si hauts projets. Après avoir en vain puni leur insolence, Essayez sur Cinna ce que peut la clémence: Faites son châtiment de sa confusion, Cherchez le plus utile en cette occasion : Sa peine peut aigrir une ville animée; Son pardon peut servir à votre renommée; Et ceux que vos rigueurs ne sont qu'effaroucher Peut-être à vos bontés se laisseront toucher.

<sup>&#</sup>x27;Rien ne revolte plus que de voir un personnage s'introduire sur la fin, sans avoir été annoncé, et se mèler des intérêts de la plèce sans y être nécessaire. Le conseil que Livie donne à Auguste est rapporté dans l'histoire; mais il fait un très-mauvais effet dans la tragéèle, il ête à Auguste la gloire de prendre de lui-même un parti généreux. (Voltaire.)

AUGUSTE.

Gagnons-les tout-à-fait en quittant cet empire Qui nous rend odieux, contre qui l'on conspire. J'ai trop par vos avis consulté là-dessus; Ne m'en parlez jamais, je ne consulte plus.

Cesse de soupirer, Rome, pour ta franchise; Si je l'ai mise aux fers, moi-même je les brise, Et te rends ton étal, après l'avoir conquis, Plus paisible et plus grand que je ne te l'ai pris : Si tu me veux hair, hais-moi sans plus rien feindre; Si tu me veux aimer, aime-moi sans me craindre : De Tout ce qu'eut Sylla de puissance et d'honneur, Lassé comme il èn fut, j'aspire à son bonheur.

LIVIE.

Assez et trop long-temps son exemple vous flatte; Mais gardez que sur vous le contraire n'éclate : Ce bonheur sans pareil qui conserva ses jours Ne seroit pas bonheur, s'il arrivoit toujours.

AUGUSTE.

Eh bien! s'il est trop grand, si j'ai tort d'y prétendre, J'abandonne mon sang à qui voudra l'épandre. Après un long orage il faut trouver un port; Et je n'en vois que deux, le repos, ou la mort. LIVIE.

Quoi! vous voulez quitter le fruit de tant de peines?

Quoi! vous voulez garder l'objet de tant de haines?

Scigneur, vous emporter à cette extrémité, C'est plutôt désespoir que générosité.

AUGUSTE.

Régner et caresser une main si traîtresse, Au lieu de sa vertu, c'est montrer sa foiblesse.

LIVIE.

C'est régner sur vous-même, et, par un noble choix, Pratiquer la vertu la plus digne des rois.

AUGUSTE.

Vous m'aviez bien promis des conseils d'une femme; Vous me tenez parole, et c'en sont là, madame. Après tant d'ennemis à mes pieds abattus, Depuis vingt ans je règne, et j'en sais les vertus;

# ACTE IV, SCÈNE V.

Je sais leur divers ordre, et de quelle nature
Sont les devoirs d'un prince en cette conjoncture :
Tout son peuple est blessé par un tel attentat,
Et la seule pensée est un crime d'état,
Une offense qu'on fait à toute sa province,
Dont il faut qu'il la venge, ou cesse d'être prince.

LIVIE

Donnez moins de croyance à votre passion.

AUGUSTE.

Ayez moins de foiblesse, ou moins d'ambition.

LIVIE.

Ne traitez plus si mal un conseil salutaire.

AUGUSTE.

Le ciel m'inspirera ce qu'ici je dois faire.

Adieu : nous perdons temps.

LIVIE

Je ne vous quitte point, Seigneur, que mon amour n'ait obtenu ce point.

AUGUSTE.

C'est l'amour des grandeurs qui vous rend importune.

LIVIE.

Paime votre personne, et non votre fortunc.

(seule.)

Il m'échappe; suivons, et forçons-le de voir Qu'il peut, en faisant grâce, affermir son pouvoir, Et qu'enfin la clémence est la plus belle marque Qui fasse à l'univers connoître un vrai monarque.

# SCÈNE V. - ÉMILIE, FULVIE.

ÉMILIE.

D'où me vient cette joie? et que mal-à-propos
Mon esprit malgré moi goûte un entier repos!
César mande Cinna sans me donner d'alarmes!
Mon cœur est sans soupirs, mes yeux n'ont point de larmes.
Comme si j'apprenois d'un secret mouvement
Que tout doit succéder à mon contentement!
Ai-je bien entendu? me l'as-tu dit, Fulvie?

FULVIE.

Favois gagné sur lui qu'il aimeroit la vie, Et je vous l'amenois, plus traitable et plus doux, Faire un second effort contre votre courroux;
Je m'en applaudissois, quand soudain Polyclète,
Des volontes d'Auguste ordinaire interprète,
Est venu l'aborder et sans suite et sans bruit,
Et de sa part sur l'heure au palais l'a conduit.
Auguste est fort troublé, l'on ignore la cause;
Chacun diversement soupçonne quelque chose;
Tous présument qu'il ait un grand sujet d'ennui,
Et qu'il mande Cinna pour prendre avis de lui.
Mais ce qui m'embarrasse, et que je viens d'apprendre,
C'est que deux inconnus se sont saisis d'Évandre,
Qu'Euphorbe est arrêté sans qu'on sache pourquoi,
Que même de son maître on dit je ne sais quoi:
On lui veut imputer un désespoir funeste;
On parle d'eaux, de Tibre, et l'on se tait du reste.

## ÉMILIE.

Que de sujets de craindre et de désespérer, Sans que mon triste cœur en daigne murmurer! A chaque occasion le ciel y fait descendre Un sentiment contraire à celui qu'il doit prendre : Une vaine frayeur tantôt m'a pu troubler; Et je suis insensible alors qu'il faut trembler! Je vous entends, grands dieux! vos bontés que j'adore Ne peuvent consentir que je me déshonore; Et ne me permettant soupirs, sanglots, ni pleurs, Soutiennant ma vertu contre de tels malheurs : Vous voulez que je meure avec ce grand courage Qui m'a fait entreprendre un si fameux ouvrage; Et ie veux bien périr comme vous l'ordonnez, Et dans la même assiette où vous me retenez. O liberté de Rome! ô mânes de mon père! J'ai fait de mon côté tout ce que j'ai pu faire : Contre votre tyran j'ai ligué ses amis, Et plus osé pour vous qu'il ne m'étoit permis : Si l'effet a manqué, ma gloire n'est pas moindre; N'ayant pu vous venger, je vous irai rejoindre, Mais si fumante encor d'un généreux courroux, Par un trépas si noble et si digne de vous, Ou'il vous fera sur l'heure aisément reconnoître Le sang des grands héros dont vous m'avez fait naître.

# ACTE IV. SCÈNE VI.

SCÈNE VI. - MAXIME, ÉMILIE, FULVIE.

ÉMILIE.

Mais je vous vois, Maxime, et l'on vous faisoit mort!

MAXIME.

Euphorbe trompe Auguste avec ce faux rapport; Se voyant arrêté, la trame découverte, ll a feint ce trépas pour empêcher ma perte.

ÉMILIE.

Que dit-on de Cinna?

MAXIME.

Que son plus grand regret C'est de voir que César sait tout votre secret; En vain il le dénie et le veut méconnoître, Évandre a tout conté pour excuser son maître, Et par l'ordre d'Auguste on vieut vous arrêter.

ÉMILIE.

Celui qui l'a reçu tarde à l'exécuter; Je suis prête à le suivre et lasse de l'attendre

MAXIME.

ÉMILIE.

Chez yous!

MAXIME.

C'est vous surprendre:

Mais apprenez le soin que le ciel a de vous; C'est un des conjurés qui va fuir avec nous. Prenons notre avantage avant qu'on nous poursuive; Nous avons pour partir un vaisseau sur la rive.

ÉMILIE.

Me connois-tu, Maxime, et sais-tu qui je suis?

MAXIME.

En faveur de Cinna je fais ce que je puis, Et tâche à garantir de ce malheur extrême La plus belle moitié qui reste de lui-même. Sauvons-nous, Émilie, et conservons le jour, Afin de le venger par un heureux retour.

ÉMILIE.

Cinna dans son malheur est de ceux qu'il faut suivre, Qu'il ne faut pas venger, de peur de leur survivre; Quiconque après sa perto aspire à se sauver Est indigne du jour qu'il tâche à conserver.

MAXIME.

Quel désespoir aveugle à ces fureurs vous porte?
O dieux! que de foiblesse en une âme si forte!
Ce cœur si généreux rend si peu de combat,
Et du premier revers la fortune l'abat!
Rappelez, rappelez cette vertu sublime,
Ouvrez enfin les yeux, et connoissez Maxime;
C'est un autre Cinna qu'en lui vous regardez;
Le ciel vous rend en lui l'amant que vous perdez;
Et puisque l'amitié n'en faisoit plus qu'une âme,
Aimez en cet ami l'objet de votre flamme;
Avec la même ardeur il saura vous chérir,
Oue....

ÉMILIE.

Tu m'oses aimer, et tu n'oses mourir!

Tu prétends un peu trop; mais quoi que tu prétendes, Rends-toi digne du moins de ce que tu demandes; Cesse de fuir en lâche un gloricux trépas, Ou de m'offrir un cœur que tu fais voir si bas; Fais que je porte envie à ta vertu parfaite; Ne te pouvant aimer, fais que je te regrette; Montre d'un vrai Romain la dernière vigueur, Et mérite mes pleurs au défaut de mon cœur. Quoi! si ton amitié pour Cinna s'intéresse, Crois-tu qu'elle consiste à flatter sa maîtresse? Apprends, apprends de moi quel en est le devoir, Et donne-m'en l'exemple, ou viens le recevoir.

MAXIME.

Votre juste douleur est trop impétueuse.

La tienne en ta faveur est trop ingénieuse. Tu me parles déjà d'un bienheureux retour, El dans tes déplaisirs tu conçois de l'amour!

MAXIME.

Cet amour en naissant est toutefois extrême; C'est votre amant en vous, c'est mon ami que j'aime, Et des mêmes ardeurs dont il fut embrasé....

ÉMILIE.

Maxime, en voilà trop pour un homme avisé.

# ACTE IV, SCÈNE VII.

Ma perte m'a surprise, et ne m'a point troublée; Mon noble désespoir ne m'a point aveuglée; Ma vertu tout entière agit sans s'émouvoir, Et je vois malgré moi plus que je ne veux voir.

MAYIMP

Quoi! vous suis-je suspect de quelque perfidie?

Oui, tu l'es, puisque enfin tu veux que je le die; L'ordre de notre fuite est trop bien concerté Pour ne te soupçonner d'aucune lâcheté: Les dieux seroient pour nous prodigues en miracles, S'ils en avoient sans toi levé tous les obstacles. Fuis sans moi, tes amours sont ici superflus.

MAXIME.

Ah! vous m'en dites trop.

ÉMILIE.

J'en présume encor plus. Ne crains pas toutefois que j'éclate en injures; Mais n'espère non plus m'éblouir de parjures. Si c'est te faire tort que de m'en défier, Viens mourir avec moi pour te justifier.

MAXIME.

Vivez, belle Émilie, et souffrez qu'un esclave....

Je ne t'écoute plus qu'en présence d'Octave. Allons, Fulvie, allons.

# SCÈNE VII. - MAXIME, seul.

Désespéré, confus, Et digne, s'il se peut, d'un plus cruel refus, Que résous-tu, Maxime? et quel est le supplice Que ta vertu prépare à ton vain artifice? Aucune illusion ne te doit plus flatter; Émilie en mourant va tout faire éclater; Sur un même échafaud la perte de sa vie Étalera sa gloire et ton ignominie, Et sa mort va laisser à la postérité L'infâme souvenir de ta déloyauté. Un même jour t'a vu, par une fausse adresse, Trahir ton souverain, ton ami, ta maîtresse,

Sans que de tant de droits en un jour violés, Sans que de deux amants au tyran immolés, Il te reste aucun fruit que la honte et la rage Qu'un remords inutile allume en ton courage.

Euphorbe, c'est l'effet de tes lâches conseils; Mais que peut-on attendre enfin de tes pareils? Jamais un affranchi n'est qu'un esclave infâme; Bien qu'il change d'état, il ne change point d'âme, La tienne, encor servile, avec la liberté N'a pu prendre un rayon de générosité : In m'as fait relever une injuste puissance; Tu m'as fait démentir l'honneur de ma naissance; Mon cœur te résistoit, et tu l'as combattu Jusqu'à ce que la fourbe ait souillé sa vertu 1. Il m'en coûte la vie, il m'en coûte la gloire, Et j'ai tout mérité pour t'avoir voulu croire; Mais les dieux permettront à mes ressentiments De te sacrifier aux veux des deux amants. Et j'ose m'assurer qu'en dépit de mon crime Mon sang leur servira d'assez pure victime, Si dans le tien mon bras, justement irrité, Peut laver le forfait de t'avoir écouté.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I. - AUGUSTE, CINNA.

AUGUSTE.

Prends un siège, Cinna, prends, et sur toute chose <sup>2</sup> Observe exactement la loi que je t'impose :

VAR. .... Ma vertu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sede, inquit, Cinna; hoc primum à te peto ne loquentem interpelles. Toute cette scène est le Sénèque le philosophe. (Voltaire.)

Montaigne a imité comme Corneille le récit de Sénèque. Nous avons pense que le lecteur trouverait quelque intérêt à comparer les deux morceaux, ne

# ACTE V, SCÈNE I.

Prète, sans me troubler, l'oreille à mes discours; D'aucun mot, d'aucun cri, n'en interromps le cours; Tiens ta langue captive; et si ce grand silence A ton émotion fait quelque violence, Tu pourras me répondre après tout à loisir : Sur ce point seulement contente mon désir.

CINNA.

Je vous obéirai, seigneur.

AUGUSTE.

Qu'il te souvienne

De garder ta parole, et je tiendrai la mienne.

Tu vois le jour, Cinna; mais ceux dont tu le tiens

Furent les ennemis de mon père, et les miens:

Au milieu de leur camp tu reçus la naissance;

Et lorsque après leur mort tu vins en ma puissence,

Leur haine enracinée au milieu de ton sein

T'avoit mis contre moi les armes à la main 1;

fat-ce que pour voir comment la langue a marché du seizième au dix-septieme secle. « le demande, Cinna, paisible audience; n'interroures pas mon parler : ie donneray temps et luisir d'y respondre. Tu scais, Cinna, que t'ayant prins au camp de mes ennemis, non seulement t'estant faict mon ennemi, mais estant my tel, ie sauvay, ie mis entre mains touts tes biens, et t'ai ensin rendu si accommodé et si aysé, que les victorieux sont envieux de la condition du vaincu: l'olfice du sacerdoce que tu me demandas, ie l'octroyay, l'ayant refusé à d'autres, desquels les percs avoyent tousiours combattu avecques moy. T'ayant si fort oblige, tu as entreprins de me tuer. > A quoy Cinna s'estant escrié qu'il estoit bien esloingné d'une si meschante pensée : « Tu ne me tiens pas, Cinna, ce que tu m'avois promis, suyvit Auguste; tu m'avois asseuré que le ne seroy pas interrompu. Ouy, tu as entreprius de me tuer en tel lieu, tel jour, en telle compaignie, et de telle facon. > Et le voyant transi de ces nouvelles et en silence, non plus pour tenir le marché de se taire, mais de la presse de sa conscience : « Pourquoy, adiousta il, le fais tu? Est-ce pour estre empereur? Vrayment il va bien mal à la chose publicque, s'il n'y a que moy qui t'empesche d'arriver à l'empire. Tu ne peux pas seulement dessendre la maison, et perdis dernierement un proces par la faveur d'un simple libertin (affranchi). Quoi! n'as-tu moyen ny pouvoir en aultre chose qu'à entreprendre César? Ie quite, s'il n'y a que moy qui empesche tes espérances. Penses tu que Paulus, que Fabius, que les Cosscens et Serviliens te soufirent, et une si grande troupe de nobles, non seulement nobles de nom, mais qui, par leur vertu, honorent leur nob'esse? > Aprez plusieurs aultres propos (car il parla a luy plus de deux beures entières) : « Or va, lui dict-il, ie donne, Cinna, la vie à traistre et à parricide, que le donnay aultrefois à ennemy : que l'amitié commence de ce iourd'huy entre nous : essayons qui de nous deux de meilleure foy, moy t'ave donné ta vie, ou que tu l'ayes receue. > Et se despartit d'avecques luy en cette maniere. (Montaigne, Essais, liv. 1er, ch. VIII)

Lyan. Ce fut dedans leur camp que tu pris la naissance; Et, quand après leur mort tu vins en ma puissance,

Tu sus mon ennemi même avant que de naître Et tu le fus encor quand tu me pus connoître, Et l'inclination jamais n'a démenti Ce sang qui t'avoit fait du contraire parti : Autant que tu l'as pu les effets l'ont suivie; Je ne m'en suis vengé qu'en te donnant la vie; Je te sis prisonnier pour te combler de bieus; Ma cour fut ta prison, mes faveurs tes liens; Je te restituai d'abord ton patrimoine; Je t'enrichis après des dépouilles d'Antoine, Et tu sais que depuis à chaque occasion Je suis tombé pour toi dans la profusion; Toutes les dignités que tu m'as demandées, Je te les ai sur l'heure et sans peine accordées: Je t'ai préféré même à ceux dont les parents Ont jadis dans mon camp tenu les premiers rangs, A ceux qui de leur sang m'ont acheté l'empire. Et qui m'ont conservé le jour que je respire: De la façon enfin qu'avec toi j'ai vécu. Les vainqueurs sont jaloux du bonheur du vaincu : Ouand le ciel me voulut, en rappelant Mécène, Après tant de faveurs montrer un peu de haine. Je te donnai sa place en ce triste accident. Et te fis. après lui, mon plus cher confident; Aujourd'hui même encor mon âme irrésolue, Me pressant de quitter ma puissance absolue. De Maxime et de toi j'ai pris les seuls avis. Et ce sont, malgré lui, les tiens que j'ai suivis: Bien plus, ce même jour je te donne Émilie. Le digne objet des vœux de toute l'Italie, Et qu'ont mise si haut mon amour et mes soins, Qu'en te couronnant roi je t'aurois donné moins : Tu t'en souviens, Cinna, tant d'heur et tant de gloire Ne peuvent pas sitôt sortir de ta mémoire: Mais, ce qu'on ne pourroit jamais s'imaginer. Cinna, tu t'en souviens, et veux m'assassiner.

Leur haine héréditaire, ayant passé dans toi, Tavoit mis à la main les armes contre moi. Leur haine héréditaire était bien plus beau que leur haine enracinés. (Voltaire.)

### CINNA.

Moi, seigneur, moi, que j'eusse une âme si traîtresse! Qu'un si lâche dessein. ..

### AUGUSTE.

Tu tiens mal ta promesse:

Sieds-toi, je n'ai pas dit encor ce que je veux; Tu te justifiras après, si tu le peux. Écoute cependant, et tiens mieux ta parole :

Tu veux m'assassiner demain au Capitole, Pendant le sacrifice, et ta main pour signal Me doit au lieu d'encens donner le coup fatal; La moitié de tes gens doit occuper la porte, L'autre moitié te suivre et te préter main-forte Ai-je de bons avis, ou de mauvais soupçons? De tous ces meurtriers te dirai-je les noms? Procule, Glabrion, Virginian, Rutile, Marcel, Plaute, Lénas, Pompone, Albin, Icile, Maxime, qu'après toi j'avois plus aimé; Le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé; Un tas d'hommes perdus de dettes et de crimes, Que pressent de mes lois les ordres légitimes, Et qui, désespérant de les plus éviter, Si tout n'est renversé, ne sauroient subsister.

Tu te tais maintenant, et gardes le silence, Plus par confusion que par obéissance. Quel étoit ton dessein, et que prétendois-tu Après m'avoir au temple à tes pieds abattu? Affranchir ton pays d'un pouvoir monarchique? Si j'ai bien entendu tantôt la politique, Son salut désormais dépend d'un souverain, Qui pour tout conserver tienne tout en sa main; Et si sa liberté te faisoit entreprendre, Tu ne m'eusses jamais empêché de la rendre; Tu l'aurois acceptée au nom de tout l'état, Sans vouloir l'acquérir par un assassinat. Quel étoit donc ton but? d'y régner en ma place? D'un étrange malheur son destin le menace, Si pour monter au trône et lui donner la loi Tu ne trouves dans Rome autre obstacle que moi, Si jusques à ce point son sort est déplorable, Que tu sois après moi le plus considérable,

Et que ce grand fardeau de l'empire romain Ne puisse après ma mort tomber mieux qu'en ta main 1.

Apprends à te connoître, et descends en toi-même : On thonore dans Rome, on te courtise, on taime, Chacun tremble sous toi, chacun t'offre des vœux. Ta fortune est bien haut, tu peux ce que tu veux : Mais tu ferois pitié même à ceux qu'elle irrite, Si je t'abandonnois à ton peu de mérite 3. Osc me démentir, dis-moi ce que tu vaux; Conte-moi tes vertus, tes glorieux travaux, Les rares qualités par où tu m'as dû plaire. Et tout ce qui l'élève au-dessus du vulgaire : Ma faveur fait ta gloire, et ton pouvoir en vient: Elle seule t'élève, et seule te soutient; C'est elle qu'on adore, et non pas ta personne; Tu n'as crédit ni rang qu'autant qu'elle t'en donne: Et pour te faire choir je n'aurois aujourd'hui Qu'à retirer la main qui seule est ton appui : J'aime mieux toutefois céder à ton envie; Règne, si tu le peux, aux dépens de ma vie, Mais oses-tu penser que les Serviliens, Les Cosses, les Métels, les Pauls, les Fabiens, Et tant d'autres enfin de qui les grands courages Des héros de leur sang sont les vives images. Quittent le noble orgueil d'un sang si généreux Jusqu'à pouvoir souffrir que tu règnes sur eux. Parle, parle, il est temps.

#### THNA

Je demeure stupide; Non que votre colère ou la mort in'intimide; Je vois qu'on m'a trahi, vous m'y voyez rêver, Et j'en cherche l'auteur sans le pouvoir trouver.

<sup>1</sup> Racine s'est évidemment inspiré de ce passage dans ces vers :

Si le monde penchant n'a plus que cet appui, Je le plains, et vous plains vous-même autant que lui.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ces vers et les suivants occasionnérent un our une saillie singulière. Le dernier maréchal de La Fouillade, étant sur le théâtre, dit tout baut à Auguste: « Ah! lu me gâtes le soyons amis, Cinna. » Le vieux comédien qui jouait Auguste se déconcerta et crut avoir mal joué. Le maréchal, après la pière, lui dit: « Ce n'est pas vous qui m'avez déplu, c'est Auguste qui dit à Cinna qu'il n'a aucun mérite, qu'il n'est propre à rien, qu'il fait pitié, et qui ensuite lui dit: Soyons amis. Si le roi m'en disait autant, je le remercierais de son amisté. »

Mais c'est trop y tenir toute l'âme occupée 1,
Seigneur, je suis Romain, et du sang de Pompée.
Le père et les deux fils lâchement égorgés,
Par la mort de César étoient trop peu vengés;
C'est là d'un beau dessein l'illustre et seule cause :
Et puisqu'à vos rigueurs la trahison m'expose,
N'attendez point de moi d'infâmes repentirs,
D'inutiles regrets, ni de honteux soupirs;
Le sort vous est propice autant qu'il m'est contraire;
Je sais ce que j'ai fait, et ce qu'il vous faut faire.
Vous devez un exemple à la postérité,
Et mon trépas importe à votre sûreté.

AUGUSTE.

Tu me braves, Cinna, tu fais le magnanime, Et, loin de t'excuser, tu couronnes ton crime. Voyons si ta constance ira jusques au bout. Tu sais ce qui t'est dû, tu vois que je sais tout; Fais ton arrêt toi-même, et choisis tes supplices.

SCÈNE II. - LIVIE, AUGUSTE, CINNA, ÉMILIE, FULVIE.

LIVIE.

Vous ne connoissez pas encor tous les complices; Votre Émilie en est, seigneur, et la voici.

C'est elle-même, ô dieux!

AUGUSTE.

Et toi, ma fille, aussi! ÉMILIE.

Oui, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour me plaire, Et j'en étois, seigneur, la cause et le salaire.

AUGUSTE.

Quoi! l'amour qu'en ton cœur j'ai fait naître aujourd'hui T'emporte-t-il déjà jusqu'à mourir pour lui! Ton àme à ces transports un peu trop s'abandonne, Et c'est trop tôt aimer l'amant que je te donne.

ÉMILIE.

Cet amour qui m'expose à vos ressentiments N'est point le prompt effet de vos commandements; Ces flammes dans nos cœurs sans votre ordre éloient nées;

<sup>1</sup> VAR. Cette stupidite s'est enfin dissipee.

Et ce sont des secrets de plus de quatre années : Mais, quoique je l'aimasse, et qu'il brûlât pour moi, Une haine plus forte à tous deux fit la loi; Je ne voulus jamais lui donner d'espérance Qu'il ne m'eût de mon père assuré la vengeance; Je la lui fis jurer; il chercha des amis : Le ciel rompt le succès que je m'étois promis, Et je vous viens, seigneur, offrir une victime, Non pour sauver sa vie en me chargeant du crime, Son trépas est trop juste après son attentat, Et toute excuse est vaine en un crime d'état; Mourir en sa présence, et rejoindre mon père, C'est tout ce qui m'amène, et tout ce que j'espère.

Jusques à quand, à ciel, et par quelle raison
Prendrez-vous contre moi des traits dans ma maison?
Pour ses débordements j'en ai chassé Julie;
Mon amour en sa place a fait choix d'Émilie,
Et je la vois comme elle indigne de ce rang.
L'une m'ôtoit l'honneur, l'autre a soif de mon sang;
Et prenant toutes deux leur passion pour guide,
L'une fut impúdique, et l'autre est parricide.
O ma fille! est-ce là le prix de mes bienfaits?

ÉMILIE.

Ceux de mon père en vous firent mêmes effets 1.

Songe avec quel amour j'élevai ta jeunesse. ÉMILIE.

Il éleva la vôtre avec même tendresse, Il fut votre tuteur, et vous son assassin; Et vous m'avez au crime enscigné le chemin : Le mien d'avec le vôtre en ce point seul diffère, Que votre ambition s'est immolé mon père, Et qu'un juste courroux dont je me sens brûler A son sang innocent vouloit vous immoler.

LIVIE.

C'en est trop, Émilic, arrête, et considère Qu'il t'a trop bien payé les bienfaits de ton père :

<sup>&#</sup>x27; VAR. Mon père l'eut pareil de ceux qu'il vous a faits.

Sa mort, dont la mémoire allume ta fureur, fut un crime d'Octave, et non de l'empereur :
Tous ces crimes d'état qu'on fait pour la couronne,
Le ciel nous en absout alors qu'il nous la donne,
Et dans le sacré rang où sa faveur l'a mis
Le passé devient juste, et l'avenir permis;
Qui peut y parvenir ne peut être coupable;
Quoi qu'il ait fait ou fasse, il est inviolable 1:
Nous lui devons nos biens, nos jours sont en sa main;
Et jamais on n'a droit sur ceux du souverain.

ÉMILLE.

Aussi, dans le discours que vous venez d'entendre, Je parlois pour l'aigrir, et non pour me défendre : Punissez donc, seigneur, ces criminels appas Qui de vos favoris font d'illustres ingrats; Tranchez mes tristes iours pour assurer les vôtres

Tranchez mes tristes jours pour assurer les vôtres. Si j'ai séduit Cinna, j'en séduirai bien d'autres <sup>2</sup>; Et je suis plus à craindre, et vous plus en danger, Si j'ai l'amour ensemble et le sang à venger.

CINNA.

Que vous m'ayez séduit, et que je souffre encore D'être déshonoré par celle que j'adore! Seigneur, la vérité doit ici s'exprimer:

<sup>1</sup> Sans le vouloir et sans qu'on s'en aperent, Corneille a comjetti ses personages à l'ensemble des idées de son temps, de ce temps où de longs troubles araient jeté dans la morale, encore peu avancée, quelque chose de cette incertitude qu'engendrent les liaisons de parti et les devoirs de situation : peu d'idées grafrales et beaucoup d'interêts particuliers et divers laissaient une grande lattade a cette morale de circonstance, qui se forme selon le besoin des affaire, et que les besoins de la conscience transforment en vertu d'État : les principes de la morale commune ne semblaient obligatoires que pour les personnes qu'un grand intérêt n'autorisait pas à les dédaigner, et Livie pouvait dire sans étonner personne:

Tous ces crimes d'État qu'on fait pour la couronne, Le ciel nous en absout alors qu'il nous la donne, etc.

Un dévouement saus restriction à la cause ou à l'état que l'on avait embrasse était une conduite qu'on pouvait ne pas approuver, mais qu'on discutait plutôt qu'on ne la condamnait : peu d'actions semblai..nt assez compables en ellesmèmes pour ne pouvoir être excusées par quelques motifs particuliers; peu de caractères étaient assez bien établis pour qu'on les crût maccessibles à de pareils motifs. (Guizot.)

<sup>3</sup> Il semble qu'Émilie soit toujours sûre de faire conspirer qui elle voudra, parce qu'elle se croit belle. Doit-elle dire à Anguste qu'elle aura d'autres amants qui rengeront celui qu'elle aura perdu? (Voltaire.)

J'avois fait ce dessein avant que de l'aimer;
A mes plus saints désirs la trouvant inflexible,
Je crus qu'à d'autres soins elle seroit sensible;
Je parlai de son père, et de votre rigueur,
Et l'offre de mon bras suivit celle du cœur.
Que la vengeance est douce à l'esprit d'une femme!
Je l'attaquai par là, par là je pris son âme;
Dans mon peu de mérite elle me négligeoit,
Et ne put négliger le bras qui la vengeoit:
Elle n'a conspiré que par mon artifice;
J'en suis le seul auteur, elle n'est que complice 1.

ÉMILIE.

Cinna, qu'oses-tu dire? est-ce là me chérir Que de m'ôter l'honneur quand il me faut mourir?

Mourez, mais en mourant ne souillez point ma gloire.

La mienne se flétrit, si César te veut croire.

CINNA.

Et la mienne se perd, si vous tirez à vous Toute celle qui suit de si généreux coups.

ÉMILIE.

Eh bien! prends-en ta part, et me laisse la mienne; Ce seroit l'affoiblir que d'affoiblir la tienne : La gloire et le plaisir, la honte et les tourments, Tout doit être commun entre de vrais amants

Nos deux âmes, seigneur, sont deux âmes romaines; Unissant nos désirs nous unimes nos hames; De nos parents perdus le vif ressentiment Nous apprit nos devoirs en un même moment; En ce noble dessein nos cœurs se rencontrèrent; Nos esprits généreux ensemble le formèrent; Ensemble nous cherchons l'honneur d'un beau trepas : Vous vouliez nous unir, ne nous séparez pas.

<sup>&#</sup>x27;Pourquoi toute cette contestation entre Cinna et Émilie est-elle un per froide? c'est que, si Auguste veut leur pardonner, il importe fort peu qui des deux soit le plus compable; et que, s'il veut les punir, il importe encore moiss qui des deux a séduit l'autre. Ces disputes, ces combats à qui mourra l'un pour l'autre font une graude impression quand on peut hésiter entre deux personnages, quand on ignore sur lequel des deux le coup tombera, mais non pes quand tous les deux sont condamnés et condamnables. [Voltaire.]

## AUGUSTE.

Oui, je vous unirai, couple ingrat et perfide, Et plus mon ennemi qu'Antoine ni Lépide; Oui, je vous unirai, puisque vous le voulez; Il faut bien satisfaire aux feux dont vous brûlez; Et que tout l'univers, sachant ce qui m'anime, S'étonne du supplice aussi-bien que du crime. Mais enfin le ciel m'aime, et ses bienfaits nouveaux Ont arraché Maxime à la fureur des eaux.

SCÈNE III. — AUGUSTE, LIVIE, CINNA, MAXIME, ÉMILIE, FULVIE.

AUGUSTE.

Approche, seul ami, que j'éprouve fidèle.

MAXIME.

Honorez moins, seigneur, une âme criminelle.

AUGUSTE.

Ne parlons plus de crime après ton repentir, Après que du péril tu m'as su garantir; C'est à toi que je dois et le jour et l'empire.

#### MAXIME.

De tous vos ennemis connoissez mieux le pire : Si vous régnez encor, seigneur, si vous vivez, C'est ma jalouse rage à qui vous le devez.

Un vertueux remords n'a point touché mon âme; Pour perdre mon rival j'ai découvert sa trame; Euphorbe vous a feint que je m'étois noyé De crainte qu'après moi vous n'eussiez envoyé; Je voulois avoir lieu d'abuser Émilie, Effrayer son esprit, la tirer d'Italie, Et pensois la résoudre à cet enlèvement Sous l'espoir du retour pour venger son amant; Mais, au lieu de goûter ces grossières amorces, Sa vertu combattue a redoublé ses forces, Elle a lu dans mon cœur; vous savez le surplus, Et je vous en ferois des récits superflus.

Vous voyez le succès de mon lâche artifice :
Si pourtant quelque grâce est due à mon indice,

Faites périr Euphorbe au milieu des tourments <sup>1</sup>, Et souffrez que je meure aux yeux de ces amants. J'ai trahi mon ami, ma maîtresse, mon maître, Ma gloire, mon pays, par l'avis de ce traître; Et croirai toutefois mon bonheur infini, Si je puis m'en punir après l'avoir puni.

AUGUSTE.

En est-ce assez, ô ciel! et le sort pour me nuire A-t-il quelqu'un des miens qu'il veuille encor séduire? Qu'il joigne à ses efforts le secours des enfers Je suis maître de moi comme de l'univers; Je le suis, je veux l'être. O siècles! ô mémoire, Conservez à jamais ma dernière victoire; Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux De qui le souvenir puisse aller jusqu'à vous.

Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convic <sup>2</sup>: Comme à mon ennemi je t'ai donné la vie; Et, malgré la fureur de ton lâche dessein <sup>3</sup>, Je te la donne encor comme à mon assassin. Commençons un combat qui montre par l'issue

On lisait dans les premières éditions :

A vos bontés, seigneur, j'en demanderai deux, Le supplice d'Euphorbe, et ma mort à leurs yeux.

Dans l'in-fol. de 1663, Corneille changea ces deux vers comme on les voit ici. Mais il paralt qu'il ne fut pas satisfalt de cette correction, car, dans l'in-12 de 1682, par lui revu, et qu'après sa mort on réimprima en 1692, il revint à l'ancienne leçon, et, je crois, fit bien. (Renouard.)

Ce que dit Auguste est admirable; c'est la ce qui fit verser des larmes au grand Condé, larmes qui n'appartiennent qu'a de belles ames.

De toutes les tragédies de Corneille, celle-ci fit le plus grand effet à la cour, et on peut lui appliquer ces vers du vieil Horace :

C'est aux rois, c'est aux grands, c'est aux esprits bien faits...

C'est d'eux seuls qu'on attend la véritable gloire.

De plus on était alors dans un temps où les esprits, animés par les factions qui avaient agité le règne de Louis XIII, ou plutôt du cardinal de Richelieu, étaient plus propres à recevoir les sentiments qui regnent dans cette pièce. Les premiers spectateurs furent ceux qui combattirent à la Marfée, et qui fireat la guerre de la Fronde. Il y a d'ailleurs dans cette pièce un vrai continuel, un développement de la constitution de l'empire romain qui plait extrêmement aux hommes d'État; et alors chacun voulait l'être.

J'observerai ici que dans toutes les tragédies grecques, faites pour un peuple si amoureux de sa liberté, on ne trouve pas un trait qui regarde cette liberté; et que Corneille, né Français, en est rempli. (Voltaire.)

On lit destin dans toutes les éditions anciennes, jusques et compris l'in-12 de 1692, copie de l'in-12 de 1682, revu par Cornellie. (Renouard.)

Qui l'aura mieux de nous ou donnée ou reçue. Tu trahis mes bienfaits, je les veux redoubler; Je t'en avois comblé, je t'en veux accabler : Avec cette beauté que je t'avois donnée Reçois le consulat pour la prochaine année.

Aime Cinna, ma fille, en cet illustre rang; Préfères-en la pourpre à celle de mon sang; Apprends sur mon exemple à vaincre ta colère: Te rendant un époux, je te rends plus qu'un père.

## ÉMILIE.

Et je me rends, seigneur, à ces hautes bontés; Je recouvre la vue auprès de leurs clartés: Je connois mon forfait qui me sembloit justice, Et, ce que n'avoit pu la terreur du supplice, Je sens naître en mon âme un repentir puissant; Et mon cœur en secret me dit qu'il y consent.

Le ciel a résolu votre grandeur suprême;
Et pour preuve, seigneur, je n'en veux que moi-même:
l'ose avec vanité me donner cet éclat,
Puisqu'il change mon cœur, qu'il veut changer l'état.
Ma haine va mourir, que j'ai crue immortelle;
Elle est morte, et ce cœur devient sujet fldèle,
Et prenant désormais cette haine en horreur,
L'ardeur de vous servir succède à sa fureur.

#### CINNA.

Seigneur, que vous dirai-je après que nos offenses Au lieu de châtiments trouvent des récompenses? O vertu sans exemple! ô clémence, qui rend Votre pouvoir plus juste, et mon crime plus grand!

## AUGUSTE.

Cesse d'en retarder un oubli magnanime; Et tous deux avec moi faites grâce à Maxime: Il nous a trahis tous; mais ce qu'il a commis Vous conserve innocents, et me rend mcs amis.

### (à Maxime.)

Reprends auprès de moi ta place accoutumée; Rentre dans ton crédit et dans ta renommée; Qu'Euphorbe de tous trois ait sa grâce à son tour; Et que demain l'hymen couronne leur amour. Si tu l'aimes encor, ce sera ton supplice.

## MAXIME.

Je n'en murmure point, il a trop de justice; Et je suis plus confus, seigneur, de vos bontés Que je ne suis jaloux du bien que vous m'ôtez.

CINNA.

Souffrez que ma vertu dans mon cœur rappelée Vous consacre une foi lâchement violée, Mais si ferme à présent, si loin de chanceler, Que la chute du ciel ne pourroit l'ébranler.

Puisse le grand moteur des belles destinées, Pour prolonger vos jours, retrancher nos années; Et moi, par un bonheur dont chacun soit jaloux, Perdre pour vous cent fois ce que je tiens de vous!

#### LIVIE.

Ce n'est pas tout, seigneur; une céleste flamme D'un rayon prophétique îllumine mon âme. Oyez ce que les dieux vous font savoir par moi; De votre heureux destin c'est l'immuable loi.

Après cette action vous n'avez rien à craindre: On portera le joug désormais sans se plaindre, Et les plus indomtés, renversant leurs projets, Mettront toute leur gloire à mourir vos sujets; Aucun làche dessein, aucune ingrate envie, N'attaquera le cours d'une si belle vie; Jamais plus d'assassins, ni de conspirateurs; Vous avez trouvé l'art d'être maître des cœurs. Rome avec une joie et sensible et profonde Se démet en vos mains de l'empire du monde; Vos rovales vertus lui vont trop enseigner Oue son bonheur consiste à vous faire régner : D'une si longue erreur pleinement affranchie, Elle n'a plus de vœux que pour la monarchie. Vous prépare déjà des temples, des autels, Et le ciel une place entre les immortels; Et la postérité, dans toutes les provinces, Donnera votre exemple aux plus généreux princes

J'en accepte l'augure, et j'ose l'espérer :

Ainsi toujours les dieux vous daignent inspirer!
Qu'on redouble demain les heureux sacrifices
Que nous leur offrirons sous de meilleurs auspices,
Et que vos conjurés entendent publier
Qu'Auguste a tout appris, et veut tout oublier.

FIN DE GLUNA.

# EXAMEN DE CINNA.

Ce poème a tant d'illustres suffrages qui lui donnent le premier rang parmi les miens, que je me ferois trop d'importants ennemis si j'en disois du mal : je ne le suis pas assez de moimème pour chercher des défauts où ils n'en ont point voulu voir, et accuser le jugement qu'ils en ont fait, pour obscurcir la gloire qu'ils m'en ont donnée. Cette approbation si forte et si générale vient sans doute de ce que la vraisemblance s'y trouve si heureusement conservée aux endroits où la vérité lui manque, qu'il n'a jamais besoin de recourir au nécessaire. Rien n'y contredit l'histoire, hien que beaucoup de choses y soient ajoutées; rien n'y est violenté par les incommodités de la représen

tation, ni par l'unité de jour, ni par celle de lieu.

Il est vrai qu'il s'y rencontre une duplicité de lieu particulier. La moitié de la pièce se passe chez Émilie, et l'autre dans le cabinet d'Auguste. J'aurois été ridicule si j'avois prétendu que cet empereur délibérat avec Maxime et Cinna s'il quitteroit l'empire ou non, précisément dans la même place où ce dernier vient de rendre compte à Émilie de la conspiration qu'il a formée contre lui. C'est ce qui m'a fait rompre la liaison des scènes au quatrième acte, n'ayant pu me résoudre à faire que Maxime vînt donner l'alarme à Émilie de la conjuration découverte au lieu même où Auguste en venoit de recevoir l'avis par son ordre, et dont il ne faisoit que de sortir avec tant d'inquiétude et d'irrésolution. C'eût été une impudence extraordinaire, et tout-à-fait hors du vraisemblable, de se présenter dans son cabinet un moment après qu'il lui avoit fait révéler le secret de cette entreprise, dont il étoit un des chefs, et porter la nouvelle de sa fausse mort. Bien loin de pouvoir surprendre Émilie par la peur de se voir arrêtée, c'eût été se faire arrêter luimême, et se précipiter dans un obstacle invincible au dessein qu'il vouloit exécuter. Émilie ne parle donc pas où parle Auguste, à la réserve du cinquième acte; mais cela n'empêche pas qu'à considérer tout le poeme ensemble, il n'ait son unité de lieu, puisque tout s'y peut passer, non seulement dans Rome. ou dans un quartier de Rome, mais dans le seul palais d'Auguste, pourvu que vous y vouliez donner un appartement à Émilie qui soit éloigné du sien.

Le compte que Cinna lui rend de sa conspiration justifie ce que j'ai dit ailleurs, que pour faire souffrir une narration ornée, il faut que celui qui la fait et celui qui l'écoute aient l'esprit assez tranquille, et s'y plaisent assez pour lui prêter toute la patience qui lui est nécessaire. Émilie a de la joie d'apprendre de la bouche de son amant avec quelle chaleur il a suivi ses intentions; et Cinna n'en a pas moins de lui pouvoir donner de si belles espérances de l'effet qu'elle en souhaite : c'est pourquoi, quelque longue que soit cette narration, sans interruption aucune, elle n'ennuie point. Les ornements de rhétorique dont j'ai tàché de l'enrichir ne la font point condamner de trop d'artifice, et la diversité de ses figures ne fait point regretter le temps que j'y perds; mais si j'avois attendu à la commencer qu'Évandre eût troublé ces deux amants par la nouvelle qu'il leur apporte, Cinna eût été obligé de s'en taire ou de la conclure en six vers, et Émilie n'en eût pu supporter davantage.

Comme les vers de ma tragédic d'Horace ont quelque chose de plus net et de moins guindé pour les pensées que ceux du Cid, on peut dire que ceux de cette pièce ont quelque chose de plus achevé que ceux d'Horace, et qu'enfin la facilité de concevoir le sujet, qui n'est ni trop chargé d'incidents, ni trop embarrassé des récits de ce qui s'est passé avant le commencement de la pièce, est une des causes sans doute de la grande approbation qu'elle a reçue. L'auditeur aime à s'abandonner à l'action présente, et à n'être point obligé, pour l'intelligence de ce qu'il voit, de réfléchir sur ce qu'il a déjà vu, et de fixer sa mémoire sur les premiers actes pendant que les derniers sont devant ses yeux. C'est l'incommodité des pièces embarrassées, qu'en termes de l'art on nomme implexes, par un mot emprunté du latin, telles que sont Rodogune et Héraclius. Elle ne se rencontre pas dans les simples; mais comme celles-là ont sans doute besoin de plus d'esprit pour les imaginer, et de plus d'art pour les conduire, celles-ci n'ayant pas le même secours du côté du sujet, demandent plus de force de vers, de raisonnement et de sentiments pour les soutenir.

# POLYEUCTE,

MARTYR,

## TRAGÉDIE CHRÉTIENNE.

## NOTICE.

Si l'on s'en rapporte à Fontenelle, qui du reste devait être exactement renseigné sur ce point, Corneille, lorsqu'il composa Polyeucte, rencontra autour de lui, et auprès d'un public qu'il pouvait considérer comme très-éclairé, un accueil qui n'était point de nature à l'encourager. Avant de confier sa pièce aux comédiens de l'hôtel de Bourgogne, il se crut obligé de la lire aux beaux esprits de l'hôtel de Rambouillet. « Elle v fut applaudie autant que le demandaient la bienséance et la grande réputation que l'auteur avait déjà, dit Fontenelle; mais quelques jours après. Voiture vint trouver Corneille, et prit des tours fort délicats pour lui dire que Polyeucte n'avait pas réussi comme il pensait, que surtout le christianisme avait infiniment déplu. Corneille alarmé voulut retirer la pièce d'entre les mains des comidiens qui l'apprenaient; mais enfin il la leur laissa sur la parole d'un d'entre eux, qui n'y jouait point parce qu'il était trop mauvais acteur. Était-ce à ce comédien à juger mieux que tout l'hôtel de Rambouillet?»

Voltaire s'est demandé ce qui avait pu porter les habitués du noble hôtel à montrer cette excessive sévérité: «furent-ils persuadés qu'un martyr ne pouvait jamais réussir sur le théâtre? c'était ne pas connaître le peuple; croyaient-ils que les défauts que leur sagacité leur faisait remarquer révolteraient le public? c'était tomber dans la même erreur qui avait trompé les censeurs du Cid: ils examinaient le Cid par l'exacte raison, et ils ne voyaient pas qu'au spectacle on juge par sentiment. Pouvaient ils ne pas sentir les beautés singulières des rôles de Sévère et de Pauline? Ces beautés d'un genre si neuf et si délicat les alarmèrent peut-être: ils purent craindre qu'une femme qui aimait à la fois son amant et son mari n'intéressat pas; et c'est précisément ce qui fit le succès de la pièce ·.» Ce succès fut immense,

On raconte que, lorsque le grand poëte lut sa pièce à l'hôtel de Rambouillet, elle fit une impression très-désavantageuse; on en craignit la chuic, et

car Polyeucte était comme le Cid, mais dans un genre tout différent, une révélation nouvelle pour le public. Corneille, en effet, avait deviné, et faisait revivre avec une beauté souveraine, la poésie mystérieuse et sublime des âges héroïques du christianisme. Le paganisme avait pris pleine possession du théâtre, et on n'y pouvait, suivant la juste remarque de M. Guizot, prononcer le mot dieu qu'au pluriel. Dans la pièce nouvelle, il y avait donc nécessairement, aux yeux des contemporains de Corneille, une innovation téméraire. Le génie de l'auteur triompha de toutes les préventions, et en effet jamais ce génie n'avait pris un plus grand essor.

Tout ce qu'il y a de grand, de surhumain dans le christianisme, le mépris de la mort et des faux biens, les espérances éternelles, l'immolation des sentiments les plus profonds du cœur à la loi du devoir, se mêlent, dans ce beau poëme, aux plus orageuses faiblesses de notre nature. La scène transportée dans l'infini appartient à la fois aux dieux du Capitole et au Dieu de l'Évangile, comme cette Pauline, si passionnée et si pure, moitié païenne et moitié chrétienne, comme l'a si bien dit M. Jules Janin, qui, deux siècles plus tard, dans un autre poëme des Martyrs, s'appellera Cymodocée.

Polyeucte n'est pas seulement une tragédie admirée, c'est une tragedie respectée. Le dix-huitième siècle, qui certes n'était point favorable aux sujets religieux, lui rendit pleine justice; et Voltaire lui-même, malgré de nombreuses réserves, n'a point osé condamner ouvertement les caractères de Polyeucte et de Pauline, bien que ces vers de la dédicace de Zaire, écrits longtemps

sur l'avis de tous, particulièrement sur l'avis de Godeau, évêque de Grasse, lequel, bien qu'ensuite lié avec Port-Royal, fut toujours doublement de l'hôtel de Rambouillet, en religion comme en poésie, on dépêcha Voiture pres de Corneille pour l'engager à garder sa pièce sans la risquer au théâtre. C'est qu'en effet, ce n'était pas du monde d'alors, de ses modes romanesques et sentimentales, ni de ses sujets favoris, que, cette fois, le génie de Corneille avait uniquement tiré sa matière. Il lui était venu un souffle et un accent d'autre part, d'autour de lui aussi, mais sans qu'il sût bien d'où peut-être. Il s'étai, emparé, au passage, de cette idée grondante, de ce coup de foudre de la grâcet pour s'en faire bardiment un tragique flambeau; il s'était dit, dès les premiers vers, avec Néarque :

> Avez-vous cependant une pleine assurance D'avoir assez de vie et de persévérance? etc.

Il s'était donc mis à saisir, sans plus tarder, cette inspiration nouvelle, cette grace (dans toutes les acceptions) dont il sentait sur lui, au dedans de lui, la tentation henreuse; et ce naîf génie, ce franc et noble cœur, s'y appliquant dans toute son ouverture, en avait des l'abord atteint et exprimé la profonde

Il ne serait pas malaisé, à mon sens, de soutenir cette thèse : Corneille est de Port-Royal par Polyeucte. (Port-Royal, t. Iet, p. 133-134.)

## 244 ÉPITRE A LA REINE RÉGENTE.

avant le commentaire, ne laissent aucun doute sur l'hostilité secrète qu'il gardait à l'inspiration religieuse de la pièce

> De Polyeucte la belle âme Aurait faiblement attendri, Et les vers chrétiens qu'il déclame Seraient tombés dans le décri, N'eût été l'amour de sa femme, Pour ce paien son favori, Qui méritait bien mieux sa flamme, Que son hon dévot de mari.

Le père Niceron disait, en 1731, que l'on représentait encore Polyeucle tous les ans, et avec le même succès qu'il eut d'abord. L'admiration depuis ce temps n'a fait que grandir. Nous surchargerions démesurément cette notice, si nous en rapportions les nombreux témoignages, qui se reproduisent tous à pen près dans les mêmes termes.

# A LA REINE RÉGENTE.

## MADAME.

Quelque connoissance que j'aie de ma foiblesse, quelque prefond respect qu'imprime Votre Majesté dans les âmes de cent qui l'approchent, j'avoue que je me jette à ses pieds sans timidité et sans désiance, et que je me tiens assuré de lui plaire, parce que je suis assuré de lui parler de ce qu'elle aime le mieux. Ce n'est qu'une pièce de théâtre que je lui présente. mais qui l'entretiendra de Dieu : la dignité de la matière est si haute, que l'impuissance de l'artisan ne la peut ravaler; et votre âme royale se plait trop à cette sorte d'entretien pour s'offenser des défauts d'un ouvrage où elle rencontrera les délices de son cœur. C'est par là, MADAME, que j'espère obtenir de Votre Majesté le pardon du long temps que j'ai attendu à lui rendre cette sorte d'hommage. Toutes les fois que j'ai mis sur notre scène des vertus morales ou politiques, j'en ai toujours cru les tableaux trop peu dignes de paroître devant elle, quand j'ai considéré qu'avec quelque soin que je les pusse choisir dans l'histoire, et quelques ornements dont l'artifice les pût enrichir, elle en vovoit de plus grands exemples dans elle-même. Pour rendre les choses proportionnées, il falloit aller à la plus haute espèce, n'entreprendre pas de rien offrir de cette nature à une Reine s chrétienne, et qui l'est beaucoup plus encore par ses acas que par son titre, à moins que de lui offrir un portrait vertus chrétiennes dont l'amour et la gloire Je Dieu forssent les plus beaux traits, et qui rendit les plaisirs qu'elle y ırra prendre aussi propres à exercer sa piété qu'à délasser esprit. C'est à cette extraordinaire et admirable piété, Ma-ME, que la France est redevable des bénédictions qu'elle voit aber sur les premières armes de son Roi; les heureux succès elles ont obtenus en sont les rétributions éclatantes, et des ins du ciel qui répand abondamment sur tout le royaume les ompenses et les grâces que Votre Majesté a méritées. Notre te sembloit infaillible après celle de notre grand monarque: te l'Europe avoit déjà pitié de nous, et s'imaginoit que nous sallions précipiter dans un extrême désordre, parce qu'elle is voyoit dans une extrême désolation : cependant la prudence es soins de Votre Majesté, les bons conseils qu'elle a pris, grands courages qu'elle a choisis pour les exécuter, ont agi wissamment dans tous les besoins de l'état, que cette prere année de sa régence a non seulement égalé les plus gloses de l'autre règne, mais a même essacé, par la prise de onville, le souvenir du malheur qui, devant ses murs, avoit rrompu une si longue suite de victoires. Permettez que je laisse emporter au ravissement que me donne cette pensée, ne ie m'écrie dans ce transport :

Que vos soins, grande Reine, enfantent de miracles! Bruxelles et Madrid en sont tout interdits; Et si notre Apollon me les avoit prédits, J'aurois moi-même osé douter de ses oracles.

Sous vos commandements on force tous obstacles, On porte l'épouvante aux cœurs les plus hardis, Et par des coups d'essai vos états agrandis Des drapeaux ennemis font d'illustres spectacles.

La victoire elle-même accourant à mon Ros, Et mettant à ses pieds Thionville et Rocroi, Fait retentir ces vers sur les bords de la Seine :

France, attends tout d'un règne ouvert en triomphant, Puisque tu vois déjà les ord es de la Reine Faire un fondre en tes mains des armes d'un enfant.

ne faut point douter que des commencements si merreilleux vient soutenus par des progrès encore plus étonnants. Dies aisse point ses ouvrages imparfaits; il les achèvera, Mair, et rendra non seulement la régence de Votre Majesté,

## 246 ABRÉGÉ DU MARTYRE DE S. POLYEUCTE

mais encore toute sa vie, un enchaînement continuel de prospérités. Ce sont les vœux de toute la France, et ce sont œux que fait avec le plus de zèle,

MADAME,

DE VOTRE MAJESTÉ,

Le très humble, très obéissant et très félie serviteur et sujet,

P. CORNEILLE.

## ABREGE

## DU MARTYRE DE SAINT POLYEUCTE

Écrit par Siméon Métaphraste, et rapporté par Surius.

L'ingénieuse tissure des fictions avec la vérité, où consiste le plus beau secret de la poésie, produit d'ordinaire deux sorté d'effets, selon la diversité des esprits qui la voient. Les uns x laissent si bien persuader à cet enchaînement, qu'aussité qu'ils ont remarqué quelques événements véritables, ils s'imaginent la même chose des motifs qui les font naître et des circonstance qui les accompagnent; les autres, mieux avertis de notre artifice, soupçonnent de fausseté tout ce qui n'est pas de leur conoissance : si bien que, quand nous traitons quelque histoir écartée dont ils ne trouvent rien dans leur souvenir, ils l'attribuent tout entière à l'effort de notre imagination, et la prenent pour une aventure de roman.

L'un et l'autre de ces effets seroit dangereux en cette recontre : il y va de la gloire de Dieu, qui se plaît dans celle de ses saints, dont la mort si précieuse devant ses yeux ne doit papasser pour fabuleuse devant ceux des hommes. Au lieu de sontifier notre théâtre par sa représentation, nous y profanctions la sainteté de leurs souffrances, si nous permettions que la crédulité des uns et la défiance des autres, également abusées par en mélange, se méprissent également en la vénération qui leur et due, et que les premiers la rendissent mal à propos à ceux qui ne la méritent pas, pendant que les autres la dénieroient à ceut à qui elle appartient.

Saint Polyeucte est un martyr dont, s'il m'est permis de parler ainsi, beaucoup ont plutôt appris le nom à la comédie qu'à l'église. Le Martyrologe romain en fait mention sur le 13 de février, mais en deux mots, suivant sa coutume; Baronius, dans ses Annales, n'en écrit qu'une ligne; le seul Surius, ou plutôt Mosander, qui l'a augmenté dans les dernières impressions, en rapporte la mort assez au long sur le 9 de janvier : et j'ai cru qu'il étoit de mon devoir d'en mettre ici l'abrégé. Comme il a été à propos d'en rendre la représentation agréable, afin que le plaisir pût en insinuer plus doucement l'utilité, et lui servir comme de véhicule pour la porter dans l'ame du peuple, il est juste aussi de lui donner cette lumière pour démêler la vérité d'avec ses ornements, et lui faire reconnoître ce qui lui doit imprimer du respect comme saint, et ce qui le doit seulement divertir comme industrieux. Voici donc ce que ce dernier nous apprend.

« Polyeucte et Néarque étoient deux cavaliers étroitement liés ensemble d'amitié; ils vivoient en l'an 250, sous l'empire de Décius; leur demeure étoit dans Mélitène, capitale d'Arménie; leur religion différente. Néarque étoit Chrétien, et Polyeucte suivoit encore la secte des Gentils, mais ayant toutes les qualités dignes d'un Chrétien, et une grande inclination à le devenir. L'empereur avant fait publier un édit très rigoureux contre les Chrétiens, cette publication donna un grand trouble à Néarque, non par la crainte des supplices dont il étoit menacé, mais pour l'appréhension qu'il eut que leur amitié ne souffrit quelque séparation ou refroidissement par cet édit, vu les peines qui étoient proposées à ceux de sa religion, et les honneurs promis à ceux du parti contraire; il en conçut un si profond déplaisir, que son ami s'en aperçut; et l'ayant obligé de lui en dire la cause. il prit de là occasion de lui ouvrir son cœur : Ne craignez point, lui dit-il, que l'édit de l'empereur nous désunisse; j'ai vu cette nuit le Christ que vous adorez; il m'a dépouillé d'une robe sale pour me revêtir d'une autre toute lumineuse, et m'a fait monter sur un cheval ailé pour le suivre : cette vision m'a résolu entièrement à faire ce qu'il y a long-temps que je médite; le seul nom de Chrétien me manque; et vous-même, toutes les fois que vous m'avez parlé de votre grand Messie, vous avez pu remarquer que je vous ai toujours écouté avec respect; et quand yous m'avez lu sa vie et ses enseignements, j'ai toujours admiré la sainteté de ses actions et de ses discours : ô Néarque! si je ne me croyois pas indigne d'aller à lui sans être initié dans ses mystères et avoir reçu la grâce de ses sacrements, que vous verriez éclater l'ardeur que j'ai de mourir pour sa gloire et le soutien de ses éternelles vérités! Néarque l'ayant éclairei sur l'illusion du scrupule où il étoit par l'exemple du bon larron.

# 248 ABRÉGÈ DU MARTYRE DE S. POLYEUCTE.

qui en un moment mérita le ciel, bien qu'il n'eût pas reçu le baptême; aussitôt notre martyr, plein d'une sainte ferveur, prend l'édit de l'empereur, crache dessus, et le déchire en morceaux qu'il jette au vent; et voyant des idoles que le peuple portoit sur les autels pour les adorer, il les arrache à ceux qui les portoient, les brise contre terre, et les foule aux picds, étonnant tout le monde et son ami même par la chaleur de ce zèle qu'il n'avoit pas espéré.

» Son beau-père Félix, qui avoit la commission de l'empereur pour persécuter les Chrétiens, ayant vu lui même ce qu'avoit fait son gendre, saisi de douleur de voir l'espoir et l'appui de sa famille perdus, tâche d'ébranler sa constance, premièrement par de belles paroles, ensuite par des menaces, enfin par des coups qu'il lui fait donner par ses bourreaux sur tout le visage : mais n'en ayant pu venir à bout, pour dernier effort il lui envoie sa fille Pauline, afin de voir si ses larmes n'auroient point plus de pouvoir sur l'esprit d'un mari que n'avoient en ses artifices et ses rigueurs. Il n'avance rien davantage par là; au contraire, voyant que sa fermeté convertissoit beaucoup de Païens, il le condamne à perdre la tête. Cet arrêt fut exécuté sur l'heure; et le saint martyr, sans autre baptême que de son sang, s'en alla prendre possession de la gloire que Dieu a promise à ceux qui renonceroient à eux-mêmes pour l'amour de lui. »

Voilà en peu de mots ce qu'en dit Surius : le songe de Pauline, l'amour de Sévère, le baptême effectif de Polyeucte, le sacrifice pour la victoire de l'empereur, la dignité de Félix que je fais gouverneur d'Arménie, la mort de Néarque, la conversion de Félix et de Pauline, sont des inventions et des embelissements de théâtre. La seule victoire de l'empereur contre les Perses a quelque fondement dans l'histoire; et, sans chercher d'autres auteurs, elle est rapportée par M. Coeffeteau dans son Histoire romaine; mais il ne dit pas, ni qu'il leur imposa tribut, ni qu'il envoya faire des sacrifices de remerciment en Arménie.

Si j'ai ajouté ces incidents et ces particularités selon l'art, ou non, les savants en jugeront; mon but ici n'est pas de les justifier, mais seulement d'avertir le lecteur de ce qu'il en peut croire.

# PERSONNAGES.

FÉLIX, sénateur romain, gouverneur d'Arménie.
POLYEUCTE, seigneur arménien, gendre de Félix.
SÉVÈRE, chevalier romain, favori de l'empereur Décie.
NÉARQUE, seigneur arménien, ami de Polyeucte.
PAULINE, fille de Félix, et femme de Polyeucte.
STRATONICE, confidente de Pauline.
ALBIN, confident de Félix.
FABIAN, domestique de Sévère.
CLÉON, domestique de Félix.
TROIS GARDES.

La scène est à Mélitène, capitale d'Arménie, dans le palais de Félix,

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I. - POLYEUCTE, NÉARQUE.

NÉARQUE.

Quoi! vous vous arrêtez aux songes d'une femme! De si foibles sujets troublent cette grande âme! Et ce cœur tant de fois dans la guerre éprouvé S'alarme d'un péril qu'une femme a rêvé!

POLYEUCTE.

Je sais ce qu'est un songe, et le peu de croyance 1 Qu'un homme doit donner à son extravagance, Qui d'un amas confus des vapeurs de la nuit Forme de vains objets que le réveil détruit; Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme; Vous ignorez quels droits elle a sur toute l'âme Quand, après un long temps qu'elle a su nous charmer, Les flambeaux de l'hymen viennent de s'allumer. Pauline, sans raison dans la douleur plongée,

Seigneur, à vos soupçons donnez moins de croyance.
(Racine.)

Craint et croit déjà voir ma mort qu'elle a songée; Elle oppose ses pleurs au dessein que je fais, Et tâche à m'empêcher de sortir du palais. Je méprise sa crainte, et je cède à ses larmes; Elle me fait pitié sans me donner d'alarmes; Et mon cœur, attendri sans être intimide, N'ose déplaire aux yeux dont il est possédé. L'occasion, Néarque, est-elle si pressante Qu'il faille être insensible aux soupirs d'une amante? Par un peu de remise épargnons son ennui, Pour faire en plein repos ce qu'il trouble aujourd'huit.

Avez-vous cependant une pleine assurance D'avoir assez de vie, ou de persévérance? Et Dieu qui tient votre âme et vos jours dans sa main, Promet-il à vos vœux de le vouloir demain? Il est toujours tout juste et tout bon; mais sa grâce Ne descend pas toujours avec même efficace; Après certains moments que perdent nos longueurs Elle quitte ces traits qui pénètrent les cœurs; Le nôtre s'endurcit, la repousse, l'égare : Le bras qui la versoit en devient plus avare2; Et cette sainte ardeur qui doit porter au bien Tombe plus rarement, ou n'opère plus rien. Celle qui vous pressoit de courir au baptême. Languissante déjà, cesse d'être la même, Et, pour quelques soupirs qu'on vous a fait ouir. Sa flamme se dissipe, et va s'évanouir. POLYEUCTE.

Vous me connoissez mal, la même ardeur me brûle, Et le désir s'accroît quand l'effet se recule. Ces pleurs, que je regarde avec un œil d'époux, Me laissent dans le cœur aussi chrétien que vous; Mais, pour en recevoir le sacré caractère Qui lave nos forfaits dans une eau salutaire, Et qui, purgeant notre âme, et dessillant nos yeux,

VAR. Remettons ce dessein qui l'accable d'ennui, Nous le pourrons demain aussi-bien qu'aujourd'hui.

VAR. Le bras qui la versoit s'arrête et se courrouce ; Notre cœur s'endurcit, et sa pointe s'émousse. s rend le premier droit que nous avions aux cieux, que je le préfère aux grandeurs d'un empire, une le bien suprème et le seul où j'aspire, rois, pour satisfaire un juste et saint amour, voir un peu remettre, et différer d'un jour.

NÉARQUE.

ii du genre humain l'ennemi vous abuse 1 : nu'il ne peut de force, il l'entreprend de ruse : ux des bons desseins qu'il tâche d'ébranler, nd il ne les peut rompre, il pousse à reculer; stacle sur obstacle il va troubler le vôtre, ourd'hui par des pleurs, chaque jour par quelque autre; æ songe rempli de noires visions st que le coup d'essai de ses illusions : net tout en usage, et prière et menace; ttaque toujours, et jamais ne se lasse; roit pouvoir enfin ce qu'encore il n'a pu, que ce qu'on diffère est à demi rompu. lompez ces premiers coups; laissez pleurer Pauline. u ne veut point d'un cœur où le monde domine. i regarde en arrière, et, douteux en son choix, sque sa voix l'appelle, écoute une autre voix.

POLYEUCTE.

ur se donner à lui faut-il n'aimer personne? NÉARQUE.

us pouvons tout aimer, il le souffre, il l'ordonne; is, à vous dire tout, ce Seigneur des seigneurs ut le premier amour et les premiers honneurs. mme rien n'est égal à sa grandeur suprème, aut ne rien aimer qu'après lui, qu'en lui-mème, gliger, pour lui plaire, et femme, et biens, et rang, poser pour sa gloire et verser tout son sang. is que vous êtes loin de cette ardeur parfaite i vous est nécessaire, et que je vous souhaite! ne puis vous parler que les larmes aux yeux.

Ce langage familler de la dévotion parut d'abord extraordinaire : on venat ouer sainte Agnès, d'un Puget de La Serre; elle était tombée : sa chute la mauvaise opinion de saint Polyeucts à l'hôtel de Rambonillet. Le carl de Richelieu le condamna comme le Ctd. C'est ce que nous apprend l'abbé elin d'Aubignac, ennemi de Corneille, et qui croyait être son maître. (Voltaire) Polyeucte, aujourd'hui qu'on nous hait en tous lieux, Qu'on croit servir l'état quand on nous persécute, Qu'aux plus âpres tourments un Chrétien est en butte; Comment en pourrez-vous surmonter les douleurs, Si vous ne pouvez pas résister à des pleurs?

POLYEUCTE.

Vous ne m'étonnez point; la pitié qui me blesse Sied bien aux plus grands cœurs, et n'a point de foibless Sur mes pareils, Néarque, un bel œil est bien fort: Tel craint de le fâcher qui ne craint pas la mort; Et s'il faut affronter les plus cruels supplices, Y trouver des appas, en faire mes délices, Votre Dieu, que je n'ose encor nommer le mien, M'en donnera la force en me faisant chrétien.

NÉARQUE.

Hâtez-vous donc de l'être.

POLYEUCTE.

Oui, j'y cours, cher Néarque; Je brûle d'en porter la glorieuse marque. Mais Pauline s'afflige, et ne peut consentir,

NÉARQUE.

Votre retour pour elle en aura plus de charmes; Dans une heure au plus tard vous essuirez ses larmes; Et l'heur de vous revoir lui semblera plus doux, Plus elle aura pleuré pour un si cher époux. Allons, on nous attend.

Tant ce songe la trouble, à me laisser sortir.

POLYEUCTE.

Apaisez donc sa crainte, Et calmez la douleur dont son âme est atteinte. Elle revient.

NÉARQUE.

Fuyez.

POLYEUCTE.

Je ne puis.

NÉARQUE.

Il le faut;

Fuyez un ennemi qui sait votre défaut, Qui le trouve aisément, qui blesse par la vue, Et dont le coup mortel vous plaît quand il vous tue. POLYEUCTE.

Fuyons, puisqu'il le faut.

SCÈNE II. — POLYEUCTE, NÉARQUE, PAULINE 1, STRATONICE.

POLYEUCTE.

Adieu, Pauline, adieu.

Dans une heure au plus tard je reviens en ce lieu.

PAULINE.

Quel sujet si pressant à sortir vous convie? Y va-t-il de l'honneur? y va-t-il de la vie?

POLYEUCTE.

Il y va de bien plus.

PAULINE.

Quel est donc ce secret?

POLYEUCTE.

Vous le saurez un jour : je vous quitte à regret; Mais enfin il le faut.

PAULINE.

Vous m'aimez?

POLYEUCTB.

Je vous aime,

Le ciel m'en soit témoin, cent fois plus que moi-même;

PAULINE.

Mais mon déplaisir ne vous peut émouvoir! Vous avez des secrets que je ne puis savoir! Quelle preuve d'amour! Au nom de l'hyménée, Donnez à mes soupirs cette seule journée.

POLYEUCTE.

Un songe vous fait peur?

PAULINE.

Ses présages sont vains,

Je le sais; mais enfin je vous aime, et je crains.

L'incomparable rôle de Pauline est un mélange intéressant des émotions les plus pures et les plus tendres, femme faible, et dominant ses propres faiblesses, combattue par son amour illégitime, et toujours victorieuse de lui, modèle extraordinaire enfin de délicatesse et de douce pitie, et que son cœur est adultère. Sonne de cette épouse sont chastement conjugales et que son cœur est adultère. (Répom. Lemercier.)

#### POLYEUCTE.

Ne craignez rien de mal pour une heure d'absence. Adieu : vos pleurs sur moi prennent trop de puissance; Je sens déjà mon cœur prêt à se révolter, Et ce n'est qu'en fuyant que j'y puis résister.

SCÈNE III. - PAULINE, STRATONICE.

#### PAULINE.

Va, néglige mes pleurs, cours, et te précipite
Au-devant de la mort que les dieux m'ont prédite;
Suis cet agent fatal de tes mauvais destins,
Qui peut-ètre te livre aux mains des assassins.
Tu vois, ma Stratonice, en quel siècle nous sommes:
Voilà notre pouvoir sur les esprits des hommes;
Voilà ce qui nous reste, et l'ordinaire effet
De l'amour qu'on nous offre, et des vœux qu'on nous fait.
Tant qu'ils ne sont qu'amants nous sommes souveraines,
Et jusqu'à la conquête ils nous traitent de reines;
Mais après l'hyménée ils sont rois à leur tour.

### STRATONICE.

Polyeucte pour yous ne manque point d'amour: S'il ne vous traite ici d'entière confidence. S'il part malgré vos pleurs, c'est un trait de prudence; Sans vous en affliger, présumez avec moi Qu'il est plus à propos qu'il vous cèle pourquoi; Assurez-vous sur lui qu'il en a juste cause. Il est bon qu'un mari nous cache quelque chose, Qu'il soit quelquefois libre, et ne s'abaisse pas A nous rendre toujours compte de tous ses pas : On n'a tous deux qu'un cœur qui sent mêmes traverses; Mais ce cœur a pourtant ses fonctions diverses, Et la loi de l'hymen qui vous tient assemblés N'ordonne pas qu'il tremble alors que vous tremblez : Ce qui fait vos fraycurs ne peut le mettre en peine; Il est Arménien, et vous èles Romaine, Et vous pouvez savoir que nos deux nations N'ont pas sur ce sujet mêmes impressions. Un songe en notre esprit passe pour ridicule, Il ne nous laisse espoir, ni crainte, ni scrupule;

Mais il passe dans Rome avec autorité Pour fidèle miroir de la fatalité.

PAULINE.

Quelque peu de crédit que chez vous il obtienne, Je crois que ta frayeur égaleroit la mienne, Si de telles horreurs t'avoient frappé l'esprit, Si je t'en avois fait seulement le récit.

STRATONICE.

A raconter ses maux souvent on les soulage.

PAULINE.

Écoute; mais il faut te dire davantage,
Et que, pour mieux comprendre un si triste discours,
Tu saches ma foiblesse et mes autres amours:
Une femme d'honneur peut avouer sans honte
Ces surprises des sens que la raison surmonte 1;
Ce n'est qu'en ces assauts qu'éclate la vertu,
Et l'on doute d'un cœur qui n'a point combattu.
Dans Rome où ie naquis, ce malbeureux visage

Dans Rome, où je naquis, ce malheureux visage D'un chevalier romain captiva le courage; Il s'appeloit Sévère : excuse les soupirs Qu'arrache encore un nom trop cher à mes désirs <sup>2</sup>.

### STRATONICE.

Est-ce lui qui naguère aux dépens de sa vie Sauva des ennemis votre empereur Décie, Qui leur tira mourant la victoire des mains, Et fit tourner le sort des Perses aux Romains? Lui, qu'entre tant de morts immolés à son maître, On ne put rencontrer, ou du moins reconnoître; A qui Décie ensin pour des exploits si beaux Fit si pompeusement dresser de vains tombeaux?

'Voltaire et quelques autres critiques ont blâmé ce passage. Pauline, a-t-on dit, ne devait pas débuter par dire un peu crôment qu'elle a eu d'autres amours; une coquette ne s'exprimerait pas autrement. — Pauline ne parle pas en coquette, mais comme elle le dit, en femme d'honneur. La vertu, en effet, est-elle autre chose que le triomphe de la raison sur les surprises des sens?

<sup>2</sup> On convient unanimement que l'amour de Sévère et de Pauline forme un nœud intéressant, parce que le péril de Polyeucte les met tous deux dans une situation respective propre à déployer cette noblesse de sentiments qui nous attache aux personnages de la tragédie, et nous fait partager des infortunes qu'ils n'ont pas méritées. C'est une des créations qui font le plus d'honneur au talent de Corneille, et dont il n'avait trouvé le modèle nulle part.

(La llarpe.)

#### PAULINE.

Hélas! c'étoit lui-même, et jamais notre Rome
N'a produit plus grand cœur, ni vu plus honnêse homm
Puisque tu le connois, je ne t'en dirai rien.
Je l'aimai, Stratonice; il le méritoit bien.
Mais que sert le mérite où manque la fortune?
L'un étoit grand en lui, l'autre foible et commune;
Trop invincible obstacle, et dont trop rarement
Triomphe auprès d'un père un vertueux amant!

STRATONICE.

La digne occasion d'une rare constance!

Dis plutôt d'une indigne et folle résistance. Quelque fruit qu'une fille en puisse recueillir, Ce n'est une vertu que pour qui veut faillir.

Parmi ce grand amour que j'avois pour Sévère. J'attendois un époux de la main de mon père ; Toujours prête à le prendre, et jamais ma raison N'ayoua de mes yeux l'aimable trahison : Il possédoit mon cœur, mes désirs, ma pensée; Je ne lui cachois point combien j'étois blessée; Nous soupirions ensemble et pleurions nos malheurs; Mais au lieu d'espérance il n'avoit que des pleurs; Et, malgré des soupirs si doux, si favorables, Mon père et mon devoir étoient inexorables. Enfin je quittai Rome et ce parfait amant, Pour suivre ici mon père en son gouvernement; Et lui, désespéré, s'en alla dans l'armée Chercher d'un beau trépas l'illustre renommée. Le reste, tu le sais. Mon abord en ces lieux Me fit voir Polycucte, et je plus à ses yeux; Et comme il est ici le chef de la noblesse, Mon père fut ravi qu'il me prît pour maîtresse, Et par son alliance il se crut assuré D'être plus redoutable et plus considéré; Il approuva sa flamme, et conclut l'hyménée; Et moi, comme à son lit je me vis destinée. Je donnai par devoir à son affection Tout ce que l'autre avoit par inclination 1.

¹ On lit chez madame de Sévigné (Lettre du 28 août 1680) : « Madame Dauphine disait l'autre jour, en admirant Pauline, de Polyeucte: Eh bir Si tu peux en douter, juge-le par la crainte Dont en ce triste jour tu me vois l'âme atteinte. STRATONICE.

Elle fait assez voir à quel point vous l'aimez.

Mais quel songe, après tout, tient vos sens alarmés?

PAULINE.

Je l'ai vu cette nuit, ce malheureux Sévère, La vengeance à la main, l'œil ardent de colère : Il n'étoit point couvert de ces tristes lambeaux Qu'une ombre désolée emporte des tombeaux : Il n'étoit point percé de ces coups pleins de gloire Qui, retranchant sa vie, assurent sa mémoire; Il sembloit triomphant, et tel que sur son char Victorieux dans Rome entre notre César. Après un peu d'effroi que m'a donné sa vue, · Porte à qui tu voudras la faveur qui m'est duc, Ingrate, m'a-t-il dit, et, ce jour expiré, Pleure à loisir l'époux que tu m'as préféré. » A ces mots j'ai frémi, mon âme s'est troublée; Ensuite des Chrétiens une impie assemblée, Pour avancer l'effet de ce discours fatal, A jeté Polyeucte aux pieds de son rival. Soudain à son secours j'ai réclamé mon père; Hélas! c'est de tout point ce qui me désespère. l'ai vu mon père même un poignard à la main Entrer le bras levé pour lui percer le sein : Là. ma douleur trop forte a brouillé ces images; Le sang de Polycucte a satisfait leurs rages. Je ne sais ni comment ni quand ils l'ont tué, Mais je sais qu'à sa mort tous ont contribué. Voilà quel est mon songe 1.

soilà la plus honnéte femme du monde qui n'aime pas du tout son mari! > Ce qui me frappe au contraire, les antécédents étant donnés, dit M. Sainte-Beuve, c'est comme elle l'aime. La raison, qui l'a tirée de son inclination première, l'a conduite à l'aflection conjugale. Car, au milieu des exaltations de langage et de croyance, à travers ce songe mystérieux et ces coups de la grâce, au fond, la raison règle et commande le caractère si charmant, si solide et si sérieux de Pauline.

Pusieurs personnes ont entendu dire au marquis de Saint-Aulaire, mort à l'âge de cent ans, que l'hôtel de Ran bouillet avait condamné ce songe de Pauline. On disait que, dans une pièce chrétienne, ce songe est envoyé par Dieu mème, et que, dans ce cas, Dieu, qui a en vue la conversion de Pauline, doit faire servir ce songe à cette même conversion; mais qu'au contraire il semble

#### STRATONICE.

Il est vrai qu'il est triste;
Mais il faut que votre âme à ces frayeurs résiste:
La vision de soi peut faire quelque horreur,
Mais non pas vous donner une juste terreur.
Pouvez-vous craindre un mort, pouvez-vous craindre un père,
Qui chérit votre époux, que votre époux révère,
Et dont le juste choix vous a donnée à lui
Pour s'en faire en ces lieux un ferme et sûr appui?

Il m'en a dit autant, et rit de mes alarmes; Mais je crains des Chrétiens les complots et les charmes, Et que sur mon époux leur troupeau ramassé Ne venge tant de sang que mon père a versé.

STRATONICE.

Leur secte est insensée, impie, et sacrilége, Et dans son sacrifice use de sortilége; Mais sa fureur ne va qu'à briser nos autels; Elle n'en veut qu'aux dieux, et non pas aux mortels. Quelque sévérité que sur cux on déploie, Ils souffrent sans murmure, et meurent avec joie; Et depuis qu'on les traite en criminels d'état, On ne peut les charger d'aucun assassinat.

PAULINE.

Tais-toi, mon père vient.

SCÈNE IV. - FÉLIX, ALBIN, PAULINE, STRATONICE.

FÉLIX.

Ma fille, que ton songe En d'étranges frayeurs ainsi que toi me plonge! Que j'en crains les effets qui semblent s'approcher!

PAULINE.

Quelle subite alarme ainsi vous peut toucher?

Sévère n'est point mort.

PAULINE.

Quel mal nous fait sa vie?

uniquement fait pour inspirer à Pauline de la haîne contre les Chrétiens ; qu'elle voit des Chrétiens qui assassinent son mari, et qu'elle devait voir tout le contraire.

(Yoltaire.)

FÉLIX.

est le favori de l'empereur Décic.

DATITION

> rès l'avoir sauvé des mains des ennemis, espoir d'un si haut rang lui devenoit permis;

destin, aux grands cœurs si souvent mal propice,

résout quelquesois à leur faire justice.

PÉLIX.

vient ici lui-même.

PAULINE.

Il vient!

FÉLIX.

Tu le vas voir.

PAULINE.

en est trop; mais comment le pouvez-vous savoir?

I bin l'a rencontré dans la proche campagne : In gros de courtisans en foule l'accompagne, It montre assez quel est son rang et son crédit : I ais, Albin, redis-lui ce que ses gens t'ont dit.

LBIN.

Ous savez quelle fut cette grande journée, **Lue** sa perte pour nous rendit si fortunée, 📭 l'empereur captif, par sa main dégagé, Rassura son parti déjà découragé, Tandis que sa vertu succomba sous le nombre; Vous savez les honneurs qu'on sit faire à son ombre, Après qu'entre les morts on ne le put trouver : Le roi de Perse aussi l'avoit fait enlever; Témoin de ses hauts faits, et de son grand courage, Ce monarque en voulut connoître le visage; On le mit dans sa tente, où, tout percé de coups, Tout mort qu'il paroissoit, il fit mille jaloux; La bientôt il montra quelque signe de vie : Ce prince généreux en eut l'âme ravie, El sa joie, en dépit de son dernier malheur, Du bras qui le causoit honora la valeur; Il en sit prendre soin, la curc en sut secrète ; Et comme au bout d'un mois sa santé fut parfaite. ll offrit dignités, alliance, trésors, Et pour gagner Sévère il fit cent vains efforts;

### 248 ARRÉGÉ DU MARTYRE DE S. POLYEUCTE.

qui en un moment mérita le ciel, bien qu'il n'eût pas reçu le baptême; aussitôt notre martyr, plein d'une sainte ferveur, prend l'édit de l'empereur, crache dessus, et le déchire en morceaux qu'il jette au vent; et voyant des idoles que le peuple portoit sur les autels pour les adorer, il les arrache à ceux qui les portoient, les brise contre terre, et les foule aux pieds, étonnant tout le monde et son ami même par la chaleur de ce zèle qu'il n'avoit pas espéré.

» Son beau-père Félix, qui avoit la commission de l'empereur pour persécuter les Chrétiens, ayant vu lui même ce qu'avoit fait son gendre, saisi de douleur de voir l'espoir et l'appui de sa famille perdus, tâche d'ébranler sa constance, premièrement par de belles paroles, ensuite par des menaces, enfin par des coups qu'il lui fait donner par ses bourreaux sur tout le visage : mais n'en ayant pu venir à bout, pour dernier effort il lui envoie sa fille Pauline, afin de voir si ses larmes n'auroient point plus de pouvoir sur l'esprit d'un mari que n'avoient eu ses artifices et ses rigueurs. Il n'avance rien davantage par là; au contraire, voyant que sa fermeté convertissoit beaucoup de Païens, il le condamne à perdre la tête. Cet arrêt fut exécuté sur l'heure; et le saint martyr, sans autre baptême que de son sang, s'en alla prendre possession de la gloire que Dieu a promise à ceux qui renonceroient à eux-mêmes pour l'amour de lui. »

Voilà en peu de mots ce qu'en dit Surius : le songe de Pauline, l'amour de Sévère, le baptême effectif de Polyeucte, le sacrifice pour la victoire de l'empereur, la dignité de Félix que je fais gouverneur d'Arménie, la mort de Néarque, la conversion de Félix et de Pauline, sont des inventions et des embellissements de théâtre. La seule victoire de l'empereur contre les Perses a quelque fondement dans l'histoire; et, sans chercher d'autres auteurs, elle est rapportée par M. Coeffeteau dans son Histoire romaine; mais il ne dit pas, ni qu'il leur imposa tribut, ni qu'il envoya faire des sacrifices de remercîment en Arménic.

Si j'ai ajouté ces incidents et ces particularités selon l'art, ou non, les savants en jugeront; mon but ici n'est pas de les justifier, mais seulement d'avertir le lecteur de ce qu'il en peut croire.

### PERSONNAGES.

FÉLIX, sénateur romain, gouverneur d'Arménie.
POLYEUCTE, seigneur arménien, gendre de Félix.
SÉVÈRE, chevalier romain, favori de l'empereur Décie.
NÉARQUE, seigneur arménien, ami de Polyeucte.
PAULINE, fille de Félix, et femme de Polyeucte.
STRATONICE, confidente de Pauline.
ALBIN, confident de Félix.
FABIAN, domestique de Sévère.
CLÉON, domestique de Félix.
TROIS GARDES.

scine est à Mélitène, capitale d'Arménie, dans le palais de Félix,

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I. - POLYEUCTE, NÉARQUE.

NÉARQUE.

il vous vous arrêtez aux songes d'une femme! si foibles sujets troublent cette grande âme! se cœur tant de fois dans la guerre éprouvé arme d'un péril qu'une femme a rêvé!

POLYEUCTE.

ais ce qu'est un songe, et le peu de croyance 1 un homme doit donner à son extravagance, d'un amas confus des vapeurs de la nuit me de vains objets que le réveil détruit; s vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme; is ignorez quels droits elle a sur toute l'âme ind, après un long temps qu'elle a su nous charmer, flambeaux de l'hymen viennent de s'allumer. line, sans raison dans la douleur plongée,

Seigneur, à vos soupçons donnez moins de croyance. (Racine.) Craint et croit déjà voir ma mort qu'elle a songée; Elle oppose ses pleurs au dessein que je fais, Et tache à m'empêcher de sortir du palais. Je méprise sa crainte, et je cède à ses larmes; Elle me fait pitié sans me donner d'alarmes; Et mon cœur, attendri sans être intimide, N'ose déplaire aux yeux dont il est possédé. L'occasion, Néarque, est-elle si pressante Qu'il faille ètre insensible aux soupirs d'une amante? Par un peu de remise épargnons son ennui, Pour faire en plein repos ce qu'il trouble aujourd'huit. NÉAROUE.

Avez-vous cependant une pleine assurance D'avoir assez de vie, ou de persévérance? Et Dieu qui tient votre âme et vos jours dans sa main, Promet-il à vos vœux de le vouloir demain? Il est toujours tout juste et tout bon; mais sa grâce Ne descend pas toujours avec même efficace: Après certains moments que perdent nos longueurs Elle quitte ces traits qui pénètrent les cœurs; Le nôtre s'endurcit, la repousse, l'égare : Le bras qui la versoit en devient plus avare 2: Et cette sainte ardeur qui doit porter au bien Tombe plus rarement, ou n'opère plus rien. Celle qui vous pressoit de courir au baptême. Languissante déjà, cesse d'être la même, Et, pour quelques soupirs qu'on vous a fait ouir. Sa flamme se dissipe, et va s'évanouir. POLYEUCTE.

Vous me connoissez mal, la même ardeur me brûle, Et le désir s'accroît quand l'effet se recule. Ces pleurs, que je regarde avec un œil d'époux, Me laissent dans le cœur aussi chrétien que vous; Mais, pour en recevoir le sacré caractère Qui lave nos forfaits dans une eau salutaire, Et qui, purgeant notre âme, et dessillant nos yeux,

VAR. Remettons ce dessem qui l'accable d'ennur, Nous le pourrons demain aussi-bien qu'aujourd'hui.

VAR. Le bras qui la versoit s'arrête et se courrouce ; Notre cœur s'endurcit, et sa pointe s'émousse. rend le premier droit que nous avions aux cieux, que je le préfère aux grandeurs d'un empire, me le bien suprème et le seul où j'aspire, ois, pour satisfaire un juste et saint amour, oir un peu remettre, et différer d'un jour.

NÉAROUE.

i du genre humain l'ennemi vous abuse 1 : m'il ne peut de force, il l'entreprend de ruse : ux des bons desseins qu'il tâche d'ébranler, nd il ne les peut rompre, il pousse à reculer; stacle sur obstacle il va troubler le vôtre, ourd'hui par des pleurs, chaque jour par quelque autre; æ songe rempli de noires visions st que le coup d'essai de ses illusions : net tout en usage, et prière et menace; ttaque toujours, et jamais ne se lasse; roit pouvoir enfin ce qu'encore il n'a pu, que ce qu'on diffère est à demi rompu. compez ces premiers coups; laissez pleurer Pauline. u ne veut point d'un cœur où le monde domine, i regarde en arrière, et, douteux en son choix, rsque sa voix l'appelle, écoute une autre voix.

POLYEUCTE.

ur se donner à lui faut-il n'aimer personne?

us pouvons tout aimer, il le souffre, il l'ordonne; is, à vous dire tout, ce Seigneur des seigneurs ut le premier amour et les premiers honneurs. mine rien n'est égal à sa grandeur suprème, laut ne rien aimer qu'après lui, qu'en lui-mème, gliger, pour lui plaire, et femme, et biens, et rang, poser pour sa gloire et verser tout son sang. is que vous êtes loin de cette ardeur parfaite i vous est nécessaire, et que je vous souhaite! se puis vous parler que les larmes aux yeux.

Le langage familler de la dévotion parut d'abord extraordinaire : on venat mer sainte Agnès, d'un Puget de La Serre; elle était tombée : sa chute a mauvaise opinion de saint Polysaute à l'hôtel de Rambouillet. Le carl de Richelieu le condamna comme le Cid. C'est ce que nous apprend l'abbé :lin d'Aubignac, cunemi de Corneille, et qui croyait être son maitre. (Voltaire.) Polyeucte, aujourd'hui qu'on nous hait en tous lieux, Qu'on croit servir l'état quand on nous persécute, Qu'aux plus âpres tourments un Chrétien est en butte; Comment en pourrez-vous surmonter les douleurs, Si vous ne pouvez pas résister à des pleurs?

POLYEUCTE.

Vous ne m'étonnez point; la pitié qui me blesse Sied bien aux plus grands cœurs, et n'a point de soiblesse, Sur mes pareils, Néarque, un bel œil est bien fort: Tel craint de le fâcher qui ne craint pas la mort; Et s'il faut affronter les plus cruels supplices, Y trouver des appas, en faire mes délices, Votre Dieu, que je n'ose encor nommer le mieu, M'en donnera la force en me faisant chrétien.

NÉARQUE.

Hâtez-vous donc de l'être.

POLYEUCTE.

Oui, j'y cours, cher Néarque;

Je brûle d'en porter la glorieuse marque. Mais Pauline s'afflige, et ne peut consentir, Tant ce songe la trouble, à me laisser sortir.

NÉARQUE.

Votre retour pour elle en aura plus de charmes; Dans une heure au plus tard vous essufrez ses larmes; Et l'heur de vous revoir lui semblera plus doux, Plus elle aura pleuré pour un si cher époux. Allons, on nous attend.

POLYEUCTE.

Apaisez donc sa crainte, Et calmez la douleur dont son âme est atteinte. Elle revient.

NÉARQUE.

Fuyez.

POLYEUCTE.

Je ne puis.

NÉARQUE.

Il le faut;

Fuyez un ennemi qui sait votre défaut, Qui le trouve aisément, qui blesse par la vuc, Et dont le coup mortel vous plait quand il vous luc POLYEUCTE.

Fuyons, puisqu'il le faut.

SCÈNE II. — POLYEUCTE, NÉARQUE, PAULINE 1, STRATONICE.

POLYEUCTE.

Adieu, Pauline, adieu.

Dans une heure au plus tard je reviens en ce lieu.

PAULINE.

Quel sujet si pressant à sortir vous convie? Y va-t-il de l'honneur? y va-t-il de la vie?

POLYEUCTE.

Il y va de bien plus.

PAULINE.

Quel est donc ce secret?

POLYEUCTE.

Vous le saurez un jour : je vous quitte à regret; Mais enfin il le faut.

PAULINE.

Vous m'aimez?

POLYEUCTE.

Je vous aime.

Le ciel m'en soit témoin, cent fois plus que moi-même;

PAULINE.

Mais mon déplaisir ne vous peut émouvoir! Vous avez des secrets que je ne puis savoir! Quelle preuve d'amour! Au nom de l'hyménée, Donnez à mes soupirs cette seule journée.

POLYEUCTE.

Un songe vous fait peur?

PAULINE.

Ses présages sont vains,

Je le sais; mais enfin je vous aime, et je crains.

L'incomparable rôle de Pauline est un mélange intéressant des émotions les plus pures et les plus tendres, semme faible, et dominant ses propres faiblesses, combattue par son amour illégitime, et toujours victorieuse de lui, modèle extraordinaire cusin de délicatesse et de douce pitié, parce que l'àme et la personne de cette épouse sont chastement conjugales et que son cœur est adultère. (Répom. Lemercier.)

### 244 ÉPITRE A LA REINE RÉGENTE.

avant le commentaire, ne laissent aucun doute sur l'hostilité secrète qu'il gardait à l'inspiration religieuse de la pièce

> De Polyeucte la belle âme Aurait faiblement attendri, Et les vers chrétiens qu'il déclame Seralent tombés dans le décri, N'eût été l'amour de sa femme, Pour ce palen son favori, Qui méritait bien mieux sa flamme, Que son bon dévot de mari.

Le père Niccron disait, en 1731, que l'on représentait encore Polyeucle tous les ans, et avec le même succès qu'il eut d'abord. L'admiration depuis ce temps n'a fait que grandir. Nous surchargerions démesurément cette notice, si nous en rapportions les nombreux témoignages, qui se reproduisent tous à peu près dans les mêmes termes.

# A LA REINE RÉGENTE.

### MADAME,

Ouelque connoissance que j'aie de ma foiblesse, quelque profond respect qu'imprime Votre Majesté dans les âmes de ceux qui l'approchent, j'avoue que je me jette à ses pieds sans timidité et sans défiance, et que je me tiens assuré de lui plaire. parce que je suis assuré de lui parler de ce qu'elle aime le mieux. Ce n'est qu'une pièce de théâtre que je lui présente. mais qui l'entretiendra de Dieu : la dignité de la matière est si haute, que l'impuissance de l'artisan ne la peut ravaler; et votre âme royale se plaît trop à cette sorte d'entretien pour s'offenser des défauts d'un ouvrage où elle rencontrera les délices de son cœur. C'est par là, MADAME, que j'espère obtenir de Votre Majesté le pardon du long temps que j'ai attendu à lui rendre cette sorte d'hommage. Toutes les fois que j'ai mis sur notre scène des vertus morales ou politiques, j'en ai toujours cru les tableaux trop peu dignes de paroître devant elle, quand j'ai considéré qu'avec quelque soin que je les pusse choisir dans l'histoire, et quelques ornements dont l'artifice les pût enrichir, elle en voyoit de plus grands exemples dans elle-même. Pour rendre les choses proportionnées, il falloit aller à la plus haute espèce,

et n'entreprendre pas de rien offrir de cette nature à une Reine très chrétienne, et qui l'est beaucoup plus encore par ses actions que par son titre, à moins que de lui offrir un portrait des vertus chrétiennes dont l'amour et la gloire Je Dieu formassent les plus beaux traits, et qui rendit les plaisirs qu'elle y pourra prendre aussi propres à exercer sa piété qu'à délasser son esprit. C'est à cette extraordinaire et admirable piété, Ma-DAME, que la France est redevable des bénédictions qu'elle voit tomber sur les premières armes de son Roi; les heureux succès qu'elles ont obtenus en sont les rétributions éclatantes, et des coups du ciel qui répand abondamment sur tout le royaume les récompenses et les grâces que Votre Majesté a méritées. Notre perte sembloit infaillible après celle de notre grand monarque; toute l'Europe avoit déjà pitié de nous, et s'imaginoit que nous nous allions précipiter dans un extrême désordre, parce qu'elle nous vovoit dans une extrême désolation : cependant la prudence et les soins de Votre Majesté, les bons conseils qu'elle a pris. les grands courages qu'elle a choisis pour les exécuter, ont agi si puissamment dans tous les besoins de l'état, que cette première année de sa régence a non seulement égalé les plus glorieuses de l'autre règne, mais a même essacé, par la prise de Thionville, le souvenir du malheur qui, devant ses murs, avoit interrompu une si longue suite de victoires. Permettez que je me laisse emporter au ravissement que me donne cette pensée, et que je m'écrie dans ce transport ;

Que vos soins, grande Reine, enfantent de miracles! Bruxelles et Madrid en sont tout interdits; Et si notre Apollon me les avoit prédits, J'anrois moi-même osé douter de ses oracles.

Sous vos commandements on force tous obstacles, On porte l'épouvante aux cœurs les plus hardis, Et par des coups d'essai vos états agrandis Des drapeaux ennemis font d'illustres spectacles.

La victoire elle-même accourant à mon Ros, Et mettant à ses pieds Thionville et Rocroi, Fait retentir ces vers sur les bords de la Seine :

France, attends tout d'un règne ouvert en triomphant, Puisque tu vois déjà les ord es de la Reine Faire un foudre en tes mains des armes d'un enfant.

Il ne faut point douter que des commencements si merveitleux ne soient soutenus par des progrès encore plus étonnants. Dieu ne laisse point ses ouvrages imparfaits; il les achèvera, Ma-DAME, et rendra non seulement la régence de Votre Majesté,

### 246 ABRÉGÉ DU MARTYRE DE S. POLYEUCTE.

mais encore toute sa vie, un enchaînement continuel de prospérités. Ce sont les vœux de toute la France, et ce sont ceux que fait avec le plus de zèle,

MADAME,

DE VOTRE MAJESTÉ,

Le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et sujet,

P. CORNEILLE.

### ABREGE

### **DU MARTYRE DE SAINT POLYEUCTE**

Écrit par Siméon Métaphraste, et rapporté par Surius.

L'ingénieuse tissure des fictions avec la vérité, où consiste le plus beau secret de la poésie, produit d'ordinaire deux sortes d'effets, selon la diversité des esprits qui la voient. Les uns se laissent si bien persuader à cet enchaînement, qu'aussitôt qu'ils ont remarqué quelques événements véritables, ils s'imaginent la même chose des motifs qui les font naître et des circonstances qui les accompagnent; les autres, mieux avertis de notre artifice, soupçonnent de fausseté tout ce qui n'est pas de leur connoissance: si bien que, quand nous traitons quelque histoire écartée dont ils ne trouvent rien dans leur souvenir, ils l'attribuent tout entière à l'effort de notre imagination, et la prennent pour une aventure de roman.

L'un et l'autre de ces effets seroit dangereux en cette rencontre : il y va de la gloire de Dieu, qui se plait dans celle de ses saints, dont la mort si précieuse devant ses yeux ne doit pas passer pour fabulcuse devant ceux des hommes. Au lieu de sanctifier notre théâtre par sa représentation, nous y profanerions la sainteté de leurs souffrances, si nous permettions que la crédulité des uns et la défiance des autres, également abusées par ce mélange, se méprissent également en la vénération qui leur est due, et que les premiers la rendissent mal à propos à ceux qui ne la méritent pas, pendant que les autres la dénieroient à ceux à qui elle appartient.

Saint Polyeucte est un martyr dont, s'il m'est permis de parler ainsi, beaucoup ont plutôt appris le nom à la comédie qu'à l'église. Le Marturologe romain en fait mention sur le 13 de février, mais en deux mots, suivant sa coutume; Baronius, dans ses Annales, n'en écrit qu'une ligne; le seul Surius, ou plutôt Mosander, qui l'a augmenté dans les dernières impressions, en rapporte la mort assez au long sur le 9 de janvier : et j'ai cru qu'il étoit de mon devoir d'en mettre ici l'abrégé. Comme il a été à propos d'en rendre la représentation agréable, afin que le plaisir pût en insinuer plus doucement l'utilité, et lui servir comme de véhicule pour la porter dans l'âme du peuple, il est juste aussi de lui donner cette lumière pour démêler la vérité d'avec ses ornements, et lui faire reconnoître ce qui lui doit imprimer du respect comme saint, et ce qui le doit seulement divertir comme industrieux. Voici donc ce que ce dernier nous apprend.

« Polveucte et Néarque étoient deux cavaliers étroitement liés ensemble d'amitié; ils vivoient en l'an 250, sous l'empire de Décius; leur demeure étoit dans Mélitène, capitale d'Arménie; leur religion différente. Néarque étoit Chrétien, et Polyeucte suivoit encore la secte des Gentils, mais ayant toutes les qualités dignes d'un Chrétien, et une grande inclination à le devenir. L'empereur ayant fait publier un édit très rigoureux contre les Chrétiens, cette publication donna un grand trouble à Néarque, non par la crainte des supplices dont il étoit menacé, mais pour l'appréhension qu'il eut que leur amitié ne souffrit quelque séparation ou refroidissement par cet édit, vu les peines qui étoient proposées à ceux de sa religion, et les honneurs promis à ceux du parti contraire; il en concut un si profond déplaisir, que son ami s'en aperçut; et l'ayant obligé de lui en dire la cause. il prit de là occasion de lui ouvrir son cœur : Ne craignez point, lui dit-il, que l'édit de l'empéreur nous désunisse; j'ai vu cette nuit le Christ que vous adorez; il m'a dépouillé d'une robe sale pour me revêtir d'une autre toute lumineuse, et m'a fait monter sur un cheval ailé pour le suivre : cette vision m'a résolu entièrement à faire ce qu'il y a long-temps que je médite; le seul nom de Chrétien me manque; et vous-même, toutes les fois que vous m'avez parlé de votre grand Messic, vous avez pu remarquer que je vous ai toujours écouté avec respect; et quand yous m'avez lu sa vie et ses enseignements, j'ai toujours admiré la sainteté de ses actions et de ses discours : ô Néarque! si je ne me crovois pas indigne d'aller à lui sans être initié dans ses mystères et avoir reçu la grâce de ses sacrements, que vous verriez éclater l'ardeur que j'ai de mourir pour sa gloire et le soutien de ses éternelles vérités! Néarque l'ayant éclairei sur l'illusion du scrupule où il étoit par l'exemple du bon larrou.

### 248 ARREGE DU MARTYRE DE S. POLYEUCTE.

qui en un moment mérita le ciel, bieu qu'il n'eût pas reçu le baptème; aussitôt notre martyr, plein d'une sainte serveur, prend l'édit de l'empereur, crache dessus, et le déchire en morceaux qu'il jette au vent; et voyant des idoles que le peuple portoit sur les autels pour les adorer, il les arrache à ceux qui les portoient, les brise contre terre, et les soule aux picds, étonnant tout le monde et son ami même par la chaleur de ce zèle qu'il n'avoit pas espéré.

» Son beau-père Félix, qui avoit la commission de l'empereur pour persécuter les Chrétiens, ayant vu lui même ce qu'avoit fait son gendre, saisi de douleur de voir l'espoir et l'appui de sa famille perdus, tâche d'ébranler sa constance, premièrement par de belles paroles, ensuite par des menaces, enfin par des coups qu'il lui fait donner par ses bourreaux sur tout le visage : mais n'en ayant pu venir à bout, pour dernier effort il lui envoie sa fille Pauline, afin de voir si ses larmes n'auroient point plus de pouvoir sur l'esprit d'un mari que n'avoient eu ses artifices et ses rigueurs. Il n'avance rien davantage par là: au contraire, voyant que sa fermeté convertissoit beaucoup de Païens, il le condamne à perdre la tête. Cet arrêt fut exécuté sur l'heure; et le saint martyr, sans autre baptême que de son sang, s'en alla prendre possession de la gloire que Dieu a promise à ceux qui renonceroient à eux-mêmes pour l'amour de lui. »

Voilà en peu de mots ce qu'en dit Surius: le songe de Pauline, l'amour de Sévère, le baptême effectif de Polyeucte, le sacrifice pour la victoire de l'empereur, la dignité de Félix que je fais gouverneur d'Arménie, la mort de Néarque, la conversion de Félix et de Pauline, sont des inventions et des embellissements de théâtre. La seule victoire de l'empereur contre les Perses a quelque fondement dans l'histoire; et, sans chercher d'autres auteurs, elle est rapportée par M. Coeffeteau dans son Histoire romaine; mais il ne dit pas, ni qu'il leur imposa tribut, ni qu'il envoya faire des sacrifices de remerciment en Arménie.

Si j'ai ajouté ces incidents et ces particularités selon l'art, ou non, les savants en jugeront; mon but ici n'est pas de les justifier, mais seulement d'avertir le lecteur de ce qu'il en peut croire.

### PERSONNAGES.

FÉLIX, sénateur romain, gouverneur d'Arménie.
POLYEUCTE, seigneur arménien, gendre de Félix.
SÉYÉRB, chevalier romain, favori de l'empereur Décie.
NÉARQUE, seigneur arménien, ami de Polyeucte.
PAULINE, fille de Félix, et femme de Polyeucte.
STRATONICE, confidente de Pauline.
ALBIN, confident de Félix.
FABIAN, domestique de Sévère.
CLÉON, domestique de Félix.
TROIS GARDES.

La scine est à Mélitène, capitale d'Arménie, dans le palais de Félix.

# ACTE PREMIER.

### SCÈNE I. - POLYEUCTE, NÉARQUE.

NÉARQUE.

Quoi! vous vous arrêtez aux songes d'une femme!
De si foibles sujets troublent cette grande âme!
Et ce cœur tant de fois dans la guerre éprouvé
S'alarme d'un péril qu'une femme a rêvé!
POLYEUCTE.

Je sais ce qu'est un songe, et le peu de croyance 1 Qu'un homme doit donner à son extravagance, Qui d'un amas confus des vapeurs de la nuit Forme de vains objets que le réveil détruit; Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme; Vous ignorez quels droits elle a sur toute l'âme Quand, après un long temps qu'elle a su nous charmer, Les flambeaux de l'hymen viennent de s'allumer. Pauline, sans raison dans la douleur plongée,

Seigneur, à vos soupçons donnez moins de croyance.
(Racine.)

Craint et croit déjà voir ma mort qu'elle a songée; Elle oppose ses pleurs au dessein que je fais, Et tâche à m'empêcher de sortir du palais. Je méprise sa crainte, et je cède à ses larmes; Elle me fait pitié sans me donner d'alarmes; Et mon cœur, attendri sans être intimide, N'ose déplaire aux yeux dont il est possédé. L'occasion, Néarque, est-elle si pressante Qu'il faille être insensible aux soupirs d'une amante? Par un peu de remise épargnons son ennui, Pour faire en plein repos ce qu'il trouble aujourd'hui\*.

NÉARQUE.

Avez-vous cependant une pleine assurance D'avoir assez de vie, ou de persévérance? Et Dieu qui tient votre ame et vos jours dans sa main, Promet-il à vos vœux de le vouloir demain? Il est touiours tout juste et tout bon; mais sa grâce Ne descend pas toujours avec même efficace; Après certains moments que perdent nos longueurs Elle quitte ces traits qui pénètrent les cœurs; Le nôtre s'endurcit, la repousse, l'égare : Le bras qui la versoit en devient plus avare<sup>2</sup>; Et cette sainte ardeur qui doit porter au bien Tombe plus rarement, ou n'opère plus rien. Celle qui vous pressoit de courir au baptême. Languissante déjà, cesse d'être la même, Et, pour quelques soupirs qu'on vous a fait ouir, Sa flamme se dissipe, et va s'évanouir.

### POLYEUCTE.

Vous me connoissez mal, la même ardeur me brûle, Et le désir s'accroît quand l'effet se recule. Ces pleurs, que je regarde avec un œil d'époux, Me laissent dans le cœur aussi chrétien que vous; Mais, pour en recevoir le sacré caractère Qui lave nos forfaits dans une eau salutaire, Et qui, purgeant notre âme, et dessillant nos yeux,

Nous le pourrons demain aussi-bien qu'aujourd'hui.

VAR. Le bras qui la versoit s'arrête et se courrouce ; Notre cœur s'endurcit, et sa pointe s'émousse, Nous rend le premier droit que nous avions aux cieux, Bien que je le préfère aux grandeurs d'un empire, Comme le bien suprême et le seul où j'aspire, Je crois, pour satisfaire un juste et saint amour, Pouvoir un peu remettre, et différer d'un jour.

NÉARQUE.

Ainsi du genre humain l'ennemi vous abuse 1:
Ce qu'il ne peut de force, il l'entreprend de ruse:
Jaloux des bons desseins qu'il tâche d'ébranler,
Quand il ne les peut rompre, il pousse à reculer;
D'obstacle sur obstacle il va troubler le vôtre,
Aujourd'hui par des pleurs, chaque jour par quelque autre;
Et ce songe rempli de noires visions
N'est que le coup d'essai de ses illusions:
Il met tout en usage, et prière et menace;
Il attaque toujours, et jamais ne se lasse;
Il croit pouvoir enfin ce qu'encore il n'a pu,
Et que ce qu'on diffère est à demi rompu.
Rompez ces premiers coups; laissez pleurer Pauline.
Dieu ne veut point d'un cœur où le monde domine,

Rompez ces premiers coups; laissez pieurer Pauline Dieu ne veut point d'un cœur où le monde domine, Qui regarde en arrière, et, douteux en son choix, Lorsque sa voix l'appelle, écoute une autre voix.

POLYEUCTE.

Pour se donner à lui faut-il n'aimer personne?

NÉARQUE.

Nous pouvons tout aimer, il le souffre, il l'ordonne; Mais, à vous dire tout, ce Seigneur des seigneurs Veut le premier amour et les premiers honneurs. Comme rien n'est égal à sa grandeur suprème, Il faut ne rien aimer qu'après lui, qu'en lui-mème, Négliger, pour lui plaire, et femme, et biens, et rang, Exposer pour sa gloire et verser tout son sang. Mais que vous êtes loin de cette ardeur parfaite Qui vous est nécessaire, et que je vous souhaite! Je ne puis vous parler que les larmes aux yeux.

¹ Ce langage familier de la dévotion parut d'abord extraordinaire : on venat de jouer sainte Agnès, d'un Puget de La Serre; elle était tombée : sa chute donna mauvaise opinion de saint Polyeaute à l'hôtel de Rambonillet. Le cardinal de Richelieu le condamna comme le Cid. C'est co que nous apprend l'abbé Hédelin d'Aubignac, ennemi de Corneille, et qui croyait être son maître.

Polyeucte, aujourd'hui qu'on nous hait en tous lieux, Qu'on croit servir l'état quand on nous persécute, Qu'aux plus âpres tourments un Chrétien est en bulte; Comment en pourrez-vous surmonter les douleurs, Si vous ne pouvez pas résister à des pleurs?

POLYEUCTE.

Vous ne m'étonnez point; la pitié qui me blesse Sied bien aux plus grands cœurs, et n'a point de foiblesse. Sur mes pareils, Néarque, un bet œit est bien fort : Tel craint de le fâcher qui ne craint pas la mort; Et s'il faut affronter les plus cruels supplices, Y trouver des appas, en faire mes délices, Votre Dieu, que je n'ose encor nommer le mien, M'en donnera la force en me faisant chrétien.

NÉARQUE.

Hâtez-vous donc de l'être.

POLYEUCTE.

Oui, j'y cours, cher Néarque; Je brûle d'en porter la glorieuse marque. Mais Pauline s'afflige, et ne peut consentir, Tant ce songe la trouble, à me laisser sortir.

NÉARQUE.

Votre retour pour elle en aura plus de charmes; Dans une heure au plus tard vous essufrez ses larmes; Et l'heur de vous revoir lui semblera plus doux, Plus elle aura pleuré pour un si cher époux. Allons, on nous attend.

POLYEUCTE.

Apaisez donc sa crainte, Et calmez la douleur dont son âme est atteinte. Elle revient.

NÉARQUE.

Fuyez.

POLYEUCTE.

Je ne puis.

néarque. Il le faut;

Fuyez un ennemi qui sait votre défaut, Qui le trouve aisément, qui blesse par la vuc, Et dont le coup mortel vous plaît quand il vous tue POLYEUCTE.

Fuyons, puisqu'il le faut.

SCÈNE II. — POLYEUCTE, NÉARQUE, PAULINE 1, STRATONICE.

POLYEUCTE.

Adieu, Pauline, adieu.

Dans une heure au plus tard je reviens en ce licu.

PAULINE.

Quel sujet si pressant à sortir vous convie? Y va-t-il de l'honneur? y va-t-il de la vie?

POLYEUCTE.

Il y va de bien plus.

PAULINE.

Quel est donc ce secret?

POLYEUCTE.

Vous le saurez un jour : je vous quitte à regret;

PAULINE.

Vous m'aimez?

POLYEUCTE.

Je vous aime,

Le ciel m'en soit témoin, cent fois plus que moi-même; Mais....

PAULINE.

Mais mon déplaisir ne vous peut émouvoir! Vous avez des secrets que je ne puis savoir! Quelle preuve d'annour! Au nom de l'hyménée, Donnez à mes soupirs cette seule journée.

POLYEUCTE.

Un songe vous fait peur?

PAULINE.

Ses présages sont vains,

Je le sais; mais enfin je vous aime, et je crains.

L'incomparable rôle de Pauline est un mélange intéressant des émotions let plus pures et les plus tendres, femme faible, et dominant ses propres faiblesses, combattue par son amour illégitime, et toujours victorieuse de lui, modèle extraordinaire casin de délicatesse et de douce pitié, parce que l'àme et la personne de cette épouse sont chastement conjugales et que son œuer est adultère. (Népom. Lemercier.)

#### POLYEUCTE.

Ne craignes rien de mal pour une heure d'absence. Adieu : vos pleurs sur moi prennent trop de puissance; Je sens déjà mon cœur prêt à se révolter, Et ce n'est qu'en fuyant que j'y puis résister.

# SCÈNE III. - PAULINE, STRATONICE.

#### PAULINE.

Va, néglige mes pleurs, cours, et te précipite
Au-devant de la mort que les dieux m'ont prédite;
Suis cet agent fatal de tes mauvais destins,
Qui peut-être te livre aux mains des assassins.
Tu vois, ma Stratonice, en quel siècle nous sommes:
Voilà notre pouvoir sur les esprits des hommes;
Voilà ce qui nous reste, et l'ordinaire effet
'De l'amour qu'on nous offre, et des vœux qu'on nous fait.
Tant qu'ils ne sont qu'amants nous sommes souveraines,
Et jusqu'à la conquête ils nous traitent de reines;
Mais après l'hyménée ils sont rois à leur tour.

### STRATONICE.

Polyeucte pour vous ne manque point d'amour; S'il ne vous traite ici d'entière confidence, S'il part malgré vos pleurs, c'est un trait de prudence; Sans vous en affliger, présumez avec moi Ou'il est plus à propos qu'il vous cèle pourquoi: Assurez-vous sur lui qu'il en a juste cause. Il est bon qu'un mari nous cache quelque chose, Qu'il soit quelquefois libre, et ne s'abaisse pas A nous rendre toujours compte de tous ses pas : On n'a tous deux qu'un cœur qui sent mêmes traverses; Mais ce cœur a pourtant ses fonctions diverses, Et la loi de l'hymen qui vous tient assemblés N'ordonne pas qu'il tremble alors que vous tremblez ; Ce qui fait vos frayeurs ne peut le mettre en peine: Il est Arménien, et vous êtes Romaine, Et vous pouvez savoir que nos deux nations N'ont pas sur ce sujet mêmes impressions. Un songe en notre esprit passe pour ridicule, Il ne nous laisse espoir, ni crainte, ni scrupulci

## ACTE I, SCÈNE III.

Mais il passe dans Rome avec autorité Pour fidèle miroir de la fatalité.

### PAULINE.

Quelque peu de crédit que chez vous il obtienne, Je crois que ta frayeur égaleroit la mienne, Si de telles horreurs t'avoient frappe l'esprit, Si je t'en avois fait seulement le récit.

### STRATONICE.

A raconter ses maux souvent on les soulage.

#### PAULINE.

Écoute; mais il faut te dire davantage, Et que, pour mieux comprendre un si triste discours, Tu saches ma foiblesse et mes autres amours : Une femme d'honneur peut avouer sans honte Ces surprises des sens que la raison surmonte <sup>1</sup>; Ce n'est qu'en ces assauts qu'éclate la vertu, Et l'on donte d'un cœur qui n'a point combattu.

Dans Rome, où je naquis, ce malheureux visage D'un chevalier romain captiva le courage; Il s'appeloit Sévère: excuse les soupirs Qu'arrache encore un nom trop cher à mes désirs?.

### STRATONICE.

Est-ce lui qui naguère aux dépens de sa vie Sauva des ennemis votre empereur Décie, Qui leur tira mourant la victoire des mains, Et fit tourner le sort des Perses aux Romains? Lui, qu'entre tant de morts immolés à son maître, On ne put rencentrer, ou du moins reconnoître; A qui Décie ensin pour des exploits si beaux Fit si pompeusement dresser de vains tombeaux?

'Voltaire et quelques autres critiques ont blàmé oe passage. Pauline, a-t-on dit, ne devait pas débuter par dire un peu crûment qu'elle a eu d'autres amours; ne coquette ne s'exprimerait pas autrement. — Pauline ne parle pas en coquette, mais comme elle le dit, en femme d'honneur. La vertu, en effet, est-elle autre chose que le triomphe de la raison sur les surprises des sens?

(La Harpe.)

¹ On convient unanimement que l'amour de Sévère et de Pauline forme un nœud intéressant, parce que le péril de Polyeucte les met tous deux dans une situation respective propre à déployer cette noblesse de sentiments qui nous attache aux personnages de la tragédie, et nous fait partager des infortunes qu'ils n'ont pas méritées. C'est une des créations qui font le plus d'honneur au talest de Cornetile, et dont il n'avant trouvé le modèle nulle part.

PAULINE.

Hélas! c'étoit lui-même, et jamais notre Rome
N'a produit plus grand cœur, ni vu plus honnêse homm
Puisque tu le connois, je ne t'en dirai rien.
Je l'aimai, Stratonice; il le méritoit bien.
Mais que sert le mérite où manque la fortune?
L'un étoit grand en lui, l'autre foible et commune;
Trop invincible obstacle, et dont trop rarement
Triomphe auprès d'un père un vertueux amant!
STRATONICE.

La digne occasion d'une rare constance!

PAULINE.

Dis plutôt d'une indigne et folle résistance. Quelque fruit qu'une fille en puisse recueillir, Ce n'est une vertu que pour qui veut faillir.

Parmi ce grand amour que j'avois pour Sévère, J'attendois un époux de la main de mon père; Toujours prête à le prendre, et jamais ma raison N'avoua de mes yeux l'aimable trahison : Il possédoit mon cœur, mes désirs, ma pensée; Je ne lui cachois point combien j'étois blessée; Nous soupirions ensemble et pleurions nos malheurs; Mais au lieu d'espérance il n'avoit que des pleurs; Et, malgré des soupirs si doux, si favorables, Mon père et mon devoir étoient inexorables. Enfin je quittai Rome et ce parfait amant, Pour suivre ici mon père en son gouvernement; Et lui, désespéré, s'en alla dans l'armée Chercher d'un beau trépas l'illustre renommée. Le reste, tu le sais. Mon abord en ces lieux Me sit voir Polyeucte, et je plus à ses yeux; Et comme il est ici le chef de la noblesse, Mon père fut ravi qu'il me prît pour maîtresse, Et par son alliance il se crut assuré D'être plus redoutable et plus considéré; Il approuva sa flamme, et conclut l'hyménée; Et moi, comme à son lit je me vis destinée, Je donnai par devoir à son affection Tout ce que l'autre avoit par inclination 1.

¹ On lit chez madame de Sévigné (Lettre du 28 août 1680) : « Madame la Dauphine disait l'autre jour, en admirant Pauline, de Polyeucte : Eh bien !

Si tu peux en douter, juge-le par la crainte Dont en ce triste jour tu me vois l'âme atteinte. STRATONICE.

Elle fait assez voir à quel point vous l'aimez.
Mais quel songe, après tout, tient vos sens alarmés?
PAULINE.

Je l'ai vu cette nuit, ce malheureux Sévère, La vengeance à la main, l'œil ardent de colère : Il n'étoit point couvert de ces tristes lambeaux Qu'une ombre désolée emporte des tombeaux; Il n'étoit point percé de ces coups pleins de gloire Qui, retranchant sa vic, assurent sa mémoire; Il sembloit triomphant, et tel que sur son char Victorieux dans Rome entre notre César. Après un peu d'effroi que m'a donné sa vue,

• Porte à qui tu voudras la faveur qui m'est due,

» Ingrate, m'a-t-il dit, et, ce jour expiré,

Pleure à loisir l'époux que tu m'as préféré. »
A ces mots j'ai frémi, mon âme s'est troublée;
Ensuite des Chrétiens une impie assemblée,
Pour avancer l'effet de ce discours fatal,
A jeté Polyeucte aux pieds de son rival.
Soudain à son secours j'ai réclamé mon père;
Hélas! c'est de tout point ce qui me désespère.
J'ai vu mon père même un poignard à la main
Entrer le bras levé pour lui percer le sein :
Là, ma douleur trop forte a brouillé ces images;
Le sang de Polyeucte a satisfait leurs rages.
Le sang de Polyeucte a satisfait leurs rages.
Mais je sais qu'à sa mort tous ont contribué.
Voilà quel est mon songe!

coilà la plus honnéte femme du monde qui n'aime pas du tout son mari! > Ce qui me frappe au contraire, les antécédents étant donnés, dit M. Sainte-Beuve, éest comme elle l'aime. La raison, qui l'a tirée de son inclination première, l'a conduite à l'affection conjugale. Car, au milieu des exaltations de langage et de croyance, à travers ce songe mystérieux et ces coups de la grâce, au fond, la raison règle et commande le caractère si charmant, si solide et si sérieux de Pauline.

Pusieurs personnes ont entendu dire au marquis de Saint-Aulaire, mort à l'âge de cent ans, que l'hôtel de Ran.bouillet avait condamné ce songe de Pauline. On disait que, dans une pièce chrétienne, ce songe est envoyé par Dieu même, et que, dans ce cas, Dieu, qui a en vue la conversion de Pauline, doit faire servir ce songe à cette même conversion; mais qu'au contraire il semble

#### STRATONICE.

Il est vrai qu'il est triste;
Mais il faut que votre âme à ces frayeurs résiste:
La vision de soi peut faire quelque horreur,
Mais non pas vous donner une juste terreur.
Pouvez-vous craindre un mort, pouvez-vous craindre un père,
Qui chérit votre époux, que votre époux révère,
Et dont le juste choix vous a donnée à lui
Pour s'en faire en ces lieux un ferme et sûr appui?

Il m'en a dit autant, et rit de mes alarmes; Mais je crains des Chrétiens les complots et les charmes, Et que sur mon époux leur troupeau ramassé Ne venge tant de sang que mon père a versé.

STRATONICE

Leur secte est insensée, impie, et sacrilége, Et dans son sacrifice use de sortilége; Mais sa fureur ne va qu'à briser nos autels; Elle n'en veut qu'aux dieux, et non pas aux mortels. Quelque sévérité que sur cux on déploie, Ils souffrent sans murmure, et meurent avec joie; Et depuis qu'on les traite en criminels d'état, On ne peut les charger d'aucun assassinat.

PAULINE.

Tais-toì, mon père vient.

SCÈNE IV. - FÉLIX, ALBIN, PAULINE, STRATONICE.

FÉLIX.

Ma fille, que ton songe En d'étranges frayeurs ainsi que toi me plonge! Que j'en crains les effets qui semblent s'approcher!

PAULINB.

Quelle subite alarme ainsi vous peut toucher?

Sévère n'est point mort.

PAULINE.

Ouel mal nous fait sa vie?

uniquement fait pour inspirer à Pauline de la haine contre les Chrétiens ; qu'elle voit des Chrétiens qui assassinent son mari, et qu'elle devait voir tout le contraire.

[Yoltaire.]

FÉLIX.

il est le favori de l'empereur Décie.

PAULINE.

Après l'avoir sauvé des mains des ennemis, L'espoir d'un si haut rang lui devenoit permis; Le destin, aux grands cœurs si souvent mal propice, Se résout quelquefois à leur faire justice.

PÉLIX.

Il vient ici lui-même.

PAULINE.

Il vient!

FÉLIX.

Tu le vas voir.

PAULINE.

C'en est trop; mais comment le pouvez-vous savoir?
FÉLIX.

Albin l'a rencontré dans la proche campagne : Un gros de courtisans en foule l'accompagne, Et montre assez quel est son rang et son crédit : Mais, Albin, redis-lui ce que ses gens t'ont dit.

AT.RE

Vous savez quelle fut cette grande journée. Que sa perte pour nous rendit si fortunée, Où l'empereur captif, par sa main dégagé, Rassura son parti déjà découragé, Tandis que sa vertu succomba sous le nombre; Vous savez les honneurs qu'on sit saire à son ombre, Après qu'entre les morts on ne le put trouver : Le roi de Perse aussi l'avoit fait enlever: Témoin de ses hauts faits, et de son grand courage, Ce monarque en voulut connoître le visage; On le mit dans sa tente, où, tout percé de coups, Tout mort qu'il paroissoit, il fit mille jaloux; La bientôt il montra quelque signe de vie : Ce prince généreux en eut l'âme ravie, Et sa joie, en dépit de son dernier matheur. Du bras qui le causoit honora la valeur; Il en sit prendre soin, la cure en sut secrète; Et comme au bout d'un mois sa santé fut parfaite, Il offrit dignités, alliance, trésors, El pour gagner Sévère il sit cent vains efforts;

Après avoir comblé ses refus de louange, Il envoie à Décie en proposer l'échange; Et soudain l'empereur, transporté de plaisir, Offre au Perse son frère, et cent chefs à choisir. Ainsi revint au camp le valeureux Sévère De sa haute vertu recevoir le salaire: La faveur de Décie en fut le digne prix. . De nouveau l'on combat, et nous sommes surpris : Ce malheur toutefois sert à croître sa gloire; Lui seul rétablit l'ordre, et gagne la victoire. Mais si belle, et si pleine, et par tant de beaux faits, Qu'on nous offre tribut, et nous faisons la paix. L'empereur, qui lui montre une amour infinie, Après ce grand succès l'envoie en Arménie; Il vient en apporter la nouvelle en ces lieux, Et par un sacrifice en rendre hommage aux dieux.

FÉLIX.

O ciel! en quel état ma fortune est réduite!

Voilà ce que j'ai su d'un homme de sa suite, Et j'ai couru, seigneur, pour vous y disposer.

Ah! sans doute, ma fille, il vient pour t'épouser; L'ordre d'un sacrifice est pour lui peu de chose,

PAULINE.

Cela pourroit bien être ; il m'aimoit cherement.

C'est un prétexte faux dont l'amour est la cause.

Que ne permettra-t-il à son ressentiment? Et jusques à quel point ne porte sa vengeance Une juste colère avec tant de puissance? Il nous perdra, ma fille.

> PAULINE. Il est trop généreux. FÉLIX.

Tu veux flatter en vain un père malheureux; Il nous perdra, ma fille. Ah! regret qui me tue De n'avoir pas aimé la vertu toute nue! Ah, Pauline! en effet, tu m'as trop obéi; Ton courage étoit bon, ton devoir l'a trahi: Que ta rebellion m'eût été fayorable! Qu'elle m'cût garanti d'un état déplorable! Si quelque espoir me reste, il n'est plus aujourd'hui Qu'en l'absolu pouvoir qu'il te donnoit sur lui; Ménage en ma faveur l'amour qui le possède, Et d'où provient mon mal fais sortir le remède.

PAULINE.

Moi! moi! que je revoie un si puissant vainqueur ; Et m'expose à des yeux qui me percent le cœur! Mon père, je suis femme, et je sais ma foiblesse; Je sens déjà mon cœur qui pour lui s'intéresse, Et poussera sans doute, en dépit de ma foi, Quelque soupir indigne et de vous et de moi. Je ne le verrai point.

FÉLIX.

Rassure un peu ton âme.

PAULINE.

Il est toujours aimable, et je suis toujours femme; Dans le pouvoir sur moi que ses regards ont eu Je n'ose m'assurer de toute ma vertu. Je ne le verrai point.

FÉLIX.

Il faut le voir, ma fille, Ou tu trahis ton père et toute la famille.

PAULINE.

C'est à moi d'obéir, puisque vous commandez; Mais voyez les périls où vous me hasardez.

FÉLIX.

Ta vertu m'est connue.

'C'est bien là le cri de l'amour dans toute sa vivacité, l'effroi d'un cœur déchiré de ses blessures, et qui n'a gagné sur sa faiblesse que de savoir la craindre; on ne voit pas que la tendresse de Pauline pour son mari ait encore réusei à la rassurer; cependant, lorsque le danger de Polyeucte l'anime à employer tous les moyens pour le sauver, aucune des expressions de l'amour n'est trep forte pour elle:

Ne désespère pas une ame qui t'adore,

lui dit-elle. C'est de même avec une véhémence trop franche que Chimène demande au roi la mort de ce Rodrigue que, dans la scène suivante, elle ne songera plus qu'a aimer; et quoique *Polyeucte* soit, avec *le Cid*, la piece où Corneille a le plus habilement mèlé les diverses affections du cœur, on voit que, dans le partage qu'il fait entre l'amour et le devoir, quand il s'adonne à peindre l'un de ces sentiments, il ne peut s'empècher de trop oublier l'autre.

(Guizot.)

PAULINE.

Elle vaincra sans doute;
Ce n'est pas le succès que mon âme redoute.
Je crains ce dur combat et ces troubles puissants
Que fait déjà chez moi la révolte des sens:
Mais, puisqu'il faut combattre un ennemi que j'aimé,
Souffrez que je me puisse armer contre moi-même,
Et qu'un peu de loisir me prépare à le voir.

Jusqu'au-devant des murs je vais le recevoir; Rappelle cependant tes forces étonnées, Et songe qu'en tes mains tu tiens nos destinées.

Oui, je vais de nouveau domter mes sentiments Pour servir de victime à vos commandements.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

SCÈNE I. — SÉVÈRE I, FABIAN.

SÉVÈRE.

Cependant que Félix donne ordre au sacrifice, Pourrai-je prendre un temps à mes vœux si propice? Pourrai-je voir Pauline, et rendre à ses beaux yeux L'hommage souverain que l'on va rendre aux dieux? Je ne t'ai point celé que c'est ce qui m'amène,. Le reste est un prétexte à soulager ma peine; Je viens sacrifier, mais c'est à ses beautés Que je viens immoler toutes mes volontés.

FABIAN.

Vous la verrez, seigneur.

'Le caractère de Sévère est au moins aussi beau et aussi intéressant que celui de Pauline; c'est un grand trait de génie d'avoir placé à côté de l'héroïsme surnaturel qu'inspire une religion divine, ce que la nature et l'humanité ont de plus parfait et de plus sub'ime. L'hôtel de Rambouillet, qui méconnut œ prodigieux mérite, était digne d'admirer les sonnels et les madrigaux de Cotis. (Geoffroy.)

SÉVÈRE.

Ah, quel comble de joie!

Cette chère beauté consent que je la voie!

Mais ai-je sur son àme encor quelque pouvoir?

Quelque reste d'amour s'y fait-il encor voir?

Quel trouble, quel transport lui cause ma venue?

Puis-je tout espèrer de cette heureuse vue?

Car je voudrois mourir plutôt que d'abuser

Des lettres de faveur que j'ai pour l'épouser;

Elles sont pour Félix, non pour triompher d'elle.

Jamais à ses désirs mon cœur ne fut rebelle;

Et, si mon mauvais sort avoit changé le sien,

Je me vaincrois moi-même, et ne prétendrois rien.

FABIAN

Vous la verrez, c'est tout ce que je vous puis dire. sévère.

D'où vient que tu frémis, et que ton cœur soupire? Ne m'aime-t-elle plus? éclaircis-moi ce point.

FABIAN.

M'en croirez-vous, seigneur? ne la revoyez point; Portez en lieu plus haut l'honneur de vos caresses : Vous trouverez à Rome assez d'autres mattresses; Et, dans ce haut degré de puissance et d'honneur, Les plus grands y tiendront votre amour à bonheur.

SÉVÈRE.

Qu'à des pensers si bas mon âme se ravale! Que je tienne Pauline à mon sort inégale! Elle en a mieux usé, je la dois imiter; Je n'aime mon bonheur que pour la mériter. Voyons-la, Fabian, ton discours m'importune; Allons mettre à ses pieds cette haute fortune; Je l'ai dans les combats trouvée heureusement En cherchant une mort digne de son amant; Ainsi ce rang est sien, cette faveur est sienne, Et je n'ai rien enfin que d'elle je ne tienne.

FABIAN.

Non, mais encore un coup ne la revoyez point. sévère.

Ah! c'en est trop enfin, éclaircis-moi ce point; As-tu vu des froideurs quand tu l'en as priée?

FABIAN.

Je tremble à vous le dire; elle est...

SÉVÈRE.

Quoi?

FABIAN.

Mariée. .

SÉVÈRE.

Soutiens-moi, Fabian; ce coup de foudre est grand, Et frappe d'autant plus que plus il me surprend.

PABIAN.

Seigneur, qu'est devenu ce généreux courage?

La constance est ici d'un difficile usage;
De pareils déplaisirs accablent un grand cœur;
La vertu la plus mâle en perd toute vigueur;
Et quand d'un feu si beau les âmes sont éprises,
La mort les trouble moins que de telles surprises.
Je ne suis plus à moi quand j'entends ce discours.
Pauline est mariée!

FABIAN.

Oui, depuis quinze jours; Polyeucte, un seigneur des premiers d'Arménie, Goûte de son hymen la douceur infinie.

sévère.

Je ne la puis du moins blâmer d'un mauvais choix; Polyeucte a du nom, et sort du sang des rois: Foibles soulagements d'un malheur sans remède! Pauliue, je verrai qu'un autre vous possède! O ciel, qui malgré moi me renvoyez au jour, O sort, qui redonniez l'espoir à mon amour, Reprenez la faveur que vous m'avez prêtée, Et rendez-moi la mort que vous m'avez ôtée! Voyons-la toutefois, et dans ce triste lieu Achevons de mourir en lui disant adieu; Que mou cœur, chez les morts emportant son image, De son dernier soupir puisse lui faire hommage.

PABIAN.

Seigneur, considérez...

SÉVÈRE.

Tout est considéré.

Quel désordre peut craindre un cœur désespéré? N'y consent-elle pas?

> FABIAN. Oui, seigneur, mais.... sévère.

> > N'importe.

FABIAN.

Cette vive douleur en deviendra plus forte.

SÉVÈRE.

Et ce n'est pas un mal que je veuille guérir; Je ne veux que la voir, soupirer, et mourir.

FABIAN.

Vous vous échapperez sans doute en sa présence; Un amant qui perd tout n'a plus de complaisance; Dans un tel entretien il suit sa passion, Et ne pousse qu'injure et qu'imprécation.

SÉVÈRE.

Juge autrement de moi, mon respect dure encore;
Tout violent qu'il est, mon désespoir l'adore.
Quels reproches aussi peuvent m'être permis?
De quoi puis-je accuser qui ne m'a rien promis?
Elle n'est point parjure, elle n'est point légère;
Son devoir m'a trahi, mon malheur, et son père.
Mais son devoir fut juste, et son père eut raison;
l'impute à mon malheur toute la trahison;
Un peu moins de fortune et plus tôt arrivée
Eût gagné l'un par l'autre, et me l'eût conservée;
Trop heureux, mais trop tard, je n'ai pu l'acquérir :
Laisse-la-moi donc voir, soupirer, et mourir.

PARIAN

Oui, je vais l'assurer qu'en ce malheur extrême Vous êtes asses fort pour vous vaincre vous-même. Elle a craint comme moi ces premiers mouvements Qu'une perte imprévue arrache aux vrais amants, Et dont la violence excite assez de trouble, Sans que l'objet présent l'irrite et le redouble.

SÉVÈRE.

Fabian, je la vois.

FABIAN.

Seigneur, souvenez-vous....

SÉVÈRE.

Hélas! elle aime un autre! un autre est son époux!

SCÈNE II. - PAULINE, SÉVÈRE, STRATONICE, FABIAN.

#### PAULINE.

Oui, je l'aime, Sévère, et n'en fais point d'excuse; Que tout autre que moi vous flatte et vous abuse. Pauline a l'âme noble, et parle à cœur ouvert. Le bruit de votre mort n'est point ce qui vous perd: Si le ciel en mon choix eût mis mon hyménée, A vos seules vertus je me serois donnée, Et toute la rigueur de votre premier sort Contre votre mérite eut fait un vain effort; Je découvrois en vous d'assez illustres marques Pour vous préférer même aux plus heureux monarques : Mais puisque mon devoir m'imposoit d'autres lois, De quelque amant pour moi que mon père eût fait choix. Quand à ce grand pouvoir que la valeur vous donne Vous auriez ajouté l'éclat d'une couronne, Quand je vous aurois vu, quand je l'aurois hai, J'en aurois soupiré, mais j'aurois obéi, Et sur mes passions ma raison souveraine Eût blâmé mes soupirs, et dissipé ma haine.

ŠÉVÈRE.

Oue vous êtes heureuse! et qu'un peu de soupirs Fait un aisé remède à tous vos déplaisirs! Ainsi, de vos désirs toujours reine absolue, Les plus grands changements vous trouvent résolue: De la plus forte ardeur vous portez vos esprits Jusqu'à l'indifférence, et peut-être au mépris. Et votre sermeté fait succéder sans peine La faveur au dédain, et l'amour à la haine. Qu'un peu de votre humeur ou de votre vertu Soulageroit les maux de ce cœur abattu! Un soupir, une larme à regret épandúe M'auroit déjà guéri de vous avoir perdue: Ma raison pourroit tout sur l'amour affoibli. Et de l'indifférence iroit jusqu'à l'oubli; Et, mon feu désormais se régiant sur le vôtre. Je me tiendrois heureux entre les bras d'une autre.

O trop aimable objet, qui m'avez trop charmé, Est-ce là comme on aimc, et m'avez-vous aimé?

#### PAULINE.

Je vous l'ai trop fait voir, seigneur, et si mon âme Pouvoit bien étouffer les restes de sa flamme, Dieux, que j'éviterois de rigoureux tourments! Ma raison, il est vrai, domte mes sentiments! Mais, quelque autorité que sur eux elle ait prise, Elle n'y règne pas, elle les tyrannise; Et, quoique le dehors soit sans émotion. Le dedans n'est que trouble et que sédition : Un je ne sais quel charme encor vers vous m'emporte; Votre mérite est grand, si ma raison est forte : Je le vois, encor tel qu'il alluma mes feux. D'autant plus puissamment solliciter mes vœux Qu'il est environné de puissance et de gloire, Qu'en tous lieux après vous il traîne la victoire, Que j'en sais mieux le prix, et qu'il n'a point décu Le généreux espoir que j'en avois conçu; Mais ce même devoir qui le vainquit dans Rome Et qui me range ici dessous les lois d'un homme, Repousse encor si bien l'effort de tant d'appas. Qu'il déchire mon âme et ne l'ébranle pas; C'est cette vertu même, à nos désirs cruelle, Que vous louiez alors en blasphémant contre elle : Plaignez-vous-en encor, mais louez sa rigueur Qui triomphe à la fois de vous et de mon cœur. Et voyez qu'un devoir moins ferme et moins sincère N'auroit pas mérité l'amour du grand Sévère.

#### SÉVÈRE.

Ah! madame, excusez une aveugle douleur Qui ne connoît plus rien que l'excès du malheur : Je nommois inconstance, et prenois pour un crime De ce juste devoir l'effort le plus sublime. De grâce montrez moins à mes sens désolés La grandeur de ma perte et ce que vous valez; Et cachant par pitié cette vertu si rare, Qui redouble mes feux lorsqu'elle nous sépare, Faites voir des défauts qui puissent à leur tour Affoiblir ma douleur avecque mon amour.

#### PAULINE.

Hélas! cette vertu, quoique enfin invincible,
Ne laisse que trop voir une âme trop sensible.
Ces pleurs en sont témoins, et ces lâches soupirs
Qu'arrachent de nos feux les cruels souvenirs:
Trop rigoureux effets d'une aimable présence
Contre qui mon devoir a trop peu de défense!
Mais si vous estimez ce vertueux devoir,
Conservez-m'en la gloire, et cessez de me voir.
Épargnez-moi des pleurs qui coulent à ma honte;
Epargnez-moi des feux qu'à regret je surmonte;
Enfin épargnez-moi ces tristes entretiens,
Qui ne font qu'irriter vos tourments et les miens.
Sévère.

Que je me prive ainsi du seul bien qui me reste!

Sauvez-vous d'une vue à tous les deux funeste.

Quel prix de mon amour! quel fruit de mes travaux!

C'est le remède seul qui peut guérir nos maux. sévère.

Je veux mourir des miens; aimez-en la mémoire.

Je veux guérir des miens ; ils souilleroient ma gloire. sévère.

Ah! puisque votre gloire en prononce l'arrêt, Il faut que ma douleur cède à son intérêt. Est-il rien que sur moi cette gloire n'obtienne? Elle me rend les soins que je dois à la mienne. Adieu : je vais chercher au milieu des combats Cette immortalité que donne un beau trépas, Et remplir dignement, par une mort pompcuse, De mes premiers exploits l'attente avantageuse; Si toutefois, après ce coup mortel du sort, J'ai de la vie assez pour chercher une mort.

PAULINE.

Et moi, dont votre vue augmente le supplice, Je l'éviterai même en votre sacrifice; Et, seule dans ma chambre enfermant mes regrets, Je vais pour vous aux dieux faire des vœux secrets. sévère.

Puisse le juste ciel, content de ma ruine, Combler d'heur et de jours Polyeucte et Pauline!

Puisse trouver Sévère, après tant de malheur, Une félicité digne de sa valeur!

SÉVÈRE.

ll la trouvoit en vous.

PAULINE.

Je dépendois d'un père.

SÉVÈRB.

O devoir qui me perd et qui me désespère! Adieu, trop vertueux objet, et trop charmant.

PAULINE.

Adieu, trop malheureux et trop parfait amant 1.

SCÈNE III. - PAULINE, STRATONICE.

STRATONICE.

Je vous ai plaints tous deux, j'en verse encor des larmes; Mais du moins votre esprit est hors de ses alarmes : Vous voyez clairement que votre songe est vain; Sévère ne vient pas la vengeance à la main.

PAULINE.

Laisse-moi respirer du moins si tu m'as plainte : Au fort de ma douleur tu rappelles ma crainte; Souffre un peu de relâche à mes esprits troublés; Et ne m'accable point par des maux redoublés.

STRATONICE.

Quoi! vous craignez encor?

'Ces vers-ci sont un peu de 'églogue : quand les malheurs de l'amour ne consistent qu'à aller dans sa chambre, et à viere avec son mari, ce sont des malheurs de comédie; nulle pitié, nulle terreur, rien de tragique : cette scème contribue en rien au nœud de la pièce; mais elle est intéressante par ellemème. Corneille sentait bien que l'entrevre de deux personnes qui s'aiment et qui ne doivent pas s'aimer ferait un très-grand effet; et l'hôtel de Rambouillet ne sent t pas ce mérite.

Jusqu'ici on ne voit à la vérité dans Pauline qu'une femme qui n'a point epousé son amant, qui l'aime encore, et qui le lui dit quinze jours après ses soces; mais c'est une préparation à ce qui doit suivre, au péril de son mari, à la fermeté que montrera Pauline en parlant à Sévère pour ce mari même, à la grandeur d'ame de Sévère : voils ce qui rend l'ameur de Pauline infiniment théatral et digne de la tragédie.

[Yoltaire.]

#### PAULINE.

Je tremble, Stratonice;

Et, bien que je m'effraie avec peu de justice, Cette injuste frayeur sans cesse reproduit L'image des malheurs que j'ai vus cette nuit.

Sévère est généreux.

PAULINE.

Malgré sa retenue,
Polyeucte sanglant frappe toujours ma vue.

STRATONICE.

Vous voyez ce rival faire des vœux pour lui.
PAULINE.

Je crois même au besoin qu'il seroit son appui : Mais soit cette croyance ou fausse, ou véritable, Son séjour en ce lieu m'est toujours redoutable; A' quoi que sa vertu puisse le disposer, Il est puissant, il m'aime, et vient pour m'épouser.

# SCENE IV. — POLYEUCTE, NÉARQUE, PAULINE, STRATONICE.

#### POLYEUCTE.

C'est trop verser de pleurs; il est temps qu'ils tarissent : Que votre douleur cesse, et vos craintes finissent; Malgré les faux avis par vos dieux envoyés, Je suis vivant, madame, et vous me revoyez.

PAULINE.

Le jour est encor long, et, ce qui plus m'effraie, la moitié de l'avis se trouve déjà vraie; J'ai cru Sévère mort, et je le vois ici.

POLYEUCTE.

Je le sais; mais enfin j'en prends peu de souci.
Je suis dans Mélitène; et, quel que soit Sévère,
Votre père y commande, et l'on m'y considère;
Et je ne pense pas qu'on puisse avec raison
D'un cœur tel que le sien craindre une trahison:
On m'avoit assuré qu'il vous faisoit visite,
Et je venois lui reudre un honneur qu'il mérite.
PAULINE.

Il vient de me quitter assez triste et confus;

Mais j'ai gagné sur lui qu'il ne me verra plus. POLYEUCTE.

Quoi! vous me soupçonnez déjà de quelque ombrage?

PAULINE.

Je ferois à tous trois un trop sensible outrage. J'assure mon repos que troublent ses regards:
La vertu la plus ferme évite les hasards;
Qui s'expose au péril veut bien trouver sa perte,
Et, pour vous en parler avec une âme ouverte,
Depuis qu'un vrai mérite a pu nous enflammer,
Sa présence toujours a droit de nous charmer.
Outre qu'on doit rougir de s'en laisser surprendre,
On souffre à résister, on souffre à s'en défendre;
Et, bien que la vertu triomphe de ces feux,
La victoire est pénible, et le combat honteux.

### POLYEUCTE.

O vertu trop parfaite, et devoir trop sincère, Que vous devez coûter de regrets à Sévère! Qu'aux dépens d'un beau feu vous me rendez heureux! Et que vous êtes doux à mon cœur amoureux! Plus je vois mes défauts et plus je vous contemple, Plus j'admire....

SCÈNE V. - POLYEUCTE, PAULINE, NÉARQUE, STRATONICE, CLEON.

#### CLÉON.

Scigneur, Félix vous mande au temple; La victime est choisie, et le peuple à genoux; Et pour sacrifier on n'attend plus que vous.

#### POLYEUCTE.

Va, nous allons te suivre. Y venez-vous, madame?

#### PAULIN 3.

Sévère craint ma vue, elle irrite sa flamme; Je lui tiendrai parole, et ne veux plus le voir. Adieu : vous l'y verrez; pensez à son pouvoir, Et ressouvenez-vous que sa faveur est grande.

#### POLYEUCTE.

Allez, tout son crédit n'a rien que j'appréhende; Et comme je connois sa générosité, Nous ne nous combattrons que de civilité. SCÈNE VI. - POLYEUCTE, NÉARQUE.

NEARQUE.

Où pensez-vous aller?

POLYEUCTE.

Au temple où l'on m'appelle.

NÉARQUE.

Quoi! vous mêler aux vœux d'une troupe infidèle! Oubliez-vous déjà que vous êtes chrétien?

POLYEUCTE.

Vous par qui je le suis, vous en souvient-il bien?

l'abhorre les faux dieux.

POLYEUCTE.

Et moi, je les déteste.

NÉARQUE.

Je tiens leur culte impie.

POLYEUCTE.

Et je le liens funeste.

NÉARQUE.

Fuyez donc leurs autels.

POLYEUCTE.

Je les veux renverser 1,

Et mourir dans leur temple, ou les y terrasser. Allons, mon cher Néarque, allons aux yeux des hommes Braver l'idolâtric, et montrer qui nous sommes C'est l'attente du ciel, il nous la faut remplir; Je viens de le promettre, et je vais l'accomplir.

<sup>1</sup> C'est une tradit on que tout l'hôtel de Rambouillet, et particulièrement l'évêque de Vence, Godeau, condamna cette entreprise de Polyeucte : on disait que c'est un zèle imprudent; que p'usieurs évêques et plusieurs synodes avaient expressément défendu ces attentats contre l'ordre et contre les lois; qu'on refusait même la communion aux Chrétiens qui, par des témérités pareilles, avaient exposé l'Église entière aux persécutions : on ajoutait qu : Polveucte et même Pauline auraient intéressé bien davantage, si Polyeucte avait simplement refusé d'assister à un sacrifice idolàtre fait en l'honneur de la victoire de Sévère. Ces réflexions me paraissent judicieuses; mais il me parait aussi que le spectateur pardonne à Polyeucte son imprudence, comme celle d'un ieune homme pénétré d'un zèle ardent que le baptème fortifie en lui : il n'examine pas si ce zele est selon la science. (Voitaire.) - L'ardeur inconsidérée de Polycucte ne le rend que plus intéressant et plus théatral; on ne voit dans cette audace de jeune homme qu'un mépris héroïque de la mort, qu'un enthousiasme sublime pour les vérités nouvelles dont il vient d'être éclairé. (Geoffroy.)

Je rends grâces au Dieu que tu m'as fait connoître De cette occasion qu'il a sitôt fait naître, Où déjà sa bonté, prête à me couronner, Daigne éprouver la foi qu'il vient de me don**ner.** 

NÉARQUE.

Ce zèle est trop ardent, souffrez qu'il se modère.
POLYEUCTE.

On n'en peut avoir trop pour le Dieu qu'on révère, NÉARQUE.

Vous trouverez la mort.

POLYEUCTE. Je la cherche pour lui. NÉARQUE.

Et si ce cœur s'ébranle?

POLYEUCTE. Il sera mon appui. NÉARQUE.

Il ne commande point que l'on s'y précipite.

Plus elle est volontaire, et plus elle mérite. Néarque.

Il suffit, sans chercher, d'attendre et de souffrir.

On souffre avec regret quand on n'ose s'offrir.

NÉARQUE.

Mais dans ce temple enfin la mort est assurée.
POLYEUCTE.

Mais dans le ciel déjà la palme est préparée. NÉARQUE.

Par une sainte vie il faut la mériter.

POLYEUCTE.

Mes crimes en vivant me la pourroient ôter.

Pourquoi mettre au hasard ce que la mort assure?

Quand elle ouvre le ciel, peut-elle sembler dure?

Je suis chrétien, Néarque, et le suis tout-à-fait;

La foi que j'ai reçue aspire à son effet.

Qui fuit croit lâchement, et n'a qu'une foi morte,

NÉARQUE.

Ménagez votre vie, à Dicu même elle importe; Vivez pour protéger les Chrétiens en ces lieux.

POLYEUCTE.

L'exemple de ma mort les fortifiera mieux.

NÉARQUE.

Vous voulez donc mourir?

POLYEUCTE.

Vous aimez donc à vivre?

Je ne puis déguiser que j'ai peine à vous suivre. Sous l'horreur des tourments je crains de succomber. POLYEUCTE.

Qui marche assurément n'a point peur de tomber : Dieu fait part, au besoin, de sa force infinie. Qui craint de le nier, dans son âme le nie; Il croit le pouvoir faire, et doute de sa foi.

NÉARQUE.

Qui n'appréhende rien présume trop de soi.

POLYEUCTE.

J'attends tout de sa grâce, et rien de ma foiblesse. Mais loin de me presser, il faut que je vous presse! D'où vient cette froideur?

NÉARQUE.

Dieu même a craint la mort. POLYEUCTE.

Il s'est offert pourtant; suivons ce saint effert;
Dressons-lui des autels sur des monceaux d'idoles.
Il faut, je me souviens encor de vos paroles,
Négliger, pour lui plaire, et femme, et hiens, et rang;
Exposer pour sa gloire et verser tout son sang.
Hélas! qu'avez-vous fant de cette amour parfaite
Que vous me souhaitiez, et que je vous souhaite?
S'il vous en reste encor, n'étes-vous point jaloux
Qu'à grand' peine chrétien j'en montre plus que vous?
NÉAROUE.

Vous sortez du baptême, et ce qui vous anime, C'est sa grâce qu'en vous n'affoiblit aucun crime; Comme encor tout entière, elle agit pleinement, Et tout semble possible à son feu véhément : Mais cette même grâce en moi diminuée <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces questions de la grâce, on le sait, étaient, au temps où parut Polyeuts, la grande question du moment. « Corneille, demande à ce propos M. Sainte-Beuve, eut-il relation avec Port-Royal? S'il ne connaissait pas directement cer

Et par mille péchés sans cesse exténuée,
Agit aux grands effets avec tant de langueur,
Que tout semble impossible à son peu de vigueur:
Cette indigne mollesse et ces lâches défenses
Sont des punitions qu'attirent mes offenses;
Mais Dieu, dont on ne doit jamais se défier,
Me donne votre exemple à me fortifier.

Allons, cher Polyeucte, allons aux yeux des hounines Braver l'idolâtrie, et montrer qui nous semmes; Puissé-je vous donner l'exemple de souffrir, Comme vous me donnez celui de vous offrir!

A cet heureux transport que le ciel vous envoie, Je reconnois Néarque, et j'en pleure de joie.
Ne perdons plus de temps; le sacrifice est prêt; Allons-y du vrai Dieu soutenir l'intérêt;
Allons fouler aux pieds ce foudre ridicule
Dont arme un bois pourri ce peuple trop crédule;
Allons en éclairer l'aveuglement fatal;
Allons briser ces dieux de pierre et de métal;
Abandonnons nos jours à cette ardeur céleste;
Faisons triompher Dieu: qu'il dispose du reste.
NÉARQUE.

Allons faire éclater sa gloire aux yeux de tous, Et répondre avec zèle à ce qu'il veut de nous.

hommes, il en avant entendu parler, ou il en connaissant d'autres pareils, équivalents, ou mieux encore il était collatéralement de la même portée; et comme il arrive en pareil cas, il les sentait, les retrouvait et les créait sans efforts en lui.... La doctrine de la grâce que relevait Port-Royal allait se divulguant : il devient évident par Polyeucts qu'elle circula jusqu'à Corneille... L'héritage des mystères et des martyres à la scène était à peu près oublié et perdu en France quand Corneille, dans ces vagues rumeurs des questions de la grâce qui grondaient autour de lui, rouvrit soudainement le grare sacré par Polyeucte, et chez sous le fonda le premier dans l'art. » (Po. (\*Roya!, t. I\*, p. 130 et suiv.)

PIN DU SECOND ACTE

## ACTE TROISIÈME

SCÈNE I. - PAULINE, seule.

Que de soucis flottants, que de confus nuages Présentent à mes yeux d'inconstantes images! Douce tranquillité que je n'ose espérer. Que ton divin rayon tarde à les éclairer! Mille agitations, que mes troubles produisent, Dans mon cœur ébranlé tour à tour se détruisent ; Aucun espoir n'y coule où j'ose persister : Aucun effroi n'y règne où j'ose m'arrêter. Mon esprit, embrassant tout ce qu'il s'imagine, Voit tantôt mon bonheur, et tantôt ma ruine, Et suit leur vaine idée avec si peu d'effet, Ou'il ne peut espérer ni craindre tout-à-fait. Sévère incessamment brouille ma fantaisie: J'espère en sa vertu, je crains sa jalousie; Et je n'ose penser que d'un œil bien égal Polyeucte en ces lieux puisse voir son rival. Comme entre deux rivaux la haine est naturelle, L'entrevue aisément se termine en querelle : L'un voit aux mains d'autrui ce qu'il croit mériter, L'autre un désespéré qui peut trop attenter. Quelque haute raison qui règle leur courage, L'un concoit de l'envie et l'autre de l'ombrage; La honte d'un affront que chacun d'eux croit voir Ou de nouveau recue, ou prête à recevoir, Consumant dès l'abord toute leur patience, Forme de la colère et de la défiance ; Et, saisissant ensemble l'époux et l'amant, En dépit d'eux les livre à leur ressentiment. Mais que je me figure une étrange chimère! Et que je traite mal Polyeucte et Sévère, Comme si la vertu de ces fameux rivaux Ne pouvoit s'affranchir de ces communs défauts! Leurs âmes à toutes deux d'elles-mêmes maîtresses Sont d'un ordre trop haut pour de telles bassesses : lls se verront au temple en hommes généreux,

Mais las! ils se verront, et c'est beaucoup pour eux. Que sert à mon époux d'être dans Mélitène, Si contre lui Sévère arme l'aigle romaine, Si mon père y commande, et craint ce favori, Et se repent déjà du choix de mon mari? Si peu que j'ai d'espoir ne luit qu'avec contrainte; Ea naissant il avorte, et fait place à la crainte; Ce qui doit l'affermir sert à le dissiper. Dieux! faites que ma peur puisse enfin se tromper! Mais sachons-en l'issue.

## SCÈNE II. - PAULINE, STRATONICE.

PAULINE.

Eh bien! ma Stratonice, Comment s'est terminé ce pompeux sacrifice? Ces rivaux généreux au temple se sont vus? STRATONICE.

Ab, Pauline!

PAULINE.

Mes vœux ont-ils été déçus? l'en vois sur ton visage une mauvaise marque. Se sont-ils querellés?

STRATONICE.

Polyeucte, Néarque,

Les Chrétiens...

PAULINE.

Parle donc : les Chrétiens?...
STRATONICE.

Je ne puis.

PAULINE.

Tu prépares mon âme à d'étranges ennuis. STRATONICE.

Vous n'en sauriez avoir une plus juste cause.

PAULINE.

L'ont-ils assassiné?

STRATONICE.

Ce scroit peu de chose. Tout votre songe est vrai, Polyeucte n'est plus...

PAULINE.

Il est mort!

L

Mais tous deux s'emportant à plus d'irrévérence,

- · Quoi! lui dit Polyeucte en élevant sa voix,
- Adorez-vous des dieux ou de pierre ou de bois?
   Ici dispensez-moi du récit des blasphèmes
   Qu'ils ont vomis tous deux contre Jupiter mêmes 1:
   L'adultère et l'inceste en étoient les plus doux.
- « Oyez, dit-il ensuite, oyez, peuple; oyez tous.
- Le Dieu de Polyeucte et celui de Néarque
- De la terre et du ciel est l'absolu monarque,
- » Seul être indépendant, seul maître du destin,
- » Seul principe éternel, et souveraine fin.
- » C'est ce Dieu des Chrétiens qu'il faut qu'on remercie
- Des victoires qu'il donne à l'empereur Décie;
- Lui seul tient en sa main le succès des combats;
- » Il le veut élever, il le peut mettre à bas;
- » Sa bonté, son pouvoir, sa justice est immense;
- » C'est lui seul qui punit, lui seul qui récompense :
- » Vous adorez en vain des monstres impuissants. »

Se jetant à ces mots sur le vin et l'encens, Après en avoir mis les saints vases par terre, Sans crainte de Félix, sans crainte du tonnerre, D'une fureur pareille ils courent à l'autel. Cieux! a-t-on vu jamais, a-t-on rien vu de tel! Du plus puissant des dieux nous voyons la statue Par une main impie à leurs pieds abattue, Les mystères troublés, le temple profané, La fuite et les clameurs d'un peuple mutiné, Qui craint d'être accablé sous le courroux célestc. Félix... Mais le voici qui vous dira le reste 2.

Que son visage est sombre et plein d'émotion! Qu'il montre de tristesse et d'indignation!

SCÈNE III. - FÉLIX, PAULINE, STRATONICE.

#### FÉLIX.

Une telle insolence avoir osé paroître!

<sup>&#</sup>x27;Corneille emplois indifféremment cet adverbe même avec une set sans s.

'Il y a là un grand intérêt, et je ne ferai point au rôle de Félix l'honneur
de le mettre même en seconde ligne: il a de la bassesse, on l'a dit; mais il a
aussi, dans son embarras, une teinte de comique qui repose; on est teut de
lui appliquer le pauvre homme! c'est l'abbé de Vauxclair de la tragédie.
(Sainte-Beuve.)

En public! à ma vue! il en mourra, le traître.

Souffrez que votre fille embrasse vos genoux.

Je parle de Néarque, et non de votre époux. Quelque indigne qu'il soit de ce doux nom de gendre, Mon âme lui conserve un sentiment plus tendre; La grandeur de son crime et de mon déplaisir N'a pas éteint l'amour qui me l'a fait choisir.

PAULINE.

Je n'attendois pas moins de la bonté d'un père.

Je pouvois l'immoler à ma juste colère : Car vous n'ignorez pas à quel comble d'horreur De son audace impie a monté la fureur; Vous l'avez pu savoir du moins de Stratonice.

Je sais que de Néarque il doit voir le supplice.

Du conseil qu'il doit prendre il sera mieux instruit, Quand il verra punir celui qui l'a séduit. Au spectacle sanglant d'un ami qu'il faut suivre, La crainte de mourir et le désir de vivre Ressaisissent une âme avec tant de pouvoir, Que qui voit le trépas cesse de le vouloir. L'exemple touche plus que ne fait la menace : Cette indiscrète ardeur tourne bientôt en glace, Et nous verrons bientôt son cœur inquiété Me demander pardon de tant d'impiété.

PAULINE.

Vous pouvez espérer qu'il change de courage?

Aux dépens de Néarque il doit se rendre sage.
PAULINE.

Il le doit, mais, hélas! où me renvoyez-vous? Et quels tristes hasards ne court point mon époux, Si de son inconstance il faut qu'enfin j'espère Le bien que j'espérois de la bonté d'un père?

PÉLIX.

Je vous en fais trop voir, Pauline, à consentir : Qu'il évite la mort par un prompt repentir. Je devois même peine à des crimes semblables; Et, mettant différence entre ces deux coupables, J'ai trahi la justice à l'amour paternel; Je me suis fait pour lui moi-même criminel; Et j'attendois de vous, au milieu de vos craintes, Plus de remerciments que je n'entends de plaintes.

De quoi remercier qui ne me donne rien?
Je sais quelle est l'humeur et l'esprit d'un chrétien.
Dans l'obstination jusqu'au bout il demeure :
Vouloir son repentir c'est ordonner qu'il meure.
FÉLIX.

Sa grâce est en sa main, c'est à lui d'y rêver.

Failes-la tout entière.

PĖLIX.

Il la peut achever.
PAULINE.

Ne l'abandonnez pas aux fureurs de sa secte.

Je l'abandonne aux lois, qu'il faut que je respecte

-Est-ce ainsi que d'un gendre un beau-père est l'appui?

Qu'il fasse autant pour soi comme je fais pour lui.

Mais il est aveuglé.

FÉLIX.

Mais il se plait à l'être. Qui chérit son erreur ne la veut pas connoître PAULINE.

Mon père, au nom des dieux...

FÉLIX.

Ne les réclamez pas,

Ces dieux dont l'intérêt demande son trépas.

PAULINE.

Ils écoutent nos vœux.

FILIX.

Eh bien! qu'il leur en fasse.

Au nom de l'empereur, dont vous tenez la place...

FÉLIX.

l'ai son pouvoir en main; mais, s'il me l'a commis, C'est pour le déployer contre ses ennemis.

PAULINE.

Polyeucte l'est-il?

PÉLIX.

Tous Chrétiens sont rebelles.
PAULINE.

N'écoutez point pour lui ces maximes cruelles; En épousant Pauline il s'est fait votre sang.

Je regarde sa faute, et ne vois plus son rang. Quand le crime d'état se mêle au sacrilége, Le sang ni l'amitié n'ont plus de privilége.

Quel excès de rigueur!

PAULINE. PÉLIX.

Moindre que son forfait.

O de mon songe affreux trop véritable effet! Voyez-vous qu'avec lui vous perdez votre fille?

Les dieux et l'empereur sont plus que ma famille.
PAULINE.

La perte de tous deux ne vous peut arrêter! FÉLIX.

l'ai les dieux et Décie ensemble à redouter.

Mais nous n'avons encore à craindre rien de triste :
Dans son aveuglement pensez-vous qu'il persiste?

S'il nous sembloit tantôt courir à son malheur,
C'est d'un nouveau chrétien la première chaleur.

PAULINE.

Si vous l'aimez encor, quittez cette espérance Que deux fois en un jour il change de croyance; Outre que les Chrétiens ont plus de dureté, Vous attendez de lui trop de légèreté. Ce n'est point une erreur avec le lait sucée, Que sans l'examiner son âme ait embrassée; Polyencte est chrétien parce qu'il l'a voulu, Et vous portoit au temple un esprit résolu. Vous devez présumer de lui comme du reste :

Le trépas n'est pour eux ni honteux ni funeste; lls cherchent de la gloire à mépriser nos dieux; Aveugles pour la terre, ils aspirent aux cieux; Et, croyant que la mort leur en ouvre la porte, Tourmentés, déchirés, assassinés, n'importe, Les supplices leur sont ce qu'à nous les plaisirs, Et les menent au but où tendent leurs désirs: La mort la plus infâme ils l'appellent martyre. FÉLIX.

Eh bien donc! Polyeucte aura ce qu'il désire : N'en parlons plus.

> PAULINE. Mon père...

SCÈNE IV. - FÉLIX, ALBIN, PAULINE, STRATONICE.

PÉLIX.

Albin, en est-ce fait?

ALBIN.

Oui, seigneur; et Néarque a payé son forfait. FÉLIX.

Et notre Polyeucte a vu trancher sa vie? ALBIN.

Il l'a vu, mais, hélas! avec un œil d'envie. Il brûle de le suivre, au lieu de reculer; Et son cœur s'affermit, au lieu de s'ébranler.

PAULINE.

Je vous le disois bien. Encore un coup, mon père, Si jamais mon respect a pu vous satisfaire, Si vous l'avez prisé, si vous l'avez chéri...

Vous aimez trop, Pauline, un indigne mari. PAULINE.

Je l'ai de votre main : mon amour est sans crime; Il est de votre choix la glorieuse estime; Et j'ai, pour l'accepter, éteint le plus beau seu Qui d'une âme bien née ait mérité l'aveu. Au nom de cette aveugle et prompte obéissance Oue j'ai toujours rendue aux lois de la naissance, Si vous avez pu tout sur moi, sur mon amour, Que je puisse sur vous quelque chose à mon tour!

Par ce juste pouvoir à présent trop à craindre, Par ces beaux sentiments qu'il m'a fallu contraindre, Ne m'ôtez pas vos dons; ils sont chers à mes yeux, Et m'ont assez coûté pour m'être précieux.

FÉLIX.

Vous m'importunez trop : bien que j'aie un cœur tendre, Je n'aime la pitié qu'au prix que j'en veux prendre : Employez mieux l'effort de vos justes douleurs; Malgré moi m'en toucher, c'est perdre et temps et pleurs; J'en veux être le maître, et je veux bien qu'on sache Que je la désavoue alors qu'on me l'arrache. Préparez-vous à voir ce malheureux chrétien; Et faites votre effort quand j'aurai fait le mien. Allez; n'irritez plus un père qui vous aime; Et tâchez d'obtenir votre époux de lui-même. Tantôt jusqu'en ce lieu je le ferai venir : Cependant quittez-nous; je veux l'entretenir.

PAULINE.

De grâce, permetlez...

PÉLIX.

Laissez-nous seuls, vous dis-je; Votre douleur m'offense autant qu'elle m'afflige. A gagner Polyeucte appliquez tous vos soins; Vous avancerez plus en m'importunant moins.

SCÈNE V. - FÉLIX, ALBIN.

PÉLIX.

Albin, comme est-il mort?

ALBIN.

En brutal, en impie, En bravant les tourments, en dédaignant la vie, Sans regret, sans murmure, et sans étonuement, Dans l'obstination et l'endurcissement, Comme un chrétien enfin, le blasphème à la bouche.

FÉLIX.

Et l'autre?

ALBIN.

Je l'ai dit déjà, rien ne le touche; Loin d'en être abattu, son cœur en est plus haut; On l'a violenté pour quitter l'échafaud : Il est dans la prison où je l'ai vu conduire; Mais vous êtes bien loin encor de le réduire.

PÉLIX.

Que je suis malheureux!

ALBIN.

Tout le monde vous plaint.

FÉLIX.

On ne sait pas les maux dont mon cœur est atteint; De pensers sur pensers mon âme est agitée, De soucis sur soucis elle est inquiétée : Je sens l'amour, la haine, et la crainte, et l'espoir, La joie, et la douleur tour à tour l'émouvoir; J'entre en des sentiments qui ne sont pas croyables; J'en ai de violents, j'en ai de pitoyables; J'en ai de généreux qui n'oseroient agir ; J'en ai même de bas, et qui me font rougir. J'aime ce malheureux que j'ai choisi pour gendre, Je hais l'aveugle erreur qui le vient de surprendre, Je déplore sa perte, et, le voulant sauver, J'ai la gloire des dieux ensemble à conserver: Je redoute leur foudre, et celui de Décie; N y va de ma charge, il y va de ma vie. Ainsi tantôt pour lui je m'expese au trépas, Et tantôt je le perds pour ne me perdre pas.

Décie excusera l'amitié d'un beau-père; Et d'ailleurs Polyeucte est d'un sang qu'on révère FÉLIX.

A punir les Chrétiens son ordre est rigoureux; Et plus l'exemple est grand, plus il est dangereux : On ne distingue point quand l'offense est publique; Et, lorsqu'on dissimule un crime domestique, Par quelle autorité peut-on, par quelle loi, Châtier en autrui ce qu'on soussire chez soi?

Si vous n'osez avoir d'égard à sa personne, Écrivez à Décie afin qu'il en ordonne.

FÉLIX.

Sévere me perdroit, si j'en usois ainsi : Sa haine et son pouvoir font mon plus grand souci. Si j'avois différé de punir un tel crime, Quoiqu'il soit généreux, quoiqu'il soit magnanime, il est homme, et sensible, et je l'ai dédaigné; Et de tant de mépris son esprit indigné, Que met au désespoir cet hymen de Pauline, Du courroux de Décie obtiendroit ma ruine. Pour venger un affront tout semble être permis, Et les occasions tentent les plus remis. Peut-être, et ce soupçon n'est pas sans apparence, il rallume en son cœur déjà quelque espérance; Et, croyant bientôt voir Polyeucte puni, il rappelle un amour à grand' peine banni. Juge si sa colère, en ce cas implacable, le feroit innocent de sauver un coupable, Et s'il m'épargneroit, voyant par mes bontés Une seconde fois ses desseins avortés.

Te dirai-je un penser indigne, bas, et lâche?

le l'étouffe; il renaît; il me flatte, et me fâche:
L'ambition toujours me le vient présenter;
Et tout ce que je puis, c'est de le détester.
Polyeucte est ici l'appui de ma famille;
Mais si, par son trépas, l'autre épousoit ma fille,
l'acquerrois bien par là de plus puissants appuis 1
Qui me mettroient plus haut cent fois que je ne suis.
Mon cœur en prend par force une maligne joie:
Mais que plutôt le ciel à tes yeux me foudroie,
Qu'à dès pensers si bas je puisse consentir,
Que jusque-là ma gloire ose se démentir!

ALBIN.

Votre cœur est trop bon, et votre âme trop haute. Mais vous résolvez-vous à punir cette faute?

FELIX.

Je vais dans la prison faire tout mon effort

<sup>&#</sup>x27;Voici le senument le plus bas qu'on puisse jamais développer; mais ti est ménagé avec art.

Ces expressions, si l'autre épousait ma fille, j'acquerrais par là, cent jois plus Asus, sont aussi basses que le sentiment de l'élix. Cependant j'ai toupours remarqué qu'on n'écoutait pas sans plaisir l'aven de ces sentiments, tout 
condamnables qu'ils sont : on aimait en secret ce développement honteux du 
cœur humain; on sentait qu'il n'est que trop vrai que souvent les hommes sacrisent tout à leur propre intérêt. Ensin l'élix dit au moins qu'il déteste ces 
peasers si laches; on lui pardonne un peu : mais pardonne-qu'on à Albin qui 
lai dit qu'il a l'ame trop haute?

[Voltaine.]

A vaincre cet esprit par l'effroi de la mort; Et nous verrous après ce que pourra Pauline.

Que ferez-vous enfin, si toujours il s'obstine?

Ne me presse point tant; dans un tel deplaisir, Je ne puis que résoudre, et ne sais que choisir.

Je dois vous avertir, en serviteur fidèle, Qu'en sa faveur déjà la ville se rebelle, Et ne peut voir passer par la rigueur des lois Sa dernière espérance et le sang de ses rois. Je tiens sa prison même assez mal assurée; J'ai laissé tout autour une troupe éplorée; Je crains qu'on ne la force.

FÉLIX.

Il faut donc l'en tirer, Et l'amener ici pour nous en assurer.

ALBIN.

Tirez-l'en donc vous-même, et d'un espoir de grâce, Apaisez la fureur de cette populace.

Allons, et, s'il persiste à demeurer chrétien, Nous en disposerons sans qu'elle en sache rien.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

## ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1. - POLYEUCTE, CLÉON, TROIS AUTRES GARDES.

POLYEUCTE.

Gardes, que me veut-on?

CLÉON.

Pauline vous demande.

POLYEUCTE.

O présence, ô combat que surtout j'appréhende!

Félix, dans la prison j'ai triomphé de toi, J'ai ri de ta menace, et t'ai vu sans effroi : Tu prends pour t'en venger de plus puissantes armes; Je craignois beaucoup moins tes bourreaux que ses larmes.

Seigneur, qui vois ici les périls que je cours, En ce pressant besoin redouble ton secours; Et toi qui, tout sortant encor de la victoire, Regardes mes travaux du séjour de la gloire, Cher Néarque, pour vaincre un si fort ennemi, Prête du haut du ciel la main à ton ami.

Gardes, oseriez-vous me rendre un bon office?
Non pour me dérober aux rigueurs du supplice,
Ce n'est pas mon dessein qu'on me fasse évader;
Mais comme il suffira de trois à me garder,
L'autre m'obligeroit d'alter querir Sévère;
Je crois que sans péril on peut me satisfaire :
Si j'avois pu lui dire un secret important,
Il vivroit plus heureux, et je mourrois content.

CLÉON.

Si vous me l'ordonnez, j'y cours en diligence.

Severe à mon défaut fera ta récompense. Va, ne perds point de temps, et reviens promptement.

CLÉON.

Je serai de retour, seigneur, dans un moment.

## SCÈNE II. — POLYEUCTE, seul.

(Les gardes se retirent aux côtés du théâtre.)

Source délicieuse, en misères féconde, Que voulez-vous de moi, flatteuses voluptés? Honteux attachements de la chair et du monde, Que ne me quittez-vous, quand je vous ai quittés! Allez, honneurs, plaisirs, qui me livrez la guerre:

Toute votre félicité, Sujette à l'instabilité, En moins de rien tombe par terre <sup>1</sup>;

<sup>1</sup> On remarqua, des les premières representations de Polyeucte, que ces trois

Et comme elle a l'éclat du verre, Elle en a la fragilité.

Ainsi n'espérez pas qu'apres vous je soupire Vous étalez en vain vos charmes impuissants; Vous me montrez en vain par tout ce vaste empire Les ennemis de Dieu pompeux et florissants. Il étale à son tour des revers équitables

Par qui les grands sont confondus; Et les glaives qu'il tient pendus Sur les plus fortunés coupables Sont d'autant plus inévitables, Que leurs coups sont moins attendus.

Tigre altéré de sang, Décie impitoyable, Ce Dieu t'a trop long-temps abandonné les siens : De ton heureux destin vois la suite effroyable; Le Scythe va venger la Perse et les Chrétiens. Encore un peu plus outre, et ton heure est venue;

Rien ne t'en sauroit garantir; Et la foudre qui va partir, Toute prête à crever la nue, Ne peut plus être retenue Par l'attente du repentir.

Que cependant Félix m'immole à ta colère; Qu'un rival plus puissant éblouisse ses yeux; Qu'aux dépens de ma vie il s'en fasse beau-père, Et qu'à titre d'esclave il commande en ces lieux : Je consens, ou plutôt j'aspire à ma ruine.

Monde, pour moi tu n'as plus rien : Je porte en un cœur tout chrétien Une flamme toute divine; Et je ne regarde Pauline Que comme un obstacle à mon bien.

vers étaient pris entièrement de la trente-deuxième strophe d'une ode de l'évéque Godeau à Louis XIII.

Mais leur gloire tombe par terre; Et comme elle a l'éclat du verte, Elle en a la fragilité

(Voltaite.)

Saintes couceurs du ciel, adorables idées, Vous remplisses un cœur qui vous peut recevoir : De vos sacrés attraits les âmes possédées Ne conçoivent plus rien qui les puisse émouvoir. Vous promettez beaucoup, et donnez davantage :

Vos biens ne sont point inconstants, Et l'heureux trépas que j'attends Ne vous sert que d'un doux passage Pour nous introduire au partage Qui nous rend à jamais contents.

C'est vous, à feu divin que rien ne peut éteindre, Qui m'allez faire voir Pauline sans la craindre. Je la vois : mais mon cœur, d'un saint zèle enflammé, N'en goûte plus l'appas dont il étoit charmé; Et mes yeux, éclairés des célestes lumières, Ne trouvent plus aux siens leurs grâces coutumières.<sup>1</sup>.

## SCÈNE III. - POLYEUCTE, PAULINE, GARDES.

#### POLYEUCTE.

Madame, quel dessein vous fait me demander?
Est-ce pour me combattre, ou pour me seconder?
Cet effort généreux de votre amour parfaite
Vient-il à mon secours, vient-il à ma défaite?
Apportez-vous ici la haine, ou l'amitié,
Comme mon enuentie, ou ma chère moitié?
PAULINE.

Vous n'avez point ici d'ennemi que vous-même; Scul vous vous haissez lorsque chacun vous aime; Scul vous exécutez tout ce que j'ai rêvé: Ne veuillez pas vous perdre, et vous êtes sauvé. A quelque extrémité que votre crime passe, Vous êtes innocent si vous vous faites grâce. Daignez considérer le sang dont vous sortez, Vos grandes actions, vos rares qualités; Chéri de tout le peuple, estimé chez le prince,

Ce chant de Polyeucte, cet hymno en chœur de ses pensées, imité casule la Rotrou dans Saint-Genét, et qui avait ses précédents lyriques dans le thêtre espagnol et chez les Grecs, est le premier prélude, un jet éloquent des chœurs ensuite déployés d'Esthoy et d'Athalis. (Sainte-Berrye.)

Gendre du gouverneur de toute la province, Je ne vous compte à rien le nom de mon époux : C'est un bonheur pour moi qui n'est pas grand pour vous; Mais après vos exploits, après votre naissance, Après votre pouvoir, voyez notre espérance; Et n'abandonnez pas à la main d'un bourreau Ce qu'à nos justes vœux promet un sort si beau.

POLYEUCTE.

Je considère plus; je sais mes avantages, Et l'espoir que sur eux forment les grands courages. Ils n'aspirent enfin qu'à des biens passagers, Que troublent les soucis, que suivent les dangers; La mort nous les ravit, la fortune s'en joue; Aujourd'hui dans le trône, et demain dans la boue; Et leur plus haut éclat fait tant de mécontents, Que peu de vos Césars en ont joui long-temps.

l'ai de l'ambition, mais plus noble et plus belle : Cette grandeur périt, j'en veux une immortelle, Un bonheur assuré, sans mesure et sans fin, Au-dessus de l'envie, au-dessus du destin. Est-ce trop l'acheter que d'une triste vie, Qui tantôt, qui soudain, me peut être ravie; Qui ne me fait jouir que d'un instant qui fuit, Et ne peut m'assurer de celui qui le suit?

PAULINE.

Voilà de vos Chrétiens les ridicules songes; Voilà jusqu'à quel point vous charment leurs mensonges: Tout votre sang est peu pour un bonheur si doux! Mais, pour en disposer, ce sang est-il à vous? Vous n'avez pas la vie ainsi qu'un héritage; Le jour qui vous la donne en même temps l'engage: Vous la devez au prince, au public, à l'état.

POLYEUCTE.

Je la voudrois pour eux perdre dans un combat; Je sais quel en est l'heur, et quelle en est la gloire. Des aïeux de Décie on vante la mémoire; Et ce nom, précieux encore à vos Romains, Au bout de six cents ans lui met l'empire aux mains. Je dois ma vie au peuple, au prince, à sa couronne; Mais je la dois bien plus au Dieu qui me la donne. Si mourir pour son prince est un illustre sort, Quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort!

PAULINE.

Ouel Dieu!

POLYEUCTE.

Tout beau, Pauline: il entend vos paroles; Et ce n'est pas un Dieu comme vos dieux frivoles, Insensibles et sourds, impuissants, mutilés, De bois, de marbre, ou d'or, comme vous les voulez: C'est le Dieu des Chrétiens, c'est le mien, c'est le vôtre; Et la terre et le ciel n'en connoissent point d'autre.

PAULINE.

Adorez-le dans l'âme, et n'en témoignez rien.

Que je sois tout ensemble idolâtre et chrétien!

Ne seignez qu'un moment : laissez partir Sévère, Et donnez lieu d'agir aux bontés de mon père. POLYEUCTE.

Les bontés de mon Dieu sont bien plus à chérir Il m'ôte des périls que j'aurois pu courir, Et, sans me laisser lieu de tourner en arrière, Sa faveur me couronne entrant dans la carrière; Du premier coup de vent il me conduit au port, Et, sortant du baptême, il m'envoie à la mort. Si vous pouviez comprendre et le peu qu'est la vic, Et de quelles douceurs cette mort est suivic.... Mais que sert de parler de ces trésors cachés A des esprits que Dieu n'a pas encor touchés?

Cruel! car il est temps que ma douleur éclate, Et qu'un juste reproche accable une âme ingrate; Est-ce là ce beau feu? sont-ce là tes serments? Témoignes-tu pour moi les moindres sentiments? Je ne te parlois point de l'état déplorable Où ta mort va laisser ta femme inconsolable, Je croyois que l'amour t'en parleroit assez, Et je ne voulois pas de sentiments forcés: Mais cette amour si ferme et si bien méritée Que tu m'avois promise, et que je t'ai portée, Quand tu me veux quitter, quand tu me fais mourir, Te peut-elle arracher une larme, un soupir?

Tu me quittes, ingrat, et le fais avec joie; Tu ne la caches pas, tu veux que je la voie; Et ton cœur, insensible à ces tristes appas, Se figure un bonheur où je ne serai pas! C'est donc la le dégoût qu'apporte l'hyménée? Je te suis odieuse après m'être donnée!

POLYEUCTE.

Hélas!

PAULINE.

Que cet hélas a de peine à sortir!

Encor s'il commençoit un heureux repentir,
Que, tout forcé qu'il est, j'y trouverois de charmes!

Mais courage, il s'émeut, je vois couler des larmes

POLYEUCTE.

J'en verse, et plût à Dieu qu'à force d'en verser Ce cœur trop endurci se pût enfin percer! Le déplorable état où je vous abandonne Est bien digne des pleurs que mon amour vous donne; Et si l'on peut au ciel sentir quelques douleurs, J'y pleurerai pour vous l'excès de vos malheurs : Mais si, dans ce séjour de gloire et de lumière, Ce Dieu tout juste et bon peut souffrir ma prière; S'il y daigne écouter un conjugal amour, Sur votre aveuglement il répandra le jour.

Seigneur, de vos bontés il faut que je l'obtienne ; Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne : Avec trop de mérite il vous plut la former, Pour ne vous pas connoître et ne vous pas aimer, Pour vivre des enfers esclave infortunée, Et sous leur triste joug mourir comme elle est née.

PAULINE.

Que dis-tu, malheureux? qu'oses-tu souhaiter?

Ce que de tout mon sang je voudrois acheter.

PAULINE.

Que plutôt!...

POLYEUCTE.

C'est en vain qu'on se met en désense :

'Je me souviens qu'autrefois l'acteur qui jouant Polyeucte avec des gants blancs et un grand chapeau ôtait ses gants et son chapeau pour fibre et aptière à Dieu. Je ne sais pas si ce ridicule subsiste encore. (Voltaire.) Le Dieu touche les cœurs lorsque moins on y pense. Ce bienheureux moment n'est pas encor venu; Il viendra; mais le temps ne m'en est pas connu.

PAULINE. Quittez cette chimère, et m'aimez.

POLYEUCTE.

Je vous aime,

Beaucoup moins que mon Dieu, mais bien plus que moi-même. PAULINB.

Au nom de cet amour, ne m'abandonnez pas. POLYEUCTE.

Au nom de cet amour, daignez suivre mes pas. PAULINE.

C'est peu de me quitter, tu veux donc me séduire? POLYEUCTE.

C'est peu d'aller au ciel, je vous y veux conduire. PAULINE.

lmaginations!

POLYEUCTE.

Célestes vérités!

PAULINE.

Etrange aveuglement!

POLYEUCTE.

Éternelles clartés!

PAULINE.

Tu préfères la mort à l'amour de Pauline! POLYEUCTE.

Vous préférez le monde à la bonté divine!

PAULINE.

<sup>Va</sup>, cruel, va mourir; tu ne m'aimas jamais. POLYEUCTE. Vivez heureuse au monde, et me laissez en paix.

PAULINE.

Oui, je t'v vais laisser; ne t'en mets plus en peine; Je vais...

SCÈNE IV. - SÉVÈRE, POLYEUCTE, PAULINE, FABIAN, GARDES.

PAULINE.

Mais quel dessein en ce lieu vous amène,

Sévère? auroit-on eru qu'un cœur si généreux Pût venir jusqu'ici braver un malheureux?

POLYEUCTE.

Vous traitez mal, Pauline, un si rare mérite; A ma seule prière il rend cette visite. Je vous ai fait, seigneur, une incivilité, Que vous pardonnerez à ma captivité. Possesseur d'un trésor dont je n'étois pas digne, Souffrez avant ma mort que je vous le résigne, Et laisse la vertu la plus rare à nos yeux Qu'une femme jamais pût recevoir des cieux Aux mains du plus vaillant et du plus honnête homme Qu'ait adoré la terre et qu'ait vu naître Rome. Vous êtes digne d'elle, elle est digne de vous; Ne la refusez pas de la main d'un époux : S'il vous a désunis, sa mort vous va rejoindre. Qu'un seu jadis si beau n'en devienne pas moindre: Rendez-lui votre cœur, et recevez sa foi : Vivez heureux ensemble, et mourez comme moi: C'est le bien qu'à tous deux Polyeucte désire.

Qu'on me mène à la mort, je n'ai plus rien à dire.

Allons, gardes, c'est fait.

## SCÈNE V. - SÉVÈRE, PAULINE, FABIAN.

SÉVERE.

Dans mon étonnement,
Je suis confus pour lui de son aveuglement;
Sa résolution a si peu de pareilles,
Qu'à peine je me fie encore à mes oreilles.
Un cœur qui vous chérit, (mais quel cœur assez bas
Auroit pu vous connoître et ne vous chérir pas?)
Un homme aimé de vous, sitôt qu'il vous possède,
Sans regret il vous quitte : il fait plus, il vous cède;
Et. comme si vos feux étoient un don fatal,
Il en fait un présent lui-même à son rival!
Certes, ou les Chrétiens ont d'étranges manies,
Ou leurs félicités doivent être infinies,
Puisque, pour y prétendre, ils osent rejeter
Ce que de tout l'empire il faudroit acheter.
Pour moi, si mes destins, un peu plus tôt propices,

Eussent de votre hymen honoré mes services, Je n'aurois adoré que l'éclat de vos yeux, Pen aurois fait mes rois, j'en aurois fait mes dieux; On m'auroit mis en poudre, on m'auroit mis en cendre, Avant que...

#### PAULINE.

Brisons là; je crains de trop entendre, Et que cette chaleur, qui sent vos premiers feux, Ne pousse quelque suite indigne de tous deux. Sévère, connoissez Pauline tout entière.

Mon Polyeucte touche à son heure dernière; Pour achever de vivre il n'a plus qu'un moment; Vous en êtes la cause, encor qu'innocemment. Je ne sais si votre âme, à vos désirs ouverte, Auroit osé former quelque espoir sur sa perte: Mais sachez qu'il n'est point de si cruels trépas 0ù d'un front assuré je ne porte mes pas, Qu'il n'est point aux enfers d'horreurs que je n'endure, Plutôt que de souiller une gloire si pure, Que d'épouser un homme, après son triste sort. Qui de quelque façon soit cause de sa mort : Et, si vous me croyez d'une àme si peu saine. L'amour que j'eus pour vous tourneroit tout en haine. Vous êtes généreux; soyez-le jusqu'au bout. Non père est en état de vous accorder tout ; Il vous craint; et j'avance encor cette parole, Que, s'il perd mon époux, c'est à vous qu'il l'immole. Sauvez ce malheureux, employez-vous pour lui; Faites-vous un effort pour lui servir d'appui. Je sais que c'est beaucoup que ce que je demande; Mais plus l'effort est grand, plus la gloire en est grande. Conserver un rival dont vous êtes jaloux, C'est un trait de vertu qui n'appartient qu'à vous: Et si ce n'est assez de votre renommée, C'est beaucoup qu'une femme, autrefois tant aimée, Et dont l'amour peut-ètre encor vous peut toucher, Doive à votre grand cœur ce qu'elle a de plus cher : Souvenez-vous enfin que vous êtes Sévère. Adieu. Résolvez seul ce que vous devez faire; Si vous n'êtes pas tel que je l'ose espérer, Pour vous priser encor je le veux ignorer.

## SCÈNE VI. - SEVÈRE, FABIAN.

### sévère.

Qu'est-ce ci. Fabian? quel nouveau coup de foudre Tombe sur mon bonheur et le réduit en poudre! Plus je l'estime près, plus il est éloigné; Je trouve tout perdu, quand je crois tout gagné; Et toujours la fortune, à me nuire obstinée, Tranche mon espérance aussitôt qu'elle est néé; Avant qu'offrir des vœux je reçois des refus : Toujours triste, toujours et honteux et confus De voir que lâchement elle ait osé renaître, Qu'encer plus lâchement elle ait osé paroitre; Et qu'une femme enfin dans la calamité 4 Me fasse des leçons de générosité.

Votre belle âme est haute autant que malheureuse Mais elle est inhumaine autant que généreuse, Pauline; et vos douleurs avec trop de rigueur D'un amant tout à vous tyrannisent le cœur. C'est donc peu de vous perdre, il faut que je vous donne; Que je serve un rival lorsqu'il vous abandonne; Et que, par un cruel et généreux effort, Pour vous rendre en ses mains je l'arrache à la mort!

Laissez à son destin cette ingrate famille; Qu'il accorde, s'il veut, le père avec la fille, Polyeucte et Félix, l'épouse avec l'époux : D'un si cruel effort quel prix espérez-vous?

SÉVÈBE.

La gloire de montrer à cette âme si belle Que Sévère l'égale, et qu'il est digne d'elle, Qu'elle m'étoit bien due, et que l'ordre des cieux En me la refusant m'est trop injurieux.

Sans accuser le sort ni le ciel d'injustice, Prenez garde au péril qui suit un tel service; Vous hasardez beaucoup, seigneur, pensez-y bien.

Quoi! vous entreprenez de sauver un chrétien!

VAR. Dans l'infélicité.

Pouvez-vous ignorer pour cette secte impre Quelle est et fut toujours la haine de Décie? C'est un crime vers lui si grand, si capital, Qu'à votre faveur même il peut être fatal.

Cet avis seroit bon pour quelque ame commune.
S'il tient entre ses mains ma vie et ma fortune,
Je suis encor Sévère; et tout ce grand pouvoir
Ne peut rien sur ma gloire, et rien sur mon devoir.
tei l'honneur m'oblige, et j'y veux satisfaire;
Qu'après le sort se montre ou propice ou contraire,
Comme son naturel est toujours inconstant,
Périssant glorieux, je périrai content.

Je te dirai bien plus, mais avec confidence, La secte des Chrétiens n'est pas ce que l'on peuse : On les hait; la raison, je ne la connois point; El je ne vois Décie injuste qu'en ce point. Par curiosité j'ai voulu les connoître : On les tient pour sorciers dont l'enser est le maître; El sur cette croyance on punit du trépas Des mystères secrets que nous n'entendons pas. Mais Cérès Éleusine, et la Bonne Déesse, Ont leurs secrets comme eux à Rome et dans la Grece: Encore impunément nous souffrons en tous lieux, Leur Dieu seul excepté, toute sorte de dieux : Tous les monstres d'Egypte ont leurs temples dans Rome; Nos aïeux à leur gré faisoient un dieu d'un homme; Et, leur sang parmi nous conservant leurs erreurs, Nous remplissons le ciel de tous nos empereurs : Mais, à parler sans fard de tant d'apothéoses, L'effet est bien douteux de ces métamorphoses.

Les Chrétiens n'ont qu'un Dieu, maître absolu de tout, be qui le seul vouloir fait tout ce qu'il résout : Mais, si j'ose entre nous dire ce qu'il me semble, Les nôtres bien souvent s'accordent mal ensemble; Et, me dût leur colère écraser à tes yeux, Nous en avons beaucoup pour être de vrais dieux. Peut-être qu'après tout ces croyances publiques <sup>1</sup>

<sup>&#</sup>x27;Ces quatre vers sont retranchés dans l'édition de 1663, in-fol., et dans les suivantes. — Quoique ces vers n'expriment que le doute vague d'un paten, à qui les extravagances de sa religion rendoient suspectes toutes les antres reli-

ことは 日本の

Ne sont qu'inventions de sages politiques,
Pour contenir un peuple, ou bien pour l'émouvoir,
Et dessus sa foiblesse affermir leur pouvoir.
Enfin chez les Chrétiens les mœurs sont innocentes,
Les vices détestés, les vertus florissantes 1;
Ils font des vœux pour nous qui les persécutons 2;
Et, depuis tant de temps que nous les tourmentons,
Les a-t on vus mutins? les a-t-on vus rebelles?
Nos princes ont-ils eu des soldats plus fidèles?
Furieux dans la guerre, ils souffrent nos bourreaux;
Et, lions au combat, ils meurent en agneaux.
J'ai trop de pitié d'eux pour ne les pas défendre.
Allons trouver Félix; commençons par son gendre;
Et contentons ainsi, d'une seule action,
Et Pauline, et ma gloire, et ma compassion.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

## ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I. — FÉLIX, ALBIN, CLÉON.

FÉLIX.

Albin, as-tu bien vu la fourbe de Sévère? As-tu bien vu sa haine? et vois-tu ma misère?

gions, et qui n'avait aucune connaissance des preuves évidentes de la noire, M. Corneille s'est reproché plusieurs fois de les avoir fait imprimer. (Avertissement de l'édition de 1738.)

lei quatre vers qui ont pareillement été retranchés : Jamais un adultère, un traître, un assassin,

Jamais d'ivrognerie, et jamais de larcin; Ce n'est qu'amour entre eux, que charité sincère; Chacun y chérit l'autre, et le secourt en frère.

(Volta.re.)

Bemarquez ici que Racme, dans Esther, exprime la mème chose en curq
vers :

Tandis que votre main sur cux appesantie A leurs persécuteurs les hivroit sens secours, Ils conjuroient ce Dieu de veiller sur vos jours, De rompre des méchants les trames criminelles, De mettre votre trône à l'ombre de ses ailes.

Voltagre.

#### ALBIN

le n'ai vu rien en lui qu'un rival généreux, Et ne vois rien en vous qu'un père rigoureux.

#### FÉLIX.

Que tu discernes mal le cœur d'avec la mine! Dans l'âme il hait Félix et dédaigne Pauline; Et, s'il l'aima jadis, il estime aujourd'hui Les restes d'un rival trop indignes de lui. Il parle en sa faveur, il me prie, il menace, Et me perdra, dit-il, si je ne lui fais grâce; Tranchant du généreux, il croit m'épouvanter. L'artifice est trop lourd pour ne pas l'éventer. le sais des gens de cour quelle est la politique. l'en connois mieux que lui la plus fine pratique. C'est en vain qu'il tempête, et feint d'être en fureur : Je vois ce qu'il prétend auprès de l'empereur. De ce qu'il me demande il m'y feroit un crime; Epargnant son rival, je serois sa victime; Et s'il avoit à faire à quelque maladroit, Le piége est bien tendu, sans doute il le perdroit : Mais un vieux courtisan est un peu moins crédule; Il voit quand on le joue, et quand on dissimule; Et moi j'en ai tant vu de toutes les façons, Qu'à lui-même au besoin j'en ferois des leçons.

#### ALBIN

Dieux! que vous vous gênez par cette désiance!

## FÉLIX.

Pour subsister en cour c'est la haute science. Quand un homme une fois a droit de nous haïr, Nous devons présumer qu'il cherche à nous trahir; Toute son amitié nous doit être suspecte. Si Polyeucte ensin n'abandonne sa secte, Quoi que son protecteur ait pour lui dans l'esprit, Je suivrai hautement l'ordre qui m'est prescrit.

#### ALBIN.

Grâce, grâce, seigneur! que Pauline l'obtienne!

#### FÉLIX.

Celle de l'empereur ne suivroit pas la mienne; Et, loin de le tircr de ce pas dangereux, Ma bonté ne feroit que nous perdre tous deux.

ALBIN.

Mais Sévère promet...

FÉLIX.

Albin, je m'en défie, Et connois mieux que lui la haine de Décie; En faveur des Chrétiens s'il choquoit son courroux, Lui-même assurément se perdroit avec nous.

Je veux tenter pourtant encore une autre voie. Amenez Polyeucte; et si je le renvoie, S'il demeure insensible à ce dernier effort, Au sortir de ce lieu qu'on lui donne la mort.

ALBIN.

Votre ordre est rigoureux.

FÉLIX.

Il faut que je le suive,
Si je veux empècher qu'un désordre n'arrive,
Je vois le peuple ému pour prendre son parti;
Et toi-même tantôt tu m'en as averti:
Dans ce zèle pour lui qu'il fait déjà paroître
Je ne sais si long-temps j'en pourrois être maître;
Peut-ètre dès demain, dès la nuit, dès ce soir,
Pen verrois des effets que je ne veux pas voir;
Et Sévère aussitôt, courant à la vengeance,
M'iroit calomnier de quelque intelligence.
Il faut rompre ce coup qui me seroit fatal.

ALBIN.

Que tant de prévoyance est un étrange mal! Tout vous nuit, tout vous perd, tout vous fait de l'embrage: Mais voyez que sa mort mettra ce peuple en rage; Que c'est mal le guérir que le désespérer.

FÉLIX.

En vain après sa mort il voudra murmurer; Et, s'il ose venir à quelque violence, C'est à faire à céder deux jours à l'insolence : J'aurai fait mon devoir, quoi qu'il puisse arriver Mais Polyeucte vient, tâchons à le sauver. Soldats, retirez-vous, et gardez bien la porte.

## SCÈNE II. - FÉLIX, POLYEUCTE, ALBIN.

#### PÉLIX.

As-tu donc pour la vie une haine si forte, Malheureux Polyeucte? et la loi des Chrétiens T'ordonne-t-elle ainsi d'abandonner les tiens?

#### POLYEUCTE.

Je ne hais point la vie, et j'en aime l'usage, Mais sans attachement qui sente l'esclavage, Toujours prêt à la rendre au Dieu dont je la tiens; La raison me l'ordonne, et la loi des Chrétiens; Et je vous montre à tous par la comme il faut vivre, Si vous avez le cœur assez bon pour me suivre.

#### FÉLIX.

Te suivre dans l'abime où tu veux te jeter?
POLYEUCTE.

Mais plutôt dans la gloire où je m'en vais monter.

#### FÉLIX.

Donne-moi pour le moins le temps de la connoître; Pour me faire chrétien, sers-moi de guide à l'être; Et ne dédaigne pas de m'instruire en ta foi, Ou toi-même à ton Dieu tu répondras de moi.

### POLYEUCTE.

N'en riez point, Félix, il sera votre juge; Vous ne trouverez point devant lui de refuge; Les rois et les bergers y sont d'un même rang : De tous les siens sur vous il vengera le sang.

## FÉLIX.

Je n'en répandrai plus, et, quoi qu'il en arrive, Dans la foi des Chrétiens je souffrirai qu'on vive; J'en serai protecteur.

## POLYEUCTE.

Non, non, persécutez,

Et soyez l'instrument de nos félicités : .

Celle d'un vrai Chrétien n'est que dans les souffrances;

Les plus cruels tourments lui sont des récompenses.

Dieu, qui rend le centuple aux bonnes actions,

Pour comble donne encor les persécutions :

Mais ces secrets pour vous sont fâcheux à comprendre;

Ce n'est qu'à ses élus que Dieu les fait entendre.

FÉLIX.

Je te parle sans fard, et veux être chrétien.

POLYEUCTE.

Qui peut donc retarder l'effet d'un si grand bien?

La présence importune...

POLYEUCTE.

Et de qui? de Sévère?

PÉLIX.

Pour lui seul contre toi j'ai feint tant de colère : Dissimule un moment jusques à son départ.

POLYEUCTE.

Félix, c'est donc ainsi que vous parlez sans fard? Portez à vos païens, portez à vos idoles, Le sucre empoisonné que sèment vos paroles. Un Chrétien ne craint rien, ne dissimule rien; Aux yeux de tout le monde il est toujours chrétien.

FÉLIX.

Ce zèle de ta foi ne sert qu'à te séduire, Si tu cours à la mort plutôt que de m'instruire.

' Cet artifice est de mauvaiss grâce, comme le dit très-bien Polycucte. Rotrou, dans son Saint-Genét, fait parler ainsi Marcel, qui veut persuader a Genêt de ne pas renoucer à la religion de ses pères

> O ridicule erreur de vanter la puissance D'un Dieu qui donne aux siens la mort pour récompense, D'un imposteur, d'un fourbe et d'un err cifié! Qui l'a mis dans le cie!? qui l'a défié? Un ramas d'ignorants et d'hommes inutiles, De malheureux, la lie et l'opprobre des villes, De femmes et d'enfants, dont la crédulité S'est forgée à plaisir une divinité; De gens qui, depourvus des biens de la fortune, Trouvant dans leur malheur la lumière importune, Sous le nom de Chrétieus s'exposent au trépas, Et méprisent des biens qu'ils ne possèdent pas.

On ne fit aucune difficulté de réciter ces vers convenables à un paien. Ces raisons sont alsément réfutees par Genêt :

Si mepraser vos dieux c'est leur être rebelle, Croyez qu'avec raison je leur suis inlidèle... Yous verrez si ces dieux de métal et de pierre Seront puissants au ciel comme on les croit en torre. Alors les sectateurs de ce crucifié Yous diront si sans cause ils l'out défié, etc.

Une telle scène entre Polyencte et Pélix, écrite avec force, aurait certainegent fait un très-grand effet, (Voltaire.)

#### POLYEUCTE.

Je vous en parlerois ici hors de saison; Elle est un don du ciel, et non de la raison; Et c'est là que bientôt, voyant Dieu face à face, Plus aisément pour vous j'obtiendrai cette grâce.

### PÉLIX.

Ta perte cependant me va désespérer.

#### POLYEUCTE.

Vous avez en vos mains de quoi la réparer; En vous ôtant un gendre, on vous en donne un autre Dont la condition répond mieux à la vôtre, Ma perte n'est pour vous qu'un change avantageux.

## FÉLIX.

Cesse de me tenir ce discours outrageux. Je t'ai considéré plus que tu ne mérites; Mais, malgré ma bonté, qui croît plus tu l'irrites, Cette insolence enfin te rendroit odieux, Et je me vengerois aussi-bien que nos dieux.

### POLYEUCTE.

Quoi! vous changez bientôt d'humeur et de langage! Le zèle de vos dieux rentre en votre courage! Celui d'être chrétien s'échappe! et par hasard Je vous viens d'obliger à me parler sans fard!

# FÉLIX.

Va, ne présume pas que, quoi que je te jure,
De tes nouveaux docteurs je suive l'imposture.
Je flattois ta manie, afin de t'arracher
Du honteux précipice où tu vas trébucher;
Je voulois gagner temps pour ménager ta vie
Après l'éloignement d'un flatteur de Décie :
Mais j'ai trop fait d'injure à nos dieux tout-puissants;
Choisis de leur donner ton sang, ou de l'encens.

## POLYEUCTE.

Mon choix n'est point douteux. Mais j'aperçois Pauline ; O ciel!

SCRNE III. - PAULINE, FÉLIX, POLYEUCTE, ALBIN.

#### PAULINE.

Qui de vous deux aujourd'hui m'assassine? Sont-ee tous deux ensemble, ou chacun à son tour? Ne pourrai-je fléchir la nature, ou l'amour? Et n'obtiendrai-je rien d'un époux ni d'un père?

Parles à votre époux.

Polyeucte. Vivez avec Sévère.

PAULINE.

Tigre, assassine-moi du moins sans m'outrager.

Mon amour, par pitié, cherche à vous soulager; il voit quelle douleur dans l'âme vous possède, Et sait qu'un autre amour en est le seul remède. Puisqu'un si grand mérite a pu vous enflammer, Sa présence toujours a droit de vous charmer : Vous l'aimiez, il vous aime, et sa gloire augmentée....

PAULINE.

Que t'ai-je fait, cruet, pour être ainsi traitée, Et pour me reprocher, au mépris de ma foi, Un amour si puissant que j'ai vaincu pour toi? Vois, pour te faire vaincre un si fort adversaire, Quels efforts à moi-même il a fallu me faire; Quels combats j'ai donnés pour te donner un cœur Si justement acquis à son premier vainqueur; Et si l'ingratitude en ton cœur ne domine, Fais quelque effort sur toi pour te rendre à Pauline : Apprends d'elle à forcer ton propre sentiment; Prends sa vertu pour guide en ton aveuglement; Souffre que de toi-même elle obtienne ta vie, Pour vivre sous tes lois à jamais asservie. Si tu peux rejeter de si justes désirs, Regarde au moins ses pleurs, écoute ses soupirs; Ne désespère pas une âme qui t'adore.

POLYEUCTE.

Je vous l'ai déjà dit, et vous le dis encore, Vivez avec Sévère, ou mourez avec moi <sup>1</sup>. Je ne méprise point vos pleurs, ni votre foi;

<sup>&#</sup>x27;Cette troisième apostrophe, cet empres ement extrème de lui donner un mari, ne parsissent pas naturels. Tout cets n'emp' he pus qué cette scène ne soit écoutée avec un grand plaisir. L'obstinstion de Polyseute, se résignation, son transport divin, plaisent beaucoup.

(Voltaire.)

Nais, de quoi que pour vous notre amour m'entretienne, Je ne vous connois plus, si vous n'êtes chrétienne. C'en est assez : Félix, reprenez ce courroux, Et sur cet insolent vengez vos dieux, et vous.

Ah! mon père, son crime à peine est pardonnable; Mais s'il est insensé, vous êtes raisonnable: La nature est trop forte, et ses aimables traits Imprimés dans le sang ne s'effacent jamais; Un père est toujours père, et sur cette assurance l'ose appuyer encore un reste d'espérance.

Jetez sur votre fille un regard paternel:

Ma mort suivra la mort de ce cher criminel;

Et les dieux trouveront sa peine illégitime,

Puisqu'elle confondra l'innocence et le crime,

Et qu'elle changera, par ce redoublement,

En injuste rigueur un juste châtiment:

Nos destins, par vos mains rendus inséparables,

Nous doivent rendre heureux ensemble, ou misérables;

Et vous seriez cruel jusques au dernier point,

Si vous désunissiez ce que vous avez joint.

Un cœur à l'autre uni jamais ne se retire;

Et pour l'en séparer il faut qu'on le déchire.

Mais vous êtes sensible à mes justes douleurs,

Et d'un œil paternel vous regardez mes pleurs.

FÉLIX.

Oui, ma fille, il est vrai qu'un père est toujours père : Rien n'en peut effacer le sacré caractère; Je porte un cœur sensible, et vous l'avez percé. Je me joins avec vous contre cet insensé.

Malheureux Polyeucte, es-tu seul insensible?
Et veux-tu rendre seul ton crime irrémissible?
Peux-tu voir tant de pleurs d'un œil si détaché?
Peux-tu voir tant d'aimour sans en être touché?
Ne reconnois-tu plus ni beau-père, ni femme,
Sans amitié pour l'un, et pour l'autre sans flamme:
Pour reprendre les noms et de gendre et d'époux,
Veux-tu nous voir tous deux embrasser tes genoux?

POLYBUGTE.

Que tout est artifice est de mauvaise grâce! -Après avoir deux fois essayó la menace, Après m'avoir fait voir Néarque dans la mort, Après avoir tenté l'amour et son effort, Après m'avoir montré cette soif du baptème, Pour opposer à Dieu l'intérêt de Dieu même, Vous vous joignez ensemble! ah! ruses de l'enfer! Faut-il tant de fois vaincre avant de triompher! Vos résolutions usent trop de remise;

Prenez la vôtre ensin, puisque la mienne est prise. Je n'adore qu'un Dieu, maitre de l'univers, Sous qui tremblent le ciel, la terre et les enfers; Un Dieu qui, nous aimant d'une amour infinie, Voulut mourir pour nous avec ignominie, Et qui, par un effort de cet excès d'amour, Veut pour nous en victime être offert chaque jour. Mais j'ai tort d'en parler à qui ne peut m'entendre. Voyez l'aveugle erreur que vous osez défendre : Des crimes les plus noirs vous souillez tous vos dieux; Vous n'en punissez point qui n'ait son maître aux cieux, La prostitution, l'adultère, l'inceste, Le vol, l'assassinat, et tout ce qu'on déteste, C'est l'exemple qu'à suivre offrent vos immortels. J'ai profané leur temple, et brisé leurs autels: Je le ferois encor, si j'avois à le faire 1, Même aux yeux de Félix, même aux yeux de Sévère, Même aux yeux du sénat, aux yeux de l'empereur.

PÉLIX.

Ensin ma bonté cède à ma juste fureur : Adorc-les, ou meurs.

POLYEUCTE.
Je suis chrétien.
FÉLIX.

Impie!

Adore-les, te dis-je; ou renonce à la vie.

Je suis chrétien.

FÉLIX.

Tu l'es? O cœur trop obstiné! Soldats, exécutez l'ordre que j'ai donné.

'Ce vers est dans le Cid, et est à sa place dans les deux pièces. (Voltaire.) PAULINE.

Où le ronduisez-vous?

FÉLIX.
A la mort.
POLYEUCTE.

A la gloire.

Chère Pauline, adieu; conservez ma mémoire.

PAULINE.

Je te suivrai partout, et mourrai si tu meurs.
POLYEUCTE.

Ne suivez point mes pas, ou quittez vos erreurs.

Qu'on l'ôte de mes yeux, et que l'on m'obéisse. -Puisqu'il aime à périr, je consens qu'il périsse.

SCÈNE IV. - FÉLIX, ALBIN.

#### PÉLIX.

Je me fais violence, Albin, mais je l'ai dû;
Ma bonté naturelle aisément m'eût perdu.
Que la rage du peuple à présent se déploie,
Que Sévère en fureur tonne, éclate, foudroie,
M'étant fait cet effort, j'ai fait ma sûreté.
Mais n'es-tu point surpris de cette dureté?
Vois-tu comme le sien des cœurs impénétrables,
Ou des impiétés à ce point exécrables?
Du moins j'ai satisfait mon esprit affligé:
Pour amollir son cœur je n'ai rien négligé;
J'ai feint même à tes yeux des lâchetés extrêmes
Et certes, sans l'horreur de ses derniers blasphemes,
Qui m'ont rempli soudain de colère et d'effroi,
J'aurois en de la peine à triompher de moi.

#### ALBIN.

Vous maudirez peut-être un jour cette victoire, Qui tient je ne sais quoi d'un? action trop noire, Indigne de Félix, indigne d'un Romain, Répaudant votre sang par votre propre main.

FÉLIX.

Ainsi l'ont autrefois versé Brute et Manlie; Mais leur gloire en a crû, loin d'en être affoiblie; Et quand nos vieux héros avoient de mauvais sang, Ils eussent, pour le perdre, ouvert leur propre flanc.

Votre ardeur vous séduit; mais, quoi qu'elle vous die, Quand vous la sentirez une fois refroidie, Quand vous verrez Pauline, et que son désespoir Par ses pleurs et ses cris saura vous émouvoir...

FÉLIX.

Tu me fais souvenir qu'elle a suivi ce traître, Et que ce désespoir qu'elle fera paroître De mes commandements pourra troubler l'effet : Va donc, cours y metire ordre, et voir ce qu'elle fait; Romps ce que ses douleurs y donneroient d'obstacle. Tire-la, si tu peux, de ce triste speciacle; Tâche à la consoler. Va donc; qui te retient?

ALBIN.

Il n'en est pas besoin, seigneur, elle revient.

SCÈNE V. - PAULINE, FÉLIX, ALBIN.

### PAULINE.

Père barbare, achève, achève ton ouvrage;
Cette seconde hostie est digne de ta rage:
Joins ta fille à tou gendre; ose: que tardes-tu?
Tu vois le même crime, ou la même vertu:
Ta barbarie en elle a les mêmes matières.
Mon époux en mourant m'a laissé ses lumières;
Son sang, dont tes bourreaux viennent de me couvrir,
M'a dessillé les yeux, et me les vient d'ouvrir.
Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée 1:

Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée <sup>1</sup>: De ce bienheureux sang tu me vois baptisée; Je suis chrétienne ensin, n'est-ce point assez dit?

La conversion soudaine de Pauline, son cri:

Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée, etc.

La noblesse clémente, la conversion possible (et dans le lointain) de Sévère, lequel, en attendant, représente l'accompli modèle de l'hon ête homme dans le monde, tont cela est d'une croissante et souveraine beaute, d'une de ces beaute de génie et d'art, inimitables, ce semble, et que rien, dans la réalité de la vie, même chrétienne, ne pourrait égaler. (Sainte-Beuve.)

¹ Plus on avance dans la pièce de Corneille, plus (Félix à part) elle devent sublime, pathétique d'effet et renversante : ce brusque et double mouvement toujours applaudi,

Où le conduisez-vous ? — A la mort! — A la gloire!

Conserve en me perdant ton rang et ton crédit; Redoute l'empereur, appréhende Sévère : Si lu ne veux périr, ma perte est nécessaire; Polyeucte m'appelle à cet heureux trépas; Je vois Néarque et lui qui me tendent les bras Mène, mène-moi voir tes dicux que je déteste; Ils n'en ont brisé qu'un, je briserai le reste. On m'y verra braver tout ce que vous craignez, Ces foudres impuissants qu'en leurs mains vous peignez. Et, saintement rebelle aux lois de la naissance, Une fois envers toi manquer d'obéissance. Ce n'est point ma douleur que par là je fais voir; C'est la grâce qui parle, et uon le désespoir. Le faut-il dire encor? Félix, je suis chrétienne 1; Affermis par ma mort ta fortune et la mienne; Le coup à l'un et l'autre en sera précieux, Puisqu'il t'assure en terre en m'élevant aux cieux.

SCÈNE VI<sup>2</sup>. — SÉVÈRE, FÉLIX, PAULINE, ALBIN, FABIAN.

## SÉVÈRE.

Père dénaturé, malheureux politique, Esclave ambitieux d'une peur chimérique; Polyeucte est donc mort! et par vos cruautés Vous pensez conserver vos tristes dignités! La faveur que pour lui je vous avois offerte, Au lieu de le sauver, précipite sa perte! J'ai prié, menacé, mais sans vous émouvoir; Et vous m'avez cru fourbe, ou de peu de pouvoir! Eh bien! à vos dépens vous verrez que Sévère Ne se vante jamais que de ce qu'il peut faire; Et par votre ruine il vous fera juger

<sup>&#</sup>x27;Que cela est beau! quelle lutte de toutes les affections de la nature humane, au mil en desquelles intervient la Divinité pour créer miraculeusement une p ssion nouvelle dans le cœur de Pauline, l'enthousiasme religieux.... ce, je suis chrétienne, est une déclaration d'amour dans le ciel. (Châteaubriand.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La pièce semble finie quand Polyeucte est mort. Autrefois, quand les acteus représentaient les Romains avec le chapeau et une cravate, Sévère arrinait le chapeau sur la tête, et Félix l'écoutait chapeau bas: ce qui faisoit un affai ridicule.

{Voltaire.}

Que qui peut bien vous perdre eût pu vous protéger.
Continuez aux dieux ce service sidèle;
Par de telles horreurs montrez-leur votre zèle.
Adicu; mais quand l'orage éclatera sur vous,
Ne doutez point du bras dont partiront les coups.
FÉLIX.

Arrêtez-vous, seigneur, et d'une âme apaisée, Souffrez que je vous livre une vengeance aisée.

Ne me reprochez plus que par mes cruautés Je tâche à conserver mes tristes dignités; Je dépose à vos pieds l'éclat de leur faux lustre : . Celle où j'ose aspirer est d'un rang plus illustre; Je m'y trouve forcé par un secret appas: Je cède à des transports que je ne connois pas 1: Et, par un mouvement que je ne puis entendre 2. De ma fureur je passe au zèle de mon gendre. C'est lui, n'en doutez point, dont le sang innocent · Pour son persécuteur prie un Dieu tout-puissant, Son amour épandu sur toute la famille Tire après lui le père aussi-bien que la sille. J'en ai fait un martyr, sa mort me fait chrétien : J'ai fait tout son bonheur: il veut faire le mien. C'est ainsi qu'un chrétien se venge et se courrouce : Henreuse cruauté dont la suite est si douce! Donne la main, Pauline. Apportez des liens; Immolez à vos dieux ces deux nouveaux chrétiens. Je le suis, elle l'est, suivez votre colère.

#### PAULINE.

Qu'heurcusement enfin je retrouve mon père! Cet heureux changement rend mon bonheur parfait.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce nouveau miracle n'est pas si bien reçu du parterre que les deux autres; il ne faut pas surtout prodiguer coup sur coup les prodiges de même espece. Quand un pardonnerait la conversion incroyable de ce làche Félix, on n'en serait pas touché, parce qu'on ne s'intéresse pas à lui comme à Pauline, et qu'il est même od eux \*. (Voltaire.)

<sup>2</sup> Comprendre semblerait plus juste qu'entendre.

<sup>&#</sup>x27;Si Félix devient un élu à la fin de la pièce, il faut convenir que, jusqu'au dénoûment, il a bien conservé la physionomie d'un réprouvé. C'est peut-être sur cette singulière conversion que Voltaire aurait pu s'égayer sans conséquence: ail devait respecter Pauline; il le devait d'autant plus, que c'est d'après ce beau caractère qu'il a tracé celui d'idamé, dans l'Orphelin de le Chine, et que le mérite de la copie ne le dispensait pas d'ètre juste envers l'original. [Palissot-]

FÉLIX.

Ma fille, il n'appartient qu'à la main qui le fait. sévère.

Qui ne seroit touché d'un si tendre spectacle! De pareils changements ne vont point sans miracle. Sans doute vos Chrétiens, qu'on persécute en vain, Ont quelque chose en eux qui surpasse l'humain; Us mèneut une vie avec tant d'innocence, Que le ciel leur en doit quelque reconnoissance : Se relever plus forts, plus ils sont abattus, N'est pas aussi l'effet des communes vertus. Je les aimai toujours, quoi qu'on m'en ait pu dire; Je n'en vois point mourir que mon cœur n'en soupire; Et peut-être qu'un jour je les connoîtrai mieux. Papprouve cependant que chacun ait ses dieux, Qu'il les serve à sa mode, et sans peur de la peine. Si vous êtes chrétien, ne craignez plus ma haine; Je les aime, Félix, et de leur protecteur Je n'en yeux pas sur vous faire un persécuteur. Gardez votre pouvoir, reprenez-en la marque; Servez bien votre Dieu, servez notre monarque. Je perdrai mon crédit envers sa majesté, Ou vous verrez finir cette sévérité : Par cette injuste haine il se fait trop d'outrage.

FÉLIX.

Daigne le ciel en vous achever son ouvrage, Et, pour vous rendre un jour ce que vous méritez, Vous inspirer bientôt toutes ses vérités! Nous autres, bénissons notre heureuse aventure : Allons à nos martyrs donner la sépulture, Baiser leurs corps sacrés, les mettre en digne lieu, Et faire retentir partout le nom de Dieu<sup>1</sup>.

Dans Polyeucts, le devoir triomphe dans toute sa beauté, dans toute sa pureté, et les sacrilices de Polyeucte, de Pauline et de Sévere, no leur coûtent pas une seule vertu. En même temps, le cercle des idées de Corneille s'agrandit; son style s'élève avec ses pensées, et s'épure, peut-être sans qu'il y songe; l'expression arrive plus correcte et plus précise, poussée, forcée, pour ainsi dire, par une idée plus nette, par un sentiment plus énergique; et le génie, désornais en possession de tous ses movens, marche à l'aise et tranquille au milieu des plus hautes conceptions. (Guizot.)

# EXAMEN DE POLYEUCTE.

Ce marlyre est rapporté par Surius au neuvième de janvier. Polyeucte vivoit en l'année 250, sous l'empereur Décius. Il étoit Arménien, ami de Néarque et gendre de Félix, qui avoit la commission de l'empereur pour faire exécuter ses édits contre les Chrétiens. Cet ami l'ayant résolu à se faire chrétien, il déchira ces édits qu'on publioit, arracha les idoles des mains de ceux qui les portoient sur les autels pour les adorer, les brisa contre terre, résista aux larmes de sa femme Pauline, que Félix employa auprès de lui pour le ramener à leur culte, et perdit la vie par l'ordre de son beau-père, sans autre baptème que celui de son sang. Voilà ce que m'a prêté l'histoire; le reste est de mon invention.

Pour donner plus de dignité à l'action, j'ai fait Félix gouverneur d'Arménie, et ai pratiqué un sacrifice public, afin de rendre l'occasion plus illustre, et donner un prétexte à Sévère de venir en cette province, sans faire éclater son amour avant qu'il en eût l'aveu de Pauline. Ceux qui veulent arrêter nos héros dans une médiocre bonté, où quelques interprètes d'Aristote bornent leur vertu, ne trouveront pas ici leur compte, puisque celle de Polyeucte va jusqu'à la sainteté, et n'a aucun mélange de foiblesse. J'en ai déjà parlé ailleurs; et, pour confirmer ce que j'en ai dit par quelques autorités, j'ajouterai ici que Minturnus, dans son Traité du Poète, agite cette question, si la Passion de Jésus-Christ et les martyres des saints doivent être exclus du théatre, à cause qu'ils passent cette médiocre bonté, et résout en ma faveur. Le célèbre Heinsius, qui non seulement a traduit la Poétique de notre philosophe, mais a fait un Traité de la Constitution de la Tragédie selon sa pensée, nous en a donné une sur le martyre des Innocents. L'illustre Grotius a mis sur la scène la Passion même de Jésus-Christ et l'histoire de Joseph; et le savant Buchanan a fait la même chose de celle de Jephté, et de la mort de saint Jean-Baptiste. C'est sur ces exemples que j'ai hasardé ce poëme, où je me suis donné des licences qu'ils n'ont pas prises, de changer l'histoire en quelque chose, et d'y mèler des épisodes d'invention : aussi m'étoit-il plus permis sur cette matière qu'à eux sur celle qu'ils ont choisie. Nous ne devons qu'une croyance pieuse à la vie des saints, et nous avons le même droit sur ce que nous en tirons pour le porter sur le théâtre que sur

ce que nous empruntons des autres histoires; mais nous devous une foi chrétienne et indispensable à tout ce qui est dans la Bible, qui ne nous laisse aucune liberté d'y rien changer. J'estime toutefois qu'il ne nous est pas défendu d'y ajouter quelque chose, pourvu qu'il ne détruise rien de ces vérités dictées par le Saint-Esprit. Buchanan ni Grotius ne l'ont pas fait dans leurs poemes; mais aussi ne les ont-ils pas rendus assez fournis pour notre théatre, et ne s'y sont proposé pour exemple que la constitution la plus simple des anciens. Heinsius a plus osé qu'eux dans celui que j'ai nommé : les anges qui bercent l'enfant Jésus, et l'ombre de Marianne avec les furies qui agitent l'esprit d'Hérode, sont des agréments qu'il n'a pas trouvés dans l'Évangile. Je crois même qu'on en peut supprimer quelque chose, quand il y a apparence qu'il ne plairoit pas sur le théatre, pourvu qu'on ne mette rien en la place; car alors ce seroit changer l'histoire. ce que le respect que nous devons à l'Ecriture ne permet point. Si j'avois à y exposer celle de David et de Bethsabé, je ne décrirois pas comme il en devint amoureux en la voyant se baigner dans une fontaine, de peur que l'image de cette nudité ne fit une impression trop chatouilleuse dans l'esprit de l'auditeur; mais je me contenterois de le peindre avec de l'amour pour elle, sans parler aucunement de quelle manière cet amour se seroit emparé de son cœur.

Je revieus à Polyeucte, dont le succès a été très heureux. Le style n'en est pas si fort ni si majestueux que celui de Cinna et de Pompée; mais il a quelque chose de plus touchant, et les tendresses de l'amour humain y font un si agréable mélange avec la fermeté du divin, que sa représentation a satisfait tout ensemble les dévots et les gens du monde. A mon gré, je n'ai point fait de pièce où l'ordre du théâtre soit plus beau et l'enchaînement des scènes mieux ménagé. L'unité d'action, et celles de jour et de lieu y ont leur justesse; et les scrupules qui peuvent naître touchant ces deux dernières se dissiperont aisément, pour peu qu'on me veuille prêter de cette faveur que l'auditeur nous doit toujours, quand l'occasion s'en offre, en reconnoissance de la peine que nous avons prise à le divertir.

Il est hors de doute que, si nous appliquons ce poême à nos contumes, le sacrifice se fait trop tôt après la venue de Sévère, et cette précipitation sortira du vraisemblable par la nécessité d'obéir à la règle. Quand le Roi envoie ses ordres dans les villes pour y faire rendre des actions de graces pour ses victoires, ou pour d'autres bénédictions qu'il reçoit du ciel, on ne les exécute pas dès le jour même; mais aussi il faut du temps pour assembler le clergé, les magistrats et les corps de ville, et c'est ce qui en fait différer l'exécution. Nos acteurs n'avoient ici aucune de ces assemblées à faire.

Il suffisoit de la présence de Sévère et de Félix, et du ministère du grand-prêtre; ainsi nous n'avons eu aucun besoin de remettre ce sacrifice à un autre jour. D'ailleurs, comme Félix craignoit ce favori, qu'il croyoit irrité du mariage de sa fille, il étoit bien aise de lui donner le moins d'occasion de tarder qu'il lui étoit possible, et de tâcher, durant son peu de séjour, à gagner son esprit par une prompte complaisance, et montrer tout eusemble une impatience d'obéir aux volontés de l'empereur.

L'autre scrupule regarde l'unité de lieu, qui est assez exacte, puisque tout s'y passe dans une salle ou antichambre commune aux appartements de Félix et de sa fille. Il semble que la bienséance y soit un peu forcée pour conserver cette unité au second acte, en ce que Pauline vient jusque dans cette antichambre pour trouver Sévère, dont elle devroit attendre la visite dans son cabinet. A quoi je réponds qu'elle a eu deux raisons de venir au-devant de lui : l'une, pour faire plus d'honneur à un homme dont son père redoutoit l'indignation, et qu'il lui avoit commandé d'adoucir en sa faveur; l'autre, pour rompre plus aisément la conversation avec lui, en se retirant dans ce cabinet, s'il ne vouloit pas la quitter à sa prière, et se délivrer, par cette retraite, d'un entretien dangereux pour elle; ce qu'elle n'eût pa faire, si elle eût reçu sa visite dans son appartement.

Sa confidence avec Stratonice, touchant l'amour qu'elle avoit eu pour ce cavalier, me sait saire une réslexion sur le temps qu'elle prend pour cela. Il s'en fait beaucoup sur nos théâtres d'affections qui ont déjà duré deux ou trois ans, dont on attend à révéler le secret justement au jour de l'action qui se représente, non seulement sans aucune raison de choisir ce jour-là plutôt qu'un autre pour le déclarer, mais lors même que vraisemblablement on s'en est dû ouvrir beaucoup auparavant avec la personne à qui on en sait confidence. Ce sont choses dont il faut instruire le spectateur en les faisant apprendre par un des acteurs à l'autre : mais il faut prendre garde avec soin que celui à qui on les apprend ait eu lieu de les ignorer jusque-là aussibien que le spectateur, et que quelque occasion tirée du sujet oblige celui qui les récite à rompre ensin un silence qu'il a gardé si long-temps. L'Infante, dans le Cid, avoue à Léonor l'amour secret qu'elle a pour lui, et l'auroit pu faire un an ou six mois plus tôt. Cléopâtre, dans Pompée, ne prend pas des mesures plus justes avec Charmion; elle lui conte la passion de César pour elle, et comme

> Chaque jour ses courriers Lui portent en tribut ses vœux et ses lauriers.

Cependant, comme il ne paroît personne avec qui elle ait plus d'ouverture de cœur qu'avec cette Charmion, il y a grande ap-

parence que c'étoit elle-même dont cette Reine se servoit pour introduire ces courriers, et qu'ainsi elle devoit savoir déjà tout ce commerce entre César et sa maîtresse. Du moins il falloit marquer quelque raison qui lui eût laissé ignorer jusque-là tout ce qu'elle lui apprend, et de quel autre ministère cette princesse s'étoit servie pour recevoir ces courriers. Il n'en va pas de même ici. Pauline ne s'ouvre avec Stratonice que pour lui faire entendre le songe qui la trouble, et les sujets qu'elle a de s'en alarmer; et comme elle n'a fait ce songe que la nuit d'auparavant, et qu'elle ne lui eût jamais révélé son secret sans cette occasion qui l'y oblige, on peut dire qu'elle n'a point eu lieu de lui faire cette confidence plus tôt qu'elle ne l'a faite.

Je n'ai point fait de narration de la mort de Polyeucte, parce que je n'avois personne pour la faire ni pour l'écouter, que des païens qui ne la pouvoient ni écouter, ni faire que comme ils avoient fait et écouté celle de Néarque; ce qui auroit été une répétition et marque de stéri'ité, et, en outre, n'auroit pas répondu à la dignité de l'action principale, qui est terminée par là. Ainsi j'ai mieux aimé la faire connoître par un saint emportement de Pauline, que cette mort a convertie, que par un récit qui n'eût point eu de grâce dans une bouche indigne de le prononcer. Félix son père se convertit après elle; et ces deux conversions, quoique miraculeuses, sont si ordinaires dans les martyres, qu'elles ne sortent point de la vraisemblance, parce qu'elles ne sont pas de ces événements rarcs et singuliers qu'on ne peut tirer en exemple ; et elles servent à remettre le calme dans les esprits de Félix, de Sévère et de Pauline, que sans cela j'aurois eu bien de la peine à retirer du théâtre dans un état qui rendît la pièce complète, en ne laissant rien à souhaiter à la curiosité de l'auditeur.

# LA MORT DE POMPÉE,

TRAGÉDIE 4.

1641.

# NOTICE.

Les historiens littéraires et les commentateurs ne nous fournissent sur cette tragédie aucun renseignement notable, et nons nous bornerons à rapporter ici les jugements de Voltaire, de La Harpe et de Geoffroy, qui résument avec des nuances différentes ce qu'on a dit de plus notable sur la pièce, soit dans la critique, soit dans l'éloge.

Suivant Voltaire, « Pompée n'est point une véritable tragédie; c'est une tentative que sit Corneille pour mettre sur la scène des morceaux excellents qui ne faisaient point un tout; c'est un ouvrage d'un genre unique, qu'il ne saudrait pas imiter, et que son génie, animé par la grandeur romaine, pouvait seul faire réussir. Telle est la sorce de ce génie, que cette pièce l'emporte encore sur mille pièces régulières que leur froideur a fait oublier. »

La Harpe est plus explicite, et, tout en faisant une large part à la sévérité, il donne aussi plus de place à l'admiration :

« La première question qui se présente sur la tragédie qui a pour titre Pompée, c'est de savoir quel en est le sujet. Ce ne peut être la mort de Pompée, quoique depuis longtemps on se soit accoutumé à l'afficher sous ce titre très-improprement; car Pompée est assassiné au commencement du second acte. Ce pourrait être la vengeance de cette mort, si Ptolémée, qui périt dans un combat à la fin de la pièce, était tué en punition de son crime; mais il ne l'est que parce que César, à qui ce prince perfide veut faire éprouver le sort de Pompée, se trouve heureusement le plus fort, et triomphe de l'armée égyptienne. Cette conspiration contre César, et le péril qu'il court, forment donc

<sup>&#</sup>x27; En 1638, Charles Chaulmer avait fait imprimer sous le même titre une tragédie qu'il dédia au cardinal de Richelieu.

une seconde action, moins intéressante que la première; car on sait quels éloges unanimes les connaisseurs ont donnés à la scène d'exposition, qui montre Ptolémée délibérant avec ses ministres sur l'accueil qu'il doit faire à Pompée, vaincu à Pharsale, et cherchant un asile en Égypte. On ne peut pas commencer une tragédie d'une manière plus imposante à la fois et plus attachante; et quoique l'exécution en soit souvent gâtée par l'enflure et la déclamation, cette ouverture de pièce, en ne la considérant que par son objet, passe avec raison pour un modèle. Des scènes d'une galanterie froide, et quelquefois indécente, entre César et Cléopàtre, ne sont qu'un remplissage vicieux qui achève de faire de cette pièce un ouvrage très-irrégulier, composé de parties incohérentes. Les caractères ne sont pas moins répréhensibles. Le roi Ptolémée, qui supplie sa sœur Cléopatre d'employer son crédit auprès de César pour en obtenir la grâce de Photin, est entièrement avili; et quand Achorée dit, en parlant de sa contenance devant César :

> Toutes ses actions ont senti la bassesse : J'en ai rougi moi-mème, et me suis plaint à moi De voir là Ptolémée, et n'y point voir de roi;

il fait en très-beaux vers la critique de ce caractère. César, qui n'a vaincu à Pharsale que pour Cléopatre, et qui n'est venu en Égypte que pour elle, est encore plus sensiblement dégradé, parce que c'est un des personnages dont le nom seul annonce la grandeur. Cependant la pièce est restée au théâtre malgré tous ses défauts, et s'y soutient par une de ces ressources qui appartiennent au génie de Corneille, par le seul rôle de Cornélie. Il offre un mélange de noblesse et de douleur, de sublime et de pathétique, qui fait revivre en elle tout l'intérêt attaché à ce seul nom de Pompée. Il ne paraît point dans la pièce; mais il semble que son ombre la remplisse et l'anime. L'urne qui contient ses cendres, et qu'apporte à sa veuve un Romain obscur, qui a rendu les derniers devoirs aux restes d'un héros malheureux; l'expression touchante des regrets de Cornélie, et les serments qu'elle fait de venger son époux; les regrets même de César, qui ne peut refuser des larmes au sort de son ennemi, répandent de temps en temps sur cette pièce une sorte de deuil majestueux qui convient à la tragédie. La scène où Cornélie vient avertir César des complots formés contre sa vie par Ptolémée et Photin est encore une de ces hautes conceptions qui caractérisent le grand Corneille, et rappellent l'auteur des Horaces et de Cinna, »

Beaucoup moins occupé des règles traditionnelles et des conventions de la poétique que Voltaire et La Harpe, Geoffroy ne marchande point l'admiration.

« Quelques littérateurs disputent à ce poëme le nom de tragédie; il ne faut pas disputer sur les mots : si la Mort de Pompée n'est pas une tragédie, c'est un ches-d'œuvre dramatique qui offre des scènes supérieures à quelques tragédies fort vantées. Pompée n'y paraît pas, mais il remplit la pièce. C'est la mort de ce grand homme et les suites de cette mort; c'est le succès de Pharsale remis en question; c'est la conduite du vainqueur du monde après la victoire, moment plus critique, peut-être plus décisif que le combat même; c'est, en un mot, le plus important, le plus auguste, le plus grand spectacle que le génie puisse offrir à l'imagination des hommes instruits et sensés.... César aime Cléopatre comme un grand homme doit aimer, et non pas comme un sot et un fou. Si son amour n'est pas théàtral, sa grandeur d'àme, sa générosité sont vraiment tragiques. Il n'est nullement démontré que pour être tragique, un personnage ait besoin d'être un extravagant et un enragé. Corneille a donné à ses héros cette noble galanterie qui était à la mode du temps de la Fronde....

» La coquetterie de Cléopâtre n'est pas moins consacrée par les monuments historiques que la galanterie de César; Corneille a rendu cette coquetterie théâtrale en lui donnant un grand objet, et en cela il s'est encore rapproché de l'histoire; car Cléopâtre avait l'ambition de ne plaire qu'aux maîtres du monde; elle voulait faire de ses attraits le même usage que les conquérants font de leurs armes : elle enchaîna César, elle asservit Antoine, et se punit par la mort d'avoir manqué la conquête d'Octave. »

Chaque fois que Pompée a paru sur la scène, le public a jugé comme Geoffroy; lors de l'apparition de la pièce, le succès fut si grand, qu'il décida Brébœuf à traduire la Pharsale; et aujour-d'hui, après plus de deux siècles, les mêmes applaudissements saluent Cornélie. C'est qu'en effet, ce rôle comme celui de Nicoméde, mais dans un genre tout différent, est unique sur notre théâtre, et qu'il unit à une originalité profonde une incomparable grandeur. Les poêtes dramatiques intéressent avec des passions; Corneille seul, dans ce rôle magnifique, a trouvé l'art d'intéresser avec des regrets.

# PRÉFACE DE CORNEILLE.

## AU LECTEUR.

Si je voulois faire ici ce que j'ai fait en mes derniers ouvrages, et te donner le texte ou l'abrégé des auteurs dont cette histoire est tirée, afin que tu pusses remarquer en quoi je m'en serois écarté pour l'accommoder au théâtre, je serois un avantpropos dix fois plus long que mon poëme, et j'aurois à rapporter des livres entiers de presque tous ceux qui ont écrit l'Histoire romaine. Je me contenterai de t'avertir que celui dont je me suis le plus servi a été le poète Lucain , dont la lecture m'a rendu si amoureux de la force de ses pensées et de la majesté de son raisonnement, qu'atin d'en enrichir notre langue j'ai fait cet effort pour réduire en poëme dramatique ce qu'il a traité en épique. Tu trouveras ici cent ou deux cents vers traduits ou imités de lui, que tu reconnoîtras aux mêmes marques que tu as déjà reconnu ce que j'ai emprunté de D. Guillem de Castro dans le Cid . J'ai taché de suivre ce grand homme dans le reste, et de prendre son caractère quand son exemple m'a manqué : si je suis demeuré bien loin derrière, tu en jugeras. Cependant j'ai cru ne te déplaire pas de te donner ici trois passages qui ne viennent pas mal à mon sujet. Le premier est une épitaphe de Pompée, prononcée par Caton dans Lucain. Les deux autres sont deux peintures de Pompée et de César, tirées de Velleius Paterculus. Je les laisse en latin, de peur que ma traduction n'ôte trop de leur grâce et de leur force. Les dames se les feront expliquer.

'Cet enthousiasme de Corneille pour Lucain datait de sa première jeunesse; il avait remporté un prix au collège, pour avoir traduit en vers français quelques passages de cet auteur, et ce fut toujours pour lui l'un des souvenirs les plus chers de sa vie littéraire. Cette predilection lui fut souvent reprochée, et Boileau y fait allusion dans ces vers de l'Art poétique:

Tel excelle à rimer qui juge sottement; Tel s'est fait par ses vers distinguer dans la ville, Qui jamais de Lucain n'a distingué Virgile.

Huet, tout en s'étonnant de ce qu'il regardait comme un manque de goût, excuse cependant cette préférence « dans un poëte de théâtre qui, cherchant à plaire au peuple, et s'étant fait un long usage de tourquer ses pensées de ce côté-là, y avait aussi formé son goût, et n'était plus touché que de ce qui touche le plus le vulgaire, de ces figures brillantes et de ces expressions relevées. »

\*\*Les vers mites de Lucain sont marqués d'un astérisque.

# 522 EPITAPHE ET PORTRAIT DE POMPÉE.

# EPITAPHIUM POMPEII MAGNI.

Civis obit, inquit, multum majoribus impar Nosse modum juris, sed in boc tamen utilis ævo, Cui non ulla fuit justi reverentia: salva Libertate potens, et solus plebe parata Privatus servire sibi, rectorque senatûs, Scd regnantis, erat. Nil belli jure poposcit . Quæque dari voluit, voluit sibi posse negari Immodicas possedit opes, sed plura retentis Intulit: invasit ferrum; sed ponere norat. Prætulit arma togæ; sed pacem armatus amavit. Juvit sumpta ducem, juvit dimissa potestas. Casta domus, luxuque carens, corruptaque numquam Fortuna domini. Clarum et venerabile nomen Gentibus, et multum nostræ quod proderat urbi. Olim vera fides, Sylla Marioque receptis, Libertatis obit : Pompeio rebus adempto, Nunc et sicta perit. Non jam regnare pudebit : Nec color imperii, nec frons erit ulla senatûs. O felix, cui summa dies fuit obvia victo, Et cui quærendos Pharium scelus obtulit enses! Forsitan in soceri potuisset vivere regno. Scire mori, sors prima viris, sed proxima, cogi. Et mihi, si fatis aliena in jura venimus, Da talem, Fortuna, Jubam: non deprecor hosti Servari, dum me servet cervice recisa.

(CATO, apud Lucanum, lib. IX, v. 190 et segg.)

# ICON POMPEII MAGNI.

Fuit hic genitus matre Lucilia, stirpis senatoriæ, forma excellens, non ea qua flos commendatur ætatis, sed dignitate et constautia : quæ in illam conveniens amplitudinem, fortunam quoque ejus ad ultimum vitæ comitata est diem : innocentia eximius. sanctitate præcipuus, eloquentia medius; potentiæ quæ honoris causa ad eum deferretur, non ut ab eo occuparetur, cupidissimus: dux bello peritissimus: civis in toga (nisi ubi vereretur ne quem haberet parem) modestissimus, amicitiarum tenax, in offensis exorabilis, in reconcilianda gratia fidelissimus, in accipienda satisfactione facillimus, potentia sua numquam aut rarò ad impotentiam usus, pene omnium vitiorum expers, nisi numeraretur inter maxima, in civitate libera dominaque gentium, indignari, cùm omnes cives jure haberet pares, quemquam æqualem dignitate conspicere. (Velleius Palerculus, lib. II, c. 29.)

# ICON C. J. CÆSARIS.

Hic nobilissima Juliorum genitus familia, et, quod inter omnesantiquissimos constabat, ab Anchise ac Venere deducens genus. forma omnium civium excellentissimus, vigore animi acerrimus, munificentia effusissimus, animo super humanam et naturam et fidem evectus, magnitudine cogitationum, celeritate bellandi, patientia periculorum, Magno illi Alexandro, sed sobrio, neque fracundo, simillimus: qui denique semper et soumo et cibo in vitam, non in voluptatem uteretur. (Idem, lib. II, c. 44).

# A MONSEIGNEUR

L'ÉMINENTISSIME

# CARDINAL MAZARIN.

#### Monseigneur,

Je présente le grand Pompée à Votre Eminence, c'est-à-dire, le plus grand personnage de l'ancienne Rome au plus illustre de la nouvelle; je mets sous la protection du premier ministre de notre jeune Roi un héros qui, dans sa bonne fortune, fut le protecteur de beaucoup de rois, et qui, dans sa mauvaise, ent encore des rois pour ses ministres. Il espère de la générosité de Votre Éminence qu'elle ne dédaignera pas de lui conserver cette seconde vie que j'ai tâché de lui redonner, et que, lui rendant cette justice qu'elle fait rendre par tout le royaume, elle le vengera pleinement de la mauvaise politique de la cour d'Égypte.

Il l'espère, et avec raison, puisque, dans le peu de séjour qu'il a fait en France, il a déjà su de la voix publique, que les maximes dont vous vous servez pour la conduite de cet état ne sont point fondées sur d'autres principes que ceux de la vertu. Il a su d'elle les obligations que vous a la France de l'avoir choisie pour votre seconde mère, qui vous est d'autant plus redevable, que les grands services que vous lui rendez sont de purs effets de votre inclination et de votre zèle, et non pas des devoirs de votre naissance. Il a su d'elle que Rome s'est acquittée envers notre jeune Monarque de ce qu'elle devoit à ses prédécesseurs, par le présent qu'elle lui a fait de votre personne. Il a su d'elle enfin que la solidité de votre prudence et la netteté de vos lumières enfantent des conseils si avantageux pour le gouvernement, qu'il semble que ce soit vous à qui, par un esprit de prophétie, notre Virgile ait adressé ce vers il y a plus de seize tiècles,

Tu regere imperio populos, Romane, memeuto.

Voilà, Monseigneum, ce que ce grand homme a appris en apprenant à parler françois,

Pauca, sed à pleso venientia pectore veri.

Et comme la gloire de Votre Éminence est assez assurée sur la fidélité de cette voix publique, je n'y mèlerai point la foiblesse de mes pensées, ni la rudesse de mes expressions, qui pourroient diminuer quelque chose de son éclat; et je n'ajouterai rien aux célèbres témoignages qu'elle vous rend, qu'une profonde vénération pour les hautes qualités qui vous les ont acquis, avec une protestation très sincère et très inviolable d'être toute ma vie,

Monseigneur,

DE VOTRE ÉMINENCE,

Le très humble, très obeissant, et très fidèle serviteur,

P. CORNEILLE.

# REMERCIEMENT

A MONSIEUR

# LE CARDINAL MAZARIN.

Non, tu n'es point ingrate, ô maîtresse du monde, Qui de ce grand pouvoir sur la terre et sur l'onde, Malgré l'effort des temps, retiens sur nos autels Le souverain empire et des droits immortels. Si de tes vieux héros j'anime la mémoire, Tu relèves mon nom sur l'aile de leur gloire; Et ton noble génie, en mes vers mal tracé, Par ton nouveau héros m'en a récompensé. C'est toi, grand cardinal, homme au-dessus de l'homme. Rare don qu'à la France ont fait le ciel et Rome: C'est toi, dis-je, ô héros! ô cœur vraiment romain! Dont Rome en ma faveur vient d'emprunter la main. Mon honneur n'a point eu de douteuse apparence; Tes dons ont devancé même mon espérance: Et ton cœur généreux m'a surpris d'un bienfait Qui ne m'a pas coûté seulement un souhait. La grace s'affoiblit quand il faut qu'on l'attende : Tel pense l'acheter alors qu'il la demande; Et c'est je ne sais quoi d'abaissement secret Où quiconque a du cœur ne consent qu'à regret. C'est un terme honteux que celui de prière; Tu me l'as épargné, tu m'as fait grâce entière. Ainsi l'honneur se mêle au bien que je recois. Qui donne comme toi, donne plus d'une fois. Son don marque une estime et plus pure et plus pleine: Il attache les cœurs d'une plus forte chaîne; Et prenant nouveau prix de la main qui le fait, Sa facon de bien faire est un second bienfait. Ainsi le grand Auguste autrefois dans ta ville Aimoit à prévenir l'attente de Virgile : Lui que j'ai fait revivre, et qui revit en toi, En usoit envers lui comme tu fais vers moi. Certes, dans la chaleur que le ciel nous inspire,

Nos vers disent souvent plus qu'ils ne pensent dire :

It ce feu qui sans nous pousse les plus heureux · Ne nous explique pas tout ce qu'il fait par eux. Quand j'ai peint un Horace, un Auguste, un Pompee, Assez heureusement ma muse s'est trompée: Puisque, sans le savoir, avecque leur portrait Elle tiroit du tien un admirable trait. Leurs plus hautes vertus qu'étale mon ouvrage N'y font que prendre un rang pour former ton image. Quand j'aurai peint encor tous ces vieux conquérants. Les Scipions vainqueurs, et les Catons mourants, Les Pauls, les Fabiens; alors de tous ensemble On en verra sortir un tout qui te ressemble; Et l'on rassemblera de leurs pompeux débris Ton âme et ton courage, épars dans mes écrits. Souffre donc que pour guide au travail qui me reste J'ajoute ton exemple à cette ardeur céleste, Et que de tes vertus le portrait sans égal S'achève de ma main sur son original: Que j'étudie en toi ces sentiments illustres Qu'a conservés ton sang à travers tant de lustres, Et que le ciel propice, et les destins amis De tes fameux Romains en ton âme out transmis. Alors, de tes couleurs peignant leurs aventures, J'en porterai si haut les brillantes peintures, Oue ta Rome elle-même, admirant mes travaux, N'en reconnoîtra plus les vieux originaux, Et se plaindra de moi de voir sur eux gravées Les vertus qu'à toi seul elle avoit réservées: Cependant qu'à l'éclat de tes propres clartés Tu te reconnoîtras sous des noms empruntés.

Mais ne te lasse point d'illuminer mon âme, Ni de prêter ta vie à conduire ma flamme; Et, de ces grands soucis que tu prends pour mon roi, Daigne encor quelquefois descendre jusqu'à moi. Délasse en mes écrits ta noble inquiétude; Et taudis que, sur elle appliquant mon étude, J'emploîrai, pour te plaire, et pour te divertir, Les talents que le ciel m'a voulu départir. Reçois, avec les vœux de mon obéissance, Ces vers précipités par ma reconnoissance. L'impatient transport de mon ressentiment N'a pu pour les polir m'accorder un moment. S'ils ont moins de douceur, ils en ont plus de zèle; Leur rudesse est le sceau d'une ardeur plus fidèle : Et ta bonté verra dans leur témérité, Avec moins d'ornement, plus de sincérité.

### PERSONNAGES.

JULES-CÉSAR.
MARC-ANTOINE.
LÉPIDE.
CORNÉLIE, femme de Pompee.
PTOLÉMÉE, roi d'Égypte.
CLÉOPATRE, sœur de Ptolémée.
PHOTIN, chef du conseil d'Égypte.
ACHILLAS, lieutenant-général des armées du roi d'Égypte.
SEPTIME, tribun romain, à la solde du roi d'Égypte.
CHARMION, dame d'honneur de Cléopatre.
ACHORÉE, écuyer de Cléopatre.
PHILIPPE, affranchi de Pompée.
TROUPE DE ROMAINS.
TROUPE D'ÉGYPTIERS.

La scène est à Alexandrie, dans le palais de Ptolémée.

# ACTE PREMIER.

SCÈNE I. - PTOLÉMÉE, PHOTIN, ACHILLAS, SEPTIME.

#### PTOLÉMÉE.

Le destin se déclare; et nous venons d'entendre Ce qu'il a résolu du beau-père et du gendre. Quand les dieux étonnés sembloient se partager, Pharsale a décidé ce qu'ils n'osoient juger. Ses fleuves teints de sang, et rendus plus rapides Par le débordement de tant de parricides, Cet horrible débris d'aigles, d'armes, de chars, Sur ces champs empestés confusément épars, Ces montagnes de morts privés d'honneurs suprèmes, Que la nature force à se venger eux-mèmes, Et dont les troncs pourris exhalent dans les vents De quoi faire la guerre au reste des vivants, Sont les titres affreux dont le droit de l'épée, Justifiant César a condamné Pompée 1. Ce déplorable chef du parti le meilleur. Que sa fortune lasse abandonne au malheur, Devient un grand exemple, et laisse à la mémoire Des changements du sort une éclatante histoire. Il fuit, lui qui, toujours triomphant et vainqueur, Vit ses prospérités égaler son grand cœur; Il fuit, et dans nos ports, dans nos murs, dans nos villes; Et, contre son beau-père ayant besoin d'asiles, Sa déroute orgueilleuse en cherche aux mêmes lieux Où contre les Titans en trouvèrent les dieux : Il croit que ce climat, en dépit de la guerre, Ayant sauvé le ciel, sauvera bien la terre, Et, dans son désespoir à la fin se mélant. Pourra prêter l'épaule au monde chancelant 2. Oui, Pompée avec lui porte le sort du monde, Et veut que notre Egypte, en miracles féconde, Serve à sa liberté de sépulcre ou d'appui, Et relève sa chute, ou trébuche sous lui.

C'est de quoi, mes amis, nous avons à résoudre; Il apporte en ces lieux les palmes ou la foudre : S'il couronna le père, il hasarde le fils; Et, nous l'ayant donnée, il expose Memphis. Il faut le recevoir, ou hâter son supplice, Le suivre, ou le pousser dedans le précipice. L'un me semble peu sûr, l'autre peu généreux; Et je crains d'être injuste, ou d'être malheureux. Quoi que je fasse enfin, la fortune ennemie M'offre bien des périls, ou beaucoup d'infamic : C'est à moi de choisir, c'est à vous d'aviser A quel choix vos conseils une doivent disposer. Il s'agit de Pompée, et nous aurons la gloire

Le destin se déclare ; et le droit de l'épée, Justifiant César, a condamué Pompée.

(Voltaire.)

<sup>&#</sup>x27; Ces champs empestés, ces montagnes de morts qui se vengent, ces délardements de parricides, ces troncs pourris, étaient notés par Boileau comme un exemple d'enflure et de déclamation. Il fallait dire simplement :

C'était parler en rol. Les vers ampoulés ne conviennent pas dans un cons il d'état.

(Voltaire.)

Du climat qui prête l'épaule, forme une idée trop incohérente.

D'achever de César, ou troubler la victoire; Et je puis dire enfin que jamais potentat N'eut à délibérer d'un si grand coup d'état.

Sire, quand par le fer les choses sont vuidées, La justice et le droit sont de vaines idées: Et qui veut être juste en de telles saisons \* Balance le pouvoir, et non pas les raisons 1. Voyez donc votre force; et regardez Pompéc. Sa fortune abattue, et sa valeur trompée. \* César n'est pas le seul qu'il fuie en cet état : Il fuit et le reproche et les yeux du sénat, Dont plus de la moitié piteusement étale Une indigne curée aux vautours de Pharsale; \* Il fuit Rome perdue, il fuit tous les Romains. A qui par sa défaite il met les fers aux mains : Il fuit le désespoir des peuples et des princes Qui vengeroient sur lui le sang de leurs provinces, Leurs états et d'argent et d'hommes épuisés, Leurs trônes mis en cendre, et leurs sceptres brisés : Auteur des maux de tous, il est à tous en butte, Et fuit le monde entier écrasé sous sa chute?. Le défendrez-vous seul contre tant d'ennemis? L'espoir de son salut en lui seul étoit mis: Lui seul pouvoit pour soi : cédez alors qu'il tombe. \* Soutiendrez-vous un faix sous qui Rome succombe. Sous qui tout l'univers se trouve foudroyé, Sous qui le grand Pompée a lui-même ployé? \* Quand on veut soutenir ceux que le sort accable, A force d'être juste on est souvent coupable ; \* Et la fidélité qu'on garde imprudemment, Après un peu d'éclat, traîne un long châtiment. Trouve un noble revers, dont les coups invincibles. Pour être glorieux, ne sont pas moins sensibles. Sire, n'attirez point le tonnerre en ces lieux; \* Rangez-vous du parti des destins et des dieux :

<sup>·</sup> Les vers marqués d'un astérisque sont imités ou traduits de Lucain.

<sup>&#</sup>x27;C'est-u-dire : examine ce qu'il peut et non pas ce qu'il doit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comment peut-on fuir l'univers cerasé? comment et où fuir quand on est ecrasé avec cet univers? cette métaphore n'est pas plus juste qu'un climat qui prête l'épaule.

(Voltaire.)

Et sans les accuser d'injustice ou d'outrage, \* Puisqu'ils font les heureux, adorez leur ouvrage; Quels que soient leurs décrets, déclarez-vous pour eux, Et, pour leur obéir perdez le malheureux. Pressé de toutes parts des colères célestes, Il en vient dessus vous faire fondre les restes; \* Et sa tête, qu'à peine il a pu dérober, Toute prête de choir, cherche avec qui tomber. Sa retraite chez vous en effet n'est qu'un crime; Elle marque sa haine, et non pas son estime; Il ne vient que vous perdre en venant prendre port : Et vous pouvez douter s'il est digne de mort! \* Il devoit mieux remplir nos vœux et notre attente, Faire voir sur ses ness la victoire flottante; Il n'eût ici trouvé que joie et que festins : Mais puisqu'il est vaincu, qu'il s'en prenne aux destins. \* J'en veux à sa disgrâce, et non à sa personne : J'exécute à regret ce que le ciel ordonne; Et du même poignard pour César destiné Je perce en soupirant son cœur infortuné. Vous ne pouvez enfin qu'aux dépens de sa tête Mettre à l'abri la vôtre, et parer la tempête. Laissez nommer sa mort un injuste attentat : La justice n'est pas une vertu d'état. \* Le choix des actions ou mauvaises ou bonnes Ne fait qu'anéantir la force des couronnes : Le droit des rois consiste à ne rien épargner; La timide équité détruit l'art de régner. \* Quand on craint d'être injuste, on a toujours à craindre; Et qui veut tout pouvoir doit oser tout enfreindre, Fuir comme un déshonneur la vertu qui le perd, Et voler sans scrupule au crime qui le sert1. C'est là mon sentiment. Achillas et Septime

C'est là mon sentiment. Achillas et Septime S'attacheront peut-être à quelque autre maxime. Chacun a son avis; mais, quel que soit le leur, Qui punit le vaincu ne craint point le vainqueur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est ce qu'on a dit quelquesois des ministres ; mais ils ne parlent jamais ainsi. Un homme qui veut faire passer son avis ne lui donne point de si phonimables couleurs. La Saint-Barthélemi même ne sut point présentée dans le conseil de Charles IX comme un crime, mais comme une séverité necessaire.

(Voltaire.)

### ACHILLAS.

Sire, Photin dit vrai; mais, quoique de Pompée Je voie et la fortune et la valeur trompée. Je regarde son sang comme un sang précieux. Qu'au milieu de Pharsale ont respecté les dieux. Non qu'en un coup d'état je n'approuve le crime, Mais, s'il n'est nécessaire, il n'est point légitime : Et quel besoin ici d'une extrême rigueur? \* Oui n'est point au vaincu ne craint point le vainqueur. Neutre jusqu'à présent, vous pouvez l'être encore; Vous pouvez adorer César, si l'on l'adore : Mais, quoique vos encens le traitent d'immortel, Cette grande victime est trop pour son autel; Et sa tête immolée au dieu de la victoire Imprime à votre nom une tache trop noire : Ne le pas secourir suffit sans l'opprimer. En usant de la sorte on ne vous peut blâmer. Vous lui devez beaucoup: par lui Rome animée A fait rendre le sceptre au feu roi Ptolémée : Mais la reconnoissance et l'hospitalité Sur les âmes des rois n'ont qu'un droit limité. Onoi que doive un monarque, et dût-il sa couronne. Il doit à ses sujets encor plus qu'à personne, Et cesse de devoir quand la dette est d'un rang A ne point l'acquitter qu'aux dépens de leur sang. S'il est juste d'ailleurs que tout se considère, Oue hasardoit Pompée en servant votre père? Il se voulut par là faire voir tout-puissant, Et vit croître sa gloire en le rétablissant. Il le servit enfin, mais ce fut de la langue; La bourse de César fit plus que sa harangue : Sans ses mille talents, Pompée et ses discours Pour rentrer en Egypte étoient un froid secours. Ou'il ne vante donc plus ses mérites frivoles, Les effets de César valent bien ses paroles : Et, si c'est un bienfait qu'il faut rendre aujourd'hui. Comme il parla pour vous vous parlerez pour lui. Ainsi vous le pouvez et devez reconnoître. Le recevoir chez vous, c'est recevoir un maître. Oui, tout vaincu qu'il est, bravant le nom de roi, Dans vos propres états vous donneroit la loi,

Fermez-lui donc vos ports, mais épargnez sa tête.
S'il le faut toutefois, ma main est toute prête;
l'obéis avec joie, et je serois jaloux
Qu'autre bras que le mien portât les premiers coups.

SEPTIME.

Sire, je suis Romain, je connois l'un et l'autre. Pompée a besoin d'aide, il vient chercher la vôtre : Vous pouvez, comme maître absolu de son sort, Le servir, le chasser, le livrer vif ou mort. Des quatre le premier vous seroit trop funeste; Souffrez donc qu'en deux mots j'examine le reste.

Le chasser, c'est vous faire un puissant ennemi, Sans obliger par là le vainqueur qu'à demi, Puisque c'est lui laisser et sur mer et sur terre La suite d'une longue et difficile guerre, Dont peut-être tous deux également lassés Se vengeroient sur vous de tous les maux passés. Le livrer à César n'est que la même chose : Il lui pardonnera, s'il faut qu'il en dispose, Et, s'armant à regret de générosité, D'une fausse clémence il fera vanité: Heureux de l'asservir en lui donnant la vic. Et de plaire par là même à Rome asservic! Cependant que forcé d'épargner son rival, Aussi-bien que Pompée il vous voudra du mal. Il faut le délivrer du péril et du crime, Assurer sa puissance, et sauver son estime, Et du parti contraire en ce grand chef détruit, Prendre sur vous la honte, et lui laisser le fruit. C'est la mon sentiment, ce doit être le vôtre : Par là vous gagnez l'un, et ne craignez plus l'autre. Mais suivant d'Achillas le conseil hasardeux, Vous n'en gagnez aucun, et les perdez tous deux. PTOLÉMÉE.

N'examinons donc plus la justice des causes,
Et cédons au torrent qui roule toutes choses.
Je passe au plus de voix, et de mon sentiment
Je veux bien avoir part à ce grand changement.
Assez et trop long-temps l'arrogance de Rome
A cru qu'èire Romain c'étoit être plus qu'homme.
Abattons sa superbe avec sa liberté;

Dans le sang de Pompée éteignons sa fierté;
Tranchons l'unique espoir où tant d'orgueil se fondé,
Et donnons un tyran à ces tyrans du monde.
Secondons le destin qui les veut mettre aux fers,
Et prétons-lui la main pour venger l'univers.
Rome, tu serviras; et ces rois que tu braves,
Et que ton insolence ose traiter d'esclaves,
Adoreront César avec moins de douleur,
Puisqu'il sera ton maître aussi-bien que le leur.
Allez donc, Achillas, allez avec Septime
Nous immortaliser par cet illustre crime 1.
Qu'il plaise au ciel ou non, laissez-m'en le souci.
Je crois qu'il veut sa mort, puisqu'il l'amène ici.
ACHILLAS.

Sire, je crois tout juste alors qu'un roi l'ordonne.

Allez, et hâtez-vous d'assurer ma couronne; Et vous ressouvenez que je mets en vos mains Le destin de l'Égypte, et celui des Romains.

# SCÈNE II. - PTOLÉMÉE, PHOTIN.

#### PTOLÉMÉE.

Photin, ou je me trompe, ou ma sœur est déçue. De l'abord de Pompée elle espère autre issuc. Sachant que de mon père il a le testament, Elle ne doute point de son couronnement; Elle se croit déjà souveraine maîtresse D'un sceptre partagé que sa bonté lui laisse; Et se promettant tout de leur vieille amitié, De mon trône en son âme elle prend la moitié, Où de son vain orgueil les cendres rallumées Poussent déjà dans l'air de nouvelles fumées 2. PHOTIN.

Sire, c'est un motif que je ne disois pas, Qui devoit de Pômpée avancer le trépas. Sans doute il jugeroit de la sœur et du frère

Voltaire Liame ce vers, et surtout l'illustre crime. Le mot en effet repugne
à nos idées, mais c'est tout simplement le praclarum facinus des Latins.
 Jamais un orgueil n'eut de cendres; ces fumées, poussées par les cendres
de l'orgueil, ne sont guère plus admissibles. (Voltaire.)

Suivant le testament du seu roi votre père,
Son hôte et son ami, qui l'en daigna saisir :
Jugez après cela de votre déplaisir.
Ce n'est pas que je veuille, en vous parlant contre elle,
Rompre les sacrés nœuds d'une amour fraternelle;
Du trône et non du cœur je la veux éloigner :
Car c'est ne régner pas qu'être deux à régner :
Un roi qui s'y résout est mauvais politique;
Il détruit son pouvoir quand il le communique;
Et les raisons d'état... Mais, sire, la voici.

SCÈNE III. - PTOLÉMÉE, CLÉOPATRE, PHOTIN.

CLÉOPATRE.

Sire, Pompée arrive, et vous êtes ici?

PTOLÉMÉE.

J'attends dans mon palais ce guerrier magnanime, Et lui viens d'envoyer Achillas et Septime.

CLÉOPATRE.

Quoi! Septime à Pompée, à Pompée Achillas!

Si ce n'est assez d'eux, allez, suivez leurs pas. CLÉOPATRE.

Donc pour le recevoir c'est trop que de vous-même?

Ma sœur, je dois garder l'honneur du diadème.

CLÉOPATRE.

Si vous en portez un, ne vous en souvenez Que pour baiser la main de qui vous le tenez, Que pour en faire hommage aux pieds d'un si grand homme.

PTOLÉMÉE.

Au sortir de Pharsale est-ce ainsi qu'on le nomme?

Fût-il dans son malheur de tous abandonné, Il est toujours Pompée, et vous a couronné.

PTOLÉMÉE.

Il n'en est plus que l'ombre, et couronna mon père, Dont l'ombre et non pas moi lui doit ce qu'il espère; Il peut aller, s'il veut, dessus son monument Recevoir ses devoirs et son remerciment. CLÉOPATRE.

Après un tel bienfait, c'est ainsi qu'on le traite!

Je m'en souviens, ma sœur, et je vois sa défaite. CLÉOPATRE.

Vous la voyez de vrai, mais d'un œil de mépris.

Le temps de chaque chose ordonne et fait le prix. Vous qui l'estimez tant, allez lui rendre hommage; Mais songez qu'au port même il peut faire naufrage. CLÉOPATRE.

Il peut faire naufrage, et même dans le port! Quoi! vous auriez osé·lui préparer la mort! PTOLÉMÉE.

J'ai fait ce que les dieux m'ont inspiré de faire, Et que pour mon état j'ai jugé nécessaire.

CLÉOPATRE.

Je ne le vois que trop, Photin et ses pareils Vous ont empoisonné de leurs lâches conseils : Ces âmes que le ciel ne forma que de boue...

Ce sont de nos conseils, oui, madame, et j'avouc.. CLÉOPATRE.

Photin, je parle au roi; vous répondrez pour tous Quand je m'abaisserai jusqu'à parler à vous. PTOLÉMÉE.

Il faut un peu souffrir de cette humeur hautaine : Je sais votre innocence, et je connois sa haine; Après tout, c'est ma sœur, oyez sans repartir. CLÉOPATRE.

Ah! s'il est encor temps de vous en repentir, Affranchissez-vous d'eux et de leur tyrannie, Rappelez la vertu par leurs conseils bannie; Cette haute vertu dont le ciel et le sang Enflent toujours les cœurs de ceux de notre rang. PTOLÉMÉE.

Quoil d'un frivole espoir déjà préoccupée, Vous me parlez en reine en parlant de Pomple; Et d'un faux zèle ainsi votre orgueil revêtu Fait agir l'intérêt sous le nom de vertu! Confessez-le, ma sœur, vous sauriez vous en taire, N'éloit le testament du feu roi notre père; Vous savez qui le garde.

CLÉOPATRE.

Et vous saurez aussi Que la seule vertu me fait parler ainsi, Et que, si l'intérêt m'avoit préoccupée, J'agirois pour César, et non pas pour Pompée. Apprenez un secret que je voulois cacher, Et cessez désormais de me rien reprocher.

Ouand ce peuple insolent qu'enferme Alexandrie Fit quitter au seu roi son trône et sa patrie, Et que <sup>1</sup> jusque dans Rome il alla du senat Implorer la pitié contre un tel attentat, Il nous mena tous deux pour toucher son courage, Vous assez jeune encor, moi déjà dans un âge Où ce peu de beauté que m'ont donné les cieux D'un assez vif éclat faisoit briller mes yeux. César en fut épris, et du moins j'eus la gloire De le voir hautement donner lieu de le croire; Mais voyant contre lui le sénat irrité, Il sit agir Pompée et son autorité. Ce dernier nous servit à sa seule prière, Qui de leur amitié fut la prenve dernière : Vous en savez l'effet, et vous en jouissez. Mais pour un tel amant ce ne fut pas assez; Après avoir pour nous employé ce grand homine Qui nous gagna soudain toutes les voix de-Rome, Son amour en voulut seconder les efforts, Et, nous ouvrant son cœur, nous ouvrit ses trésors : Nous eûmes de ses feux encore en leur naissance, Et les nerfs de la guerre, et ceux de la puissance; Et les mille talents qui lui sont encor dus, Remirent en nos mains tous nos états perdus. Le roi, qui s'en souvint à son heure fatale, Me laissa comme à vous la dignité royale, Et par son testament, qui doit servir de loi, Me rendit une part de ce qu'il tint de moi. C'est ainsi qu'ignorant d'où vint ce bon office,

<sup>1</sup> VAR. Bt que, par ces mutins chassé de son état, 11 fut jusques à Rome implerer le senat.

Vous appelez faveur ce qui n'est que justice, Et l'osez accuser d'une aveugle amitié, Quand du tout qu'il me doit il me rend la moitié.

PTOLÉMÉE.

Certes, ma sœur, le conte est fait avec adresse.

CLÉOPATRE.

César viendra bientôt, et j'en ai lettre expresse;
Et peut-être aujourd'hui vos yeux seront témoins
De ce que votre esprit s'imagine le moins.
Ce n'est pas sans sujet que je parlois en reine.
Je n'ai reçu de vous que mépris et que haine,
Et de ma part du sceptre indigne ravisseur,
Vous m'avez plus traitée en esclave qu'en sœur,
Même, pour éviter des effets plus sinistres,
Il m'a fallu flatter vos insolents ministres,
Dont j'ai craint jusqu'ici le fer, ou le poison:
Mais Pompée ou César m'en va faire raison;
Et, quoi que avec Photin Achillas en ordonne,
Ou l'une ou l'autre main me rendra ma couronne.
Cependant mon orgueil vous laisse à démêler
Quel étoit l'intérêt qui me faisoit parler.

# SCÈNE IV. — PTOLÉMÉE, PHOTIN

PTOLÉMÉE.

Que dites-vous, ami, de cette âme orgueilleuse?

Sire, cette surprise est pour moi merveilleuse; Je n'en sais que penser, et mon cœur étouné D'un secret que jamais il n'auroit soupçonné, Inconstant et confus dans son incertitude, Ne se résout à rien qu'avec inquiétude.

PTOLÉMÉE.

Sauverons-nous Pompée?

PROTIN.

Il faudroit faire effort, Si nous l'avions sauvé, pour conclure sa mort. Cléopâtre vous hait : elle est flère, elle est belle; Et si l'heureux César a de l'amour pour elle, La tête de Pompée est l'unique présent Qui vous fasse contre elle un rempart suffisant.

PTOLÉMÉE.

Ce dangercux esprit a beaucoup d'artifice.

Son artifice est peu contre un si grand service.

PTOLÉMÉE.

Mais si, tout grand qu'il est, il cède à ses appas?

Il la faudra flatter : mais ne m'en croyez pas; Et, pour mieux empêcher qu'elle ne vous opprime, Consultez-en encore Achillas et Septime.

PTOLÉMÉE.

Allons donc les voir faire, et montons à la tour; Et nous en résoudrons ensemble à leur retour.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

# SCENE 1. - CLÉOPATRE, CHARMION.

CLÉOPATRE.

Je l'aime, mais l'éclat d'une si belle flamme, Quelque brillant qu'il soit, n'éblouit point mon âme, Et toujours ma vertu retrace dans mon cœur Ce qu'il doit au vaineu, brûlant pour le vainqueur. Aussi qui l'ose aimer porte une âme trop haute Pour souffrir seulement le soupçon d'une faute; Et je le traiterois avec indignité Si j'aspirois à lui par une lâcheté.

CHARMION.

Quoi! vous aimez César, et si vous étiez crue, L'Égypte pour Pompée armeroit à sa vue, En prendroit la défense, et par un prompt secours Du destin de Pharsale arrêteroit le cours! L'amour certes sur vous a bien peu de puissance, CLÉOPATRE.

Les princes ont cela de leur haute naissance; Leur ame dans leur sang prend des impressions Qui dessous leur vertu rangent leurs passions; Leur générosité soumet tout à leur gloire : Tout est illustre en eux quand ils daignent se croire; Et si le peuple y voit quelques déréglements, C'est quand l'avis d'autrui corrompt leurs sentiments. Ce malheur de Pompée achève la ruine. Le roi l'eût secouru, mais Photin l'assassine : Il croit cette âme basse, et se montre sans foi; Mais, s'il croyoit la sienne, il agiroit en roi.

Ainsi donc de César l'amante et l'ennemie...

le lui garde une flamme exempte d'infamie, Un cœur digne de lui.

CHARMION.
Vous possédez le sien?
CLÉOPATRE.

Je crois le posséder.

CHARMION.

Mais le savez-vous bien?

CLÉOPATRE.

Apprends qu'une princesse aimant sa renommée, Quand elle dit qu'elle aime, est sûre d'être aimée 1, Et que les plus beaux feux dont son cœur soit épris N'oseroient l'exposer aux hontes d'un mepris. Notre séjour à Rome enflamma son courage : Là j'eus de son amour le premier témoignage, Et depuis, jusqu'ici chaque jour ses courriers M'apportent en tribut ses vœux et ses lauriers. Partout, en Italie, aux Gaules, en Espagne, La fortune le suit, et l'amour l'accompagne : Son bras ne domte point de peuples ni de lieux Dont il ne rende hommage au pouvoir de mes yeux, Et de la même main dont il quitte l'épée, Fumante encor du sang des amis de Pompée. Il trace des soupirs, et d'un style plaintif Dans son champ de victoire il se dit mon captif. Oui, tout victorieux il m'écrit de Pharsale; Et si sa diligence à ses feux est égale,

<sup>&#</sup>x27; VAR. Quand elle avoue aimer, s'assure d'être aimée.

Ou plutôt si la mer ne s'oppose à ses feux, L'Égypte le va voir me présenter ses voux. Il vient, ma Charmion, jusque dans nos murailles Chercher auprès de moi le prix de ses batailles, M'offrir toute sa gloire, et soumettre à mes lois Ce œur et cette main qui commandent aux rois : Et ma rigueur, mélée aux faveurs de la guerre, Feroit un malheureux du maître de la terre.

J'oserois bien jurer que vos divins appas Se vantent d'un pouvoir dont ils n'useront pas, Et que le grand César n'a rien qui l'importune Si vos seules rigueurs ont droit sur sa fortune. Mais quelle est votre attente, et que prétendez-vous

Si vos seules rigueurs ont droit sur sa fortune. Mais quelle est votre attente, et que prétendez-vous, Puisque d'une autre femme il est déjà l'époux, Et qu'avec Calphurnic un paisible hyménée Par des liens sacrés tient son âme enchaînée?

CLÉOPATRE.

Le divorce, aujourd'hui si commun aux Romains, Peut rendre en ma faveur tous ces obstacles vains : César en sait l'usage et la cérémonie; Un divorce chez lui fit place à Calphurnie.

Par cette même voic il pourra vous quitter. CLÉOPATRE.

Peut-être mon bonheur saura mieux l'arrêter;
Peut-être mon amour aura quelque avantage
Qui saura mieux que moi ménager son courage 1
Mais laissons au hasard ce qui peut arriver;
-Achevons cet hymen, s'il se peut achever:
Ne durât-il qu'un jour, ma gloire est saus seconde
D'être du moins un jour la maîtresse du monde.
J'ai de l'ambition, et soit vice, ou vertu,
Mon cœur sous son fardeau veut bien être abattu;
J'en aime la chaleur, et la nomme sans cesse
La seule passion digne d'une princesse.

· Corneille a retranché les vers suivants :

Et si jamais le ciel favorisoit ma couche De quelque rejeton de cette illustre souche, Cette heureuse union de mon sang et du sien Uniroit à jamais son destin et le mien, Mais je veux que la gloire anime ses ardeurs, Qu'elle mêne sans honte au faîte des grandeurs; Et je la désavoue alors que sa manie Nous présente le trône avec ignominie. Ne t'étonne donc plus, Charmion, de me voir Défendre encor Pompée et suivre mon devoir; Ne pouvant rien de plus pour sa vertu séduite, Dans mon âme en secret je l'exhorte à la fuite, Et voudrois qu'un orage, écartant ses vaisseaux, Malgré lui l'enlevât aux mains de ses bourreaux. Mais voici de retour le fidèle Achorée, Par qui j'en apprendrai la nouvelle assurée.

SCÈNE II. - CLÉOPATRE, ACHORÉE, CHARMION.

#### CLÉOPATRE.

En est-ce déjà fait, et nos bords malheureux Sont-ils déjà souillés d'un sang si généreux? ACHORÉE.

Madame, j'ai couru par votre ordre au rivage; J'ai vu la trahison, j'ai vu toute sa rage; Du plus grand des mortels j'ai vu trancher le sort : J'ai vu dans son malheur la gloire de sa mort; Et puisque vous voulez qu'ici je vous raconte La gloire d'une mort qui nous couvre de honte, Écoutez, admirez, et plaignez son trépas.

Ses trois vaisseaux en rade avoient mis voiles bas; Et voyant dans le port préparer nos galères, Il croyoit que le roi, touché de ses misères, Par un beau sentiment d'honneur et de devoir, Avec toute sa cour le venoit recevoir; \* Mais voyant que ce prince, ingrat à ses mérites, N'envoyoit qu'un esquif rempli de satellites, Il soupçonne aussitôt son manquement de foi, Et se laisse surprendre à quelque peu d'effroi; Enfin, voyant nos bords et notre flotte en armes, Il condamne en son cœur ces indignes alarmes, Et réduit tous les soins d'un si pressant ennui A ne hasarder pas Cornélie avec lui:

- \*N'exposons, lui dit-il, que cette seule tête
- A la réception que l'Egypte m'apprête,

Et tandis que moi seul j'en courrai le danger

» Songe à prendre la fuite afin de me venger.

Le roi Juba nous garde une foi plus sincère;

» Chez lui tu trouveras et mes fils, et ton père:

» Mais quand to les verrois descendre chez Pluton,

» Ne désespère point du vivant de Caton. »

Tandis que leur amour en cet adieu conteste, Achillas à son bord joint son esquif funeste.

\* Septime se présente, et, lui tendant la main,

Le salue empereur en langage romain: Et comme député de ce jeune monarque,

" Passez, seigneur, dit-il, passez dans cette barque;

" Les sables et les bancs cachés dessous les eaux

» Rendent l'accès mal sûr à de plus grands vaisseaux. » Ce heros voit la fourbe, et s'en moque dans l'âme : Il reçoit les adieux des siens et de sa femme, Leur défend de le suivre, et s'avance au trépas Avec le même front qu'il donnoit les états; La même majesté sur son visage empreinte Entre ces assassins montre un esprit sans crainte; Sa vertu tout entière à la mort le conduit : Son affranchi Philippe est le seul qui le suit; C'est de lui que j'ai su ce que je viens de dire; Mes yeux ont vu le reste, et mon cœur en soupire, Et croit que César même à de si grands malheurs Ne pourra refuser des soupirs et des pleurs.

#### CLÉOPATRE.

N'épargnez pas les miens; achevez, Achorée, L'histoire d'une mort que j'ai déjà pleurée.

#### ACHORÉE.

On l'amène; et du port nous le voyons venir, Sans que pas un d'entre eux daigne l'entretenir. Ce mepris lui fait voir ce qu'il en doit attendre. Enfin l'esquif aborde, on l'invite à descendre : Il se lève: et soudain pour signal Achillas, Derrière ce héros, tirant son coutelas, Septime et trois des siens, lâches enfants de Rome, Percent à coups pressés les flancs de ce grand homme, Tandis qu'Achillas même, épouvanté d'horreur, De ces quatre enragés admire la fureur.

CLÉOPATRE.

Vous qui livrez la terre aux discordes civiles, Si vous vengez sa mort, dieux, épargnez nos villes! N'imputez rien aux lieux, reconnoissez les mains; Le crime de l'Égypte est fait par des Romains. Mais que fait et que dit ce généreux courage?

ACHORÉE.

\* D'un des pans de sa robé il couvre son visage, A son mauvais destin en aveugle obéit, Et dédaigne de voir le ciel qui le trahit, De peur que d'un coup-d'œil contre une telle offense Il ne semble implorer son aide ou sa vengcance. \* Aucun gémissement à son cœur échappé Ne le montre, en mourant, digne d'être frappé : Immobile à leurs coups, en lui-même il rappelle Ce qu'eut de beau sa vie, et ce qu'on dira d'elle; Et tient la trahison que le roi leur prescrit Trop au-dessous de lui pour y prêter l'esprit1. Sa vertu dans leur crime augmente ainsi son lustre; \*Et son dernier soupir est un soupir illustre, Qui, de cette grande âme achevant les destins, \* Étale tout Pompée aux yeux des assassins 2. \* Sur les bords de l'esquif sa tête enfin penchée, Par le traître Septime indignement tranchée, Passe au bout d'une lance en la main d'Achillas, Ainsi qu'un grand trophée après de grands combats; Et, pour combler enfin sa tragique aventure, \*On donne à ce héros la mer pour sépulture, Et le tronc sous les flots roule dorénavant Au gré de la fortune, et de l'onde, et du vent. La triste Cornélie, à cet affreux spectacle, Par de longs cris aigus tâche d'y mettre obstacle, Défend ce cher époux de la voix et des yeux, Puis, n'espérant plus rien, lève les mains aux cieux; Et, cédant tout à coup à la douleur plus forte,

Seque probat moriens.

(Lucain.)

<sup>&#</sup>x27;Quoi! Pompée ne daigne pas songer qu'on l'assassine? quoi! il ne daigne pas préter l'espris à vingt coups de poignard qu'il reçoit I I a'y a rien au monde de plus faux, de plus romanesque; et cette vertu qui augmente ainsi son lustre dans leur crime! (Voltaire.)

\* Tombe, dans sa galère, évanouie ou morte. Les siens en ce désastre, à force de ramer, L'éloignent du rivage et regagnent la mer. Mais sa fuite est mal sûre; et l'infâme Septime, Oui se voit dérober la moitié de son crime, Afin de l'achever, prend six vaisseaux au port, Et poursuit sur les eaux Pompée après sa mort. Cependant Achillas porte au roi sa conquête : Tout le peuple tremblant en détourne la tête; Un effroi général offre à l'un sous ses pas Des abimes ouverts pour venger ce trépas; L'autre entend le tonnerre: et chacun se figure Un désordre soudain de toute la nature; Tant l'excès du forfait, troublant leurs jugements, Présente à leur terreur l'excès des châtiments! Philippe, d'autre part, montrant sur le rivage Dans une âme servile un généreux courage, Examine d'un œil et d'un soin curieux Où les vagues rendront ce dépôt précieux, Pour lui rendre, s'il peut, ce qu'aux morts on doit rendre. Dans quelque urne chétive en ramasser la cendre, Et d'un peu de poussière élever un tombeau A celui qui du monde eut le sort le plus beau. Mais comme vers l'Afrique on poursuit Cornélie. On voit d'ailleurs César venir de Thessalie : Une flotte paroît, qu'on a peine à compter.... CLÉOPATRE.

C'est lui-mème, Achorée, il n'en faut point douter. Tremblez, tremblez, méchants, voici venir la foudre; Cléopàtre a de quoi vous mettre tous en poudre : César vient, elle est reine, et Pompée est vengé; La tyrannie est bas, et le sort a changé.

Admirons cependant le destin des grands hommes, Plaignons-les, et par eux jugeons ce que nous sommes. Ce prince d'un sénat maître de l'univers, lont le bonheur sembloit au-dessus du revers, Lui que sa Rome a vu, plus craint que le tonnerre, Triompher en trois fois des trois parts de la terre, Et qui voyoit encore en ces derniers hasards L'un et l'autre consul suivre ses étendards; Silôt que d'un malheur sa fortune est suivie,

Les monstres de l'Égypte ordonnent de sa vie :
On voit un Achillas, un Septime, un Photin,
Arbitres souverains d'un si noble destin;
Un roi qui de ses mains a reçu la couronne,
A ces pestes de cour lâchement l'abandonne.
Ainsi finit Pompée; et peut-être qu'un jour
César éprouvera même sort à son tour.
Rendez l'augure faux, dieux, qui voyez mes larmes,
Et secondez partout et mes vœux, et ses armes!

CHARMION:

Madame, le roi vient, qui pourra vous ouir.

SCÈNE III. - PTOLÉMÉE, CLÉOPATRE, CHARMION.

PTOLÉMÉE.

Savez-vous le bonheur dont nous allons jouir, Ma sœur?

CLÉOPATRE.

Oui, je le sais, le grand César arrive : Sous les lois de Photin je ne suis plus captive. PTOLÉMÉE.

Vous haïssez toujours ce fidèle sujet?

CLÉOPATRE.

Non, mais en liberté je ris de son projet.

PTOLÉMÉE.

Quel projet faisoit-il dont vous puissiez vous plaindre?

CLÉOPATRE.

l'en ai souffert beaucoup, et j'avois plus à craindre. Un si grand politique est capable de tout; Et vous donnez les mains à tout ce qu'il résout.

PTOLÉMÉE.

Si je suis ses conseils, j'en connois la prudence, cléopatre.

'Si j'en crains les effets, j'en vois la violence.

PTOLÉMÉE.

Pour le bien de l'état tout est juste en un roi. CLÉOPATRE.

Ce genre de justice est à craindre pour moi; Après ma part du sceptre, à ce titre usurpée, Il en coûte la vie et la tête à Pompée.

PTOLÉMÉE.

Jamais un coup d'état ne fut mieux entrepris. Le voulant secourir César nous eût surpris; Vous voyez sa vitesse; et l'Égypte troubléc Avant qu'être en défense en seroit accablée; Mais je puis maintenant à cet heureux vainqueur Offrir en sûreté mon trône et votre cœur

CLÉOPATRE.

Je ferai mes présents, n'ayez soin que des vôtres, Et dans vos intérêts n'en confondez point d'autres. PTOLÉMÉE.

Les vôtres sont les miens, étant de même sang.

Vous pouvez dire encore, étant de même rang, Étant rois l'un et l'autre; et toutesois je pense Que nos deux intérêts ont quelque différence.

PTOLÉMÉE.

Oui, ma sœur, car l'état, dont mon cœur est content, Sur quelques bords du Nil à grand'peine s'étend : Mais César, à vos lois soumettant son courage, Vous va faire régner sur le Gange et le Tage.

CLÉOPATRE.

J'ai de l'ambition; mais je la sais régler : Elle peut m'éblouir, et non pas m'aveugler, Ne parlons point ici du Tage, ni du Gange; Je connois ma portée, et ne prends point le change.

PTOLÉMÉE.

L'occasion vous rit, et vous en userez.

CLÉOPATRE.

Si je n'en use bien, vous m'en accuserez.

PTOLÉMÉE.

J'en espère beaucoup, vu l'amour qui l'engage. CLÉOPATRE.

Vous la craignez peut-être encore davantage; Mais, quelque occasion qui me rie aujourd'hui, N'ayez aucune peur, je ne veux rien d'autrui; Je ne garde pour vous ni haine, ni colère; Et je suis bonne sænr, si vous n'êtes bon frère.

PTOLÉMÉE.

Vous montrez cependant un peu bien du mépris.

CLÉOPATRE.

Le temps de chaque chose ordonne et fait le prix.

Voire façon d'agir le fait assez connoître.

CLÉOPATRE. Le grand César arrive, et vous avez un maître.

PTOLÉMÉE.

ll l'est de tout le monde, et je l'ai fait le mieu.

Allez lui rendre hommage, et j'attendrai le sien.
Allez; ce n'est pas trop pour lui que de vous-même :
Je garderai pour vous l'honneur du diadème.
Photin vous vient aider à le bien recevoir;
Consultez avec lui quel est votre devoir.

### SCÈNE IV. — PTOLÉMÉE, PHOTIN.

#### PTOLÉMÉE.

l'ai suivi tes conseils; mais plus je l'ai flattée, Et plus dans l'insolence elle s'est emportée; Si bien qu'enfin, outré de tant d'indignités, Je m'allois emporter dans les extrémités : Mon bras, dont ses mépris forçoient la retenue, N'eût plus considéré César, ni sa venue, Et l'eût mise en état, malgré tout son appui, De s'en plaindre à Pompée auparavant qu'à lui. L'arrogante! à l'ouir elle est déjà ma reine: Et, si César en croit son orgueil et sa hainc, Si, comme elle s'en vante, elle est son cher objet. De son frère et son roi je deviens son sujet. Non, non; prévenons-la : c'est foiblesse d'attendre Le mal qu'on voit venir sans vouloir s'en desendre : Otons-lui les moyens de nous plus dédaigner; Otons-lui les moyens de plaire et de régner; Et ne permettons pas qu'après tant de bravades, Non sceptre soit le prix d'une de ses œillades. PHOTIN.

Sire, ne donnez point de prétexte à César Pour attacher l'Égypte aux pompes de son char. Ce cœur ambitieux, qui, par toute la terre, Ne cherche qu'à porter l'esclavage et la guerre, Enflé de sa victoire et des ressentiments Qu'une perte pareille imprime aux vrais amants, Quoique vous ne rendiez que justice à vous-même, Prendroit l'occasion de venger ce qu'il aime; Et, pour s'assujettir et vos états et vous, Imputeroit à crime un si juste courroux. PTOLÉMÉE.

Si Cléopâtre vit, s'il la voit, elle est reine.
PHOTIN.

Si Cléopâtre mourt, votre perte est certaine.

Je perdrai qui me perd, ne pouvant me sauver.
PHOTIN.

Pour la perdre avec joie il faut vous conserver.

Quoi! pour voir sur sa tête éclater ma couronne? Sceptre, s'il faut enfin que ma main t'abandonne, Passe, passe plutôt en celle du vainqueur.

PHOTIN.

Vous l'arracherez mieux de celle d'une sœur. Quelques feux que d'abord il lui fasse paroître. Il partira bientôt, et vous serez le maître. L'amour à ses pareils ne donne point d'ardeur Oui ne cède aisément aux soins de leur grandeur : Il voit encor l'Afrique et l'Espagne occupées Par Juha, Scipion, et les jeunes Pompées; Et le monde à ses lois n'est point assujetti, Tant qu'il verra durer ces restes du parti. Au sortir de Pharsale un si grand capitaine Sauroit mal son métier s'il laissoit prendre haleine. Et s'il donnoit loisir à des cœurs si hardis, De relever du coup dont ils sont étourdis : S'il les vainc, s'il parvient où son désir aspire. Il faut qu'il aille à Rome établir son empire. Jouir de sa fortune et de son attentat. Et changer à son gré la forme de l'état. Jugez durant ce temps ce que vous pourrez faire Sire, vovez César, forcez-vous à lui plaire; Et lui déférant tout, veuillez vous souvenir Oue les événements régleront l'avenir. Remettez en ses mains trône, sceptre, couronne.

Et, sans en murmurer, souffrez qu'il en ordonne : Il en croira sans doute ordonner justement, En suivant du feu roi l'ordre et le testament; L'importance d'ailleurs de ce dernier service Ne permet pas d'en craindre une entière injustice. Quoi qu'il en fasse enfin, feignez d'y consentir, Louez son jugement, et laissez-le partir. Après, quand nous verrons le temps propre aux vengeances, Nous aurons et la force et les intelligences. Jusque-là réprimez ces transports violents Qu'excitent d'une sœur les mépris insolents : Les bravades enfin sont des discours frivoles, Et qui songe aux effets néglige les paroles.

PTOLÉMÉE.

Ah! tu me rends la vie et le sceptre à la fois; Un sage conseiller est le bonheur des rois. Cher appui de mon trône, allons, sans plus attendre, Offrir tout à César, afin de tout reprendre; Avec toute ma flotte allons le recevoir, Et par ces vains honneurs séduire son pouvoir

FIN DU SECOND ACTE.

## ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - CHARMION, ACHORÉE.

#### CHARMION.

Oui, tandis que le roi va lui-même en personne Jusqu'aux pieds de Cesar prosterner sa couronne, Ch'opâtre s'enferme en son appartement, Et, sans s'en émouvoir, attend son compliment. Comment nommerez-vous une humeur si hautaine?

#### ACHORÉE.

Un orgueil noble et juste, et digne d'une reine Qui soutient avec cœur et magnanimité L'honneur de sa uaissance et de sa dignité : Lui pourrai-je parler?

CHARMION.

Non; mais elle m'envoie Savoir à cet abord ce qu'on a vu de joie; Ce qu'à ce beau présent César a témoigné; S'il a paru content, ou s'il l'a dédaigné; S'il traite avec douceur, s'il traite avec empire; Ce qu'à nos assassins enfin il a pu dire.

ACHORÉE.

La tête de Pompée a produit des effets Dont ils n'ont pas sujet d'être fort satisfaits. Je ne sais si César prendroit plaisir à feindre; Mais pour eux jusqu'ici je trouve lieu de craindre : S'ils aimoient Ptolémée, ils l'ont fort mal servi.

Vous l'avez vu partir, et moi je l'ai suivi. Ses vaisseaux en bon ordre ont éloigné la ville, Et pour joindre César n'ont avancé qu'un mille : Il venoit à plein voile; et si dans les hasards Il éprouva toujours pleine faveur de Mars, Sa flotte, qu'à l'envi favorisoit Neptune, Avoit le vent en poupe ainsi que sa fortune. Dès le premier abord notre prince étonné Ne s'est plus souvenu de son front couronné; Sa frayeur a paru sous sa fausse allégresse: Toutes ses actions ont senti la bassesse : J'en ai rougi moi-même, et me suis plaint à moi De voir là Ptolémée, et n'y voir point de roi; Et César, qui lisoit sa peur sur son visage, Le flattoit par pitié pour lui donner courage. Lui, d'une voix tombante offrant ce don fatal : « Seigneur, vous n'avez plus, lui dit-il, de rival; » Ce que n'ont pu les dienx dans votre Thessalie, » Je vais mettre en vos mains Pompée et Cornélie : » En voici déjà l'un; et pour l'autre, elle fuit; » Mais avec six vaisseaux un des miens la poursuit. • A ces mots Achillas découvre cette tête :

A ces mots Achillas découvre cette tête: Il semble qu'à parler encore elle s'apprête; \* Qu'à ce nouvel affront un reste de chaleur En sanglots mal formés exhale sa douleur; Sa bouche encore ouverte et sa vue égarce

Rappellent sa grande âme à peine séparée; \*Et son courroux mourant fait un dernier effort Pour reprocher aux dieux sa défaite et sa mort. \*César, à cet aspect comme frappé du foudre, Et comme ne sachant que croire ou que résoudre, Immobile, et les yeux sur l'objet attachés, Nous tient assez long-temps ses sentiments cachés; Et je dirai, si j'ose en faire conjecture, Que, par un mouvement commun à la nature, Quelque maligne joie en son cœur s'élevoit, Dont sa gloire indignée à peine le sauvoit. L'aise de voir la terre à son pouvoir soumise Chatouilloit malgré lui son âme avec surprise. Et de cette douceur son esprit combattu Avec un peu d'effort rassuroit sa vertu. S'il aime sa grandeur, il hait la perfidie; Il se juge en autrui, se tâte, s'étudie, Examine en secret sa joie et ses douleurs. \*Les balance, choisit, laisse couler des pleurs; Et, forcant sa vertu d'être encor la maîtresse. Se montre généreux par un trait de foiblesse : \*Ensuite il fait ôter ce présent de ses yeux, Lève les mains ensemble et les regards aux cieux. Lâche deux ou trois mots contre cette insolence: Puis tout triste et pensif il s'obstine au silence. Et même à ses Romains ne daigne repartir Que d'un regard farouche et d'un profond soupir, Enfin avant pris terre avec trente cohortes. Il se saisit du port, il se saisit des portes, Met des gardes partout et des ordres secrets. Fait voir sa défiance ainsi que ses regrets, Parle d'Égypte en maître, et de son adversairc. Non plus comme ennemi, mais comme son beau-perc. Voilà ce que j'ai vu.

CHARMION.
Voilà ce qu'attendoit,
Ce qu'au juste Osiris la reine demandoit.
Je vais bien la ravir avec cette nouvelle.
Vous, continuez-lui ce service fidèle.
ACHORÉE.

Qu'elle n'en doute point. Mais César vient. Allez,

l'eignez-lui bien nos gens pâles et désolés; Et moi, soit que l'issue en soit douce ou funeste, J'irai l'entretenir quand j'aurai vu le reste.

SCÈNE II. — CÉSAR, PTOLÉMÉE, LÉPIDE, PHOTIN, ACHORÉE, SOLDATS ROMAINS, SOLDATS ÉGYPTIENS.

PTOLÉMÉE.

Seigneur, montez au trône, et commandez ici. césar.

Connoissez-vous César, de lui parler ainsi? Que m'offriroit de pis la fortune ennemie. A moi qui tiens le trône égal à l'infamie! Certes, Rome à ce coup pourroit bien se vanter D'avoir eu juste lieu de me persécuter; Elle qui d'un même œil les donne et les dédaigne, Qui ne voit rien aux rois qu'elle aime ou qu'elle craigne, Et qui verse en nos cœurs, avec l'àme et le sang, Et la haine du nom, et le mépris du rang. C'est ce que de Pompée il vous falloit apprendre : S'il en eût aimé l'offre, il eût su s'en défendre; Et le trône et le roi se seroient ennoblis A soutenir la main qui les a rétablis. Vous eussiez pu tomber, mais tout couvert de gloire Votre chute eût valu la plus haute victoire; Et si votre destin n'eût pu vous en sauver, César eût pris plaisir à vous en relever. Vous n'avez pu former une si noble envie. Mais quel droit aviez-yous sur cette illustre vie? Que vous devoit son sang pour y tremper vos mains, Vous qui devez respect au moindre des Romains? \* Ai-je vaincu pour vous dans les champs de Pharsale? Et. par une victoire aux vaincus trop fatale, Vous ai-je acquis sur eux, en ce dernier effort, La puissance absolue et de vie et de mort? \* Moi qui n'ai jamais pu la souffrir à Pompée, La souffrirai-je en vous sur lui-même usurpée, Et que de mon bonheur vous avez abusé Jusqu'à plus attenter que je n'aurois osé? De quel nom, après tout, pensez-vous que je nomme Ce coup où vous tranchez du souverain de Rome,

Et qui sur un seul chef lui fait bien plus d'affront Que sur tant de milliers ne fit le roi de Pont?

Pensez-vous que j'ignore ou que je dissimule Que vous n'auriez pas eu pour moi plus de scrupule, Et que, s'il m'eût vaincu, votre esprit complaisant Lui faisoit de ma tête un semblable présent?

Grâces à ma victoire, on me rend des hommages Où ma fuite eût reçu toutes sortes d'outrages; Au vainqueur, non à moi, vous faites tout l'honneur: Si César en jouit, ce n'est que par bonheur.

Amitié dangereuse, et redoutable zele, Que règle la fortune, et qui tourne avec elle!

Mais parlez, c'est trop être interdit et confus.

PTOLÉMÉE.

Je le suis, il est vrai, si jamais je le fus; Et vous-même avoûrez que j'ai sujet de l'être. Etant né souverain, je vois ici mon maître : lci, dis-je, où ma cour tremble en me regardant, Où je n'ai point encore agi qu'en commandant, Je vois une autre cour sous une autre puissance, Et ne puis plus agir qu'avec obéissance. De votre seul aspect je me suis vu surpris : Jugez si vos discours rassurent mes esprits; Jugez par quels movens je puis sortir d'un trouble Que forme le respect, que la crainte redouble, Et ce que vous peut dire un prince épouvanté De voir tant de colère et tant de majesté. Dans cet étonnement dont mon âme est frappée De rencontrer en vous le vengeur de l'ompée, Il me souvient pourtant que s'il fut notre appui, Nous vous dûmes des lors autant et plus qu'à lui : Votre faveur pour nous éclata la première; Tout ce qu'il fit après fut à votre prière : ll émut le sénat pour des rois outragés, Que sans cette prière il auroit négligés; Mais de ce grand sénat les saintes ordonnances Eussent peu fait pour nous, seigneur, sans vos finances; Par là de nos mutins le feu roi vint à bout; Et, pour en bien parler, nous vous devons le tout. Nous avons honoré votre ami, votre gendre, Jusqu'à ce qu'à vous-même il ait osé se prendre:

Mais voyant son pouvoir, de vos succès jaloux, Passer en tyrannie, et s'armer contre vous...

CÉSAR.

Tout beau : que votre haine en son sang assouvie N'aille point à sa gloire; il suffit de sa vie. N'avancez rien ici que Rome ose nier; Et justifiez-vous, sans le calomnier.

PTOLÉMÉE.

Je laisse donc aux dieux à juger ses pensées, Et dirai seulement qu'en vos guerres passées, Où vous fûtes forcé par tant d'indignités, Tous nos vœux ont été pour vos prospérités; Que, comme il vous traitoit en mortel adversaire. J'ai cru sa mort pour vous un malheur nécessaire; Et que sa haine injuste, augmentant tous les jours, Jusque dans les enfers chercheroit du secours; Ou qu'enfin, s'il tomboit dessous votre puissance, Il nous falloit pour vous craindre votre clémence; Et que le sentiment d'un cœur trop généreux, Usant mal de vos droits, vous rendit malheureux. J'ai donc considéré qu'en ce péril extrême Nous vous devions, seigneur, servir malgré vous-même; Et. sans attendre d'ordre en cette occasion. Mon zèle ardent l'a prise à ma confusion. Vous m'en desavouez, vous l'imputez à crime; Mais pour servir César rien n'est illégitime. J'en ai souillé mes mains pour vous en préserver : Vous pouvez en jouir, et le désapprouver; Et j'ai plus fait pour vous, plus l'action est noire, Puisque c'est d'autant plus vous immoler ma gloire. Et que ce sacrifice, offert par mon devoir, Vous assure la vôtre avec votre pouvoir. CÉSAR.

Vous cherchez, Ptolémée, avecque trop de ruses De mauvaises couleurs et de froides excuses. Votre zèle étoit faux, si seul il redoutoit Ce que le monde entier à pleins vœux souhaitoit; Et s'il vous a donné ces craintes trop subtiles, Qui m'ôtent tout le fruit de nos guerres civiles, Où l'honneur seul m'engage, et que pour terminer Je ne veux que celui de vaincre et pardonner, Où mes plus dangereux et plus grands adversaires, Sitôt qu'ils sont vaincus, ne sont plus que mes frères; Et mon ambition ne va qu'à les forcer, Ayant domté leur haine, à vivre et m'embrasser. O combien d'allégresse une si triste guerre Auroit-elle laissé dessus toute la terre, Si l'on voyoit marcher dessus un même char, Vainqueurs de leur discorde, et Pompée et César! Voilà ces grands malheurs que craignoit votre zele. O crainte ridicule autant que criminelle! Vous craignez ma clémence! ah! n'ayez plus ce soin; Souhaitez-la plutôt, vous en avez besoin. Si je n'avois egard qu'aux lois de la justice, Je m'apaiserois Rome avec votre supplice, Sans que ni vos respects, ni votre repentir, Ni votre dignité, vous pussent garantir; Votre trône lui-même en seroit le théâtre : Mais voulant épargner le sang de Cléopâtre, l'impute à vos flatteurs toute la trahison, Et je veux voir comment vous m'en ferez raison; Suivant les sentiments dont vous serez capable Je saurai vous tenir innocent ou coupable. Cependant à Pompée élevez des autels; Rendez-lui les honneurs qu'on rend aux immortels; Par un prompt sacrifice expiez tous vos crimes; Et surtout pensez bien au choix de vos victimes. Allez y donner ordre, et me laissez ici Entretenir les miens sur quelque autre souci.

SCÈNE III. - CÉSAR, ANTOINE, LÉPIDE.

CÉSAR.

Antoine, avez-vous vu cette reine adorable?

Antoine.

Oui, seigneur, je l'ai vue : elle est incomparable; Le ciel n'a point encor, par de si doux accords, Uni tant de vertus aux grâces d'un beau corps. Une majesté douce épand sur son visage De quoi s'assujettir le plus noble courage; Ses yeux savent ravir, son discours sait charmer; Et, si j'étois César, je la voudrois aimer.

CÉSAR.

Comme a-1-clie reçu les offres de ma flamme?

Comme n'osant la croire, et la croyant dans l'ame; Par un refus modeste et fait pour inviter, Elle s'en dit indigne, et la croit mériter.

CÉSAR.

En pourrai-je être aimé?

ANTOINE.

Douter qu'elle vous aime, Elle qui de vous seul attend son diadème, Qui n'espère qu'en vous! douter de ses ardeurs, Vous qui la pouvez mettre au faite des grandeurs! Que votre amour sans crainte à son amour prétende; Au vainqueur de Pompée il faut que tout se rende; Et vous l'éprouverez. Elle craint toutefois L'ordinaire mépris que Rome fait des rois; Et surtout elle craint l'amour de Calphurnie : Mais, l'une et l'autre crainte à voire aspect bannie, Vous ferez succéder un espoir assez doux, Lorsque vous daignerez lui dire un mot pour vous.

CÉSAR.

Allons donc l'affranchir de ces frivoles craintes, Lui montrer de mon cœur les sensibles atteintes; Allons, ne tardons plus.

ANTOINE.

Avant que de la voir,
Sachez que Cornélie est en votre pouvoir;
Septime vouş l'amène, orgueilleux de son crime,
Et pense auprès de vous se mettre en haute estime :
Sitôt qu'ils ont pris port<sup>1</sup>, vos chefs, par vous instruits,
Sans leur rien témoigner, les ont ici conduits.

CÉSAR.

Qu'elle entre. Ah! l'importune et fâcheuse nouvelle! Qu'à mon impatience elle semble cruelle! O ciel! et ne pourrai-je enfin à mon amour Donner en liberté ce qui reste du jour?

I VAR. Dès qu'ils ont abordesse

SCÈNE IV. — CÉSAR, CORNÉLIE, ANTOINE, LÉPIDE, SEPTIME.

SEPTIME.

Seigneur...

CÉSAR.

Allez, Septime, allez vers votre maître; Cesar ne peut souffrir la présence d'un traître, D'un Romain lache assez pour servir sous un roi, Après avoir servi sous Pompée et sous moi 1.

(Septime rentre.)

CORNÉLIE.

César, car le destin, que dans tes fers je brave \*,

Me fait ta prisonnière, et non pas ton esclave,

Et lu ne prétends pas qu'il m'abatte le cœur

Jusqu'à te rendre hommage, et te nommer seigneur 3;

De quelque rude trait qu'il m'ose avoir frappée,

Yeuve du jeune Crasse, et veuve de Pompée,

Fille de Scipion, et, pour dire encor plus,

Romaine, mon courage est encore au-dessus,

Et de tous les assauts que sa rigueur me livre

Rien ne me fait rougir que la honte de vivre.

J'ai vu mourir Pompée, et ne l'ai pas suivi;

'Ces quatre vers de Cesar à Septime relèvent tout d'un coup le caractère de César, et le rendent digne d'éconter Cornélie. (Voltaire.)

¹ Cornélie se vante d'appeler César par son nom, et de ne point l'appeler seigreur : mais le nom de seigneur n'était donné à personne ; c'est un terme dont nous nous servons au théâtre français, et dont Cornélie abuse : il vient du mot latin sensor, et nous l'avons adopté pour en faire un titre honorifique. Cornélie peut-elle s'excuser de ne pas donner à un Romain un titre français? (Voltaire.) — Voltaire a fait la même faute dans Roms sauvée. Catilina donne à Cicéron le nom de seigneur :

Je vous at déjà dit, seigneur, que votre place Avec Catilina permet peu cette audace.

C'est, en effet, un défaut de convenance.

(Palissot.)

Et bien que le moyen m'en ait été ravi, Qu'une pitié cruelle à mes douleurs profondes M'ait ôté le secours et du fer et des ondes, \* Je dois rougir pourtant, après un tel malheur, De n'avoir pu mourir d'un excès de douleur : Ma mort étoit ma gloire, et le destin m'en prive Pour croitre mes malheurs, et me voir la captive. Je dois bien toutefois rendre grâces aux dieux De ce qu'en arrivant je te trouve en ces lieux, Que César y commande, et non pas Ptolémée. Hélas! et sous quel astre, ò ciel! m'as-tu formée, Si je leur dois des vœux de ce qu'ils ont permis Que je rencontre ici mes plus grands ennemis, Et tombe entre leurs mains plutôt qu'aux mains d'un prince Qui doit à mon époux son trône et sa province? César, de la victoire écoute moins le bruit; Elle n'est que l'effet du malheur qui me suit; Je l'ai porté pour dot chez Pompée et chez Grasse : \* Deux fois du monde entier j'ai causé la disgrâce; \* Deux fois de mon hymen le nœud mal assorti A chassé tous les dieux du plus juste parti : \* Heureuse en mes malheurs, si ce triste hyménée, Pour le bonheur de Rome, à César m'eût donnée! Et si j'eusse avec moi porté dans la maison D'un astre envenimé l'invincible poison1! Car enfin n'attends pas que j'abaisse ma haine : Je te l'ai déja dit, César, je suis Romaine; Et quoique ta captive, un cœur comme le mien. De peur de s'oublier, ne te demande rien. Ordonne; et, sans vouloir qu'il tremble, ou s'humilie. Souviens-toi seulement que je suis Cornélie.

CÉSAR.

O d'un illustre époux noble et digne moitié, Dont le courage étonne, et le sort fait pitié! Certes, vos sentiments font assez reconnoître Qui vous donna la main, et qui vous donna l'être; Et l'on juge aisément, au cœur que vous portez, Où vous êtes entrée, et de qui vous sortez.

O utinam in thalamos invisi Cæsaris issem Infelix conjux, et nulli læta marito!

L'âme du jeune Crasse, et celle de Pompée, L'une et l'autre vertu par le malheur trompée, Le sang des Scipions protecteur de nos dieux, Parlent par votre bouche et brillent dans vos yeux; Et Rome dans ses murs ne voit point de famille Qui soit plus honorée ou de femme ou de fille. Plût au grand Jupiter, plût à ces mêmes dieux Qu'Annibal eût bravés jadis sans vos aïeux, Que ce héros si cher dont le ciel vous sépare N'eût pas si mal connu la cour d'un roi barbare, Ni mieux aimé tenter une incertaine foi, Que la vieille amitié qu'il eût trouvée en moi; Qu'il eût voulu souffrir qu'un bonheur de mes armes Eût vaincu ses soupçons, dissipé ses alarmes; Et qu'enfin, m'attendant sans plus se défier, Il m'eût donné moyen de me justifier! \* Alors, foulant aux pieds la discorde et l'envie, Je l'eusse conjuré de se donner la vie. D'oublier ma victoire, et d'aimer un rival Heureux d'avoir vaincu pour vivre son égal : l'ensse alors regagné son âme satisfaite Jusqu'à lui faire aux dieux pardonner sa défaite: Il cút fait à son tour, en me rendant son cœur, Que Rome eût pardonné la victoire au vainqueur. Mais puisque par sa perte, à jamais sans seconde, \* Le sort a dérobé cette allégresse au monde 1. César s'efforcera de s'acquitter vers vous De ce qu'il voudroit rendre à cet illustre époux. Prenez donc en ces lieux liberté tout entière : Seulement pour deux jours soyez ma prisonnière, Afin d'être témoiu comme, après nos débats, Je chéris sa mémoire et venge son trépas, Et de pouvoir apprendre à toute l'Italie De quel orgueil nouveau m'enfle la Thessalie. Je vous laisse à vous-même, et vous quitte un moment. Choisissez-lui, Lépide, un digne appartement; Et qu'on l'honore ici, mais en dame romaine, C'est-à-dire un peu plus qu'on n'honore la reine Commandez, et chacun aura soin d'obéir.

Losta dies rapta est populis.

#### LA MORT DE POMPÉE.

CORNÉLIE.

O ciel! que de vertus vous me faites hair 1!

PIN DU TROISLÈME ACTE.

## ACTE OUATRIÈME.

SCÈNE I. - PTOLÉMÉE, ACHILLAS, PHOTIN.

PTOLÉMÉE.

Quoi! de la même main et de la même épée Dont il vient d'immoler le malheureux Pompée, Septime, par César indignement chassé, Dans un tel désespoir à vos yeux a passé?

Oui, seigneur; et sa mort a de quoi vous apprendre La honte qu'il prévient, et qu'il vous faut attendre. Jugez quel est César à ce courroux si lent. Un moment pousse et rompt un transport violent; Mais l'indignation, qu'on prend avec étude, Augmente avec le temps, et porte un coup plus rude : Ainsi n'espérez pas de le voir modéré; Par adresse il se fâche après s'être assuré. Sa puissance établie, il a soin de sa gloire. Il poursuivoit Pompée, et chérit sa mémoire; Et veut tirer à soi, par un courroux accort, L'honneur de sa vengeance et le fruit de sa mort.

Ali! si je t'avois cru, je n'aurois pas de maitre; Je serois dans le trône où le ciel m'a fait naître : Mais c'est une imprudence assez commune aux rois

<sup>&#</sup>x27;Me sera-t-il permis de rapporter lei que mademoiselle de Lenclus, ¡ressee de se rendre aux offres d'un grand seigneur qu'elle n'aimait point, et dont ou lui vantait la probité et le mérite, répondit :

O ciel! que de vertus vous me faites haïr!

C'est le privilége des beaux vers d'être cités en toute occasion, et c'est ce qui n'arrive jamais à la prose. (Yoltaire.)

D'ecouter trop d'avis et se tromper au choix : Le destin les aveugle au bord du précipice ; Ou si quelque lumière en leur âme se glisse, Cette fausse clarté, dont il les éblouit, Les plonge dans un gouffre, et puis s'évanouit. PHOTIN.

J'ai mal connu César; mais puisqu'en son estime, Un si rare service est un énorme crime, Sire, il porte en son flanc de quoi nous en laver; C'est là qu'est notre grâce, il nous l'y faut trouver. Je ne vous parle plus de souffrir sans murmure, D'attendre son départ pour veuger cette injure; Je sais mieux conformer les remèdes au mal :

\* Justifions sur lui la mort de son rival 1;
Et, notre main alors également trempée
Et du sang de César et du sang de Pompée,
Rome, sans leur donner de titres différents,
Se croira par vous seul libre de deux tyrans.

PTOLÉMÉE.

\*Oui, oui, ton sentiment enfin est véritable; C'est trop craindre un tyran que j'ai fait redoutable : Montrons que sa fortune est l'œuvre de nos mains; Deux fois en même jour disposons des Romains : Faisons leur liberté comme leur esclavage. César, que tes exploits n'enflent plus ton courage; Considère les miens, tes yeux en sont témoins. \*Pompée étoit mortel, et tu ne l'es pas moins : Il pouvoit plus que toi; tu lui portois envie : In n'as, non plus que lui, qu'une âme et qu'une vie 2; Et son sort que tu plains te doit faire penser Que ton cœur est sensible, et qu'on peut le percer Tonne, tonne à ton gré, fais peur de ta justice : C'est à moi d'apaiser Rome par ton supplice; C'est à moi de punir ta cruelle douceur, Qui n'épargne en un roi que le sang de sa sœur. Je n'abandonne plus ma vie et ma puissance Au hasard de sa haine, ou de ton inconstance:

<sup>............</sup> Placemus cæde secunda Hesperias gentes; jugulus mihi Cæsaris haustus.

Jamais personne n'en a eu deux.

Ne crois pas que jamais tu puisses à ce prix Récompenser sa flamme, ou punir ses mépris : J'emplotrai contre toi de plus nobles maximes. Tu m'as prescrit tantôt de choisir des victimes, De bien penser au choix; j'obéis, et je voi Que je n'en puis choisir de plus digne que toi, Ni dont le sang offert, la fumée, et la cendre, Puissent mieux satisfaire aux mânés de ton gendre.

Mais ce n'est pas assez, amis, de s'irriter; Il faut voir quels moyens on a d'exécuter: Toute cette chaleur est peut-être inutile; Les soldats du tyran sont maîtres de la ville; Que pouvons-nous contre eux? et, pour les prévenir, Quel temps devons-nous prendre, et quel ordre tenir?

#### ACHILLAS.

Nous pouvons beaucoup, sire, en l'état où nous sommes. A deux milles d'ici vous avez six mille hommes. Que depuis quelques jours, craignant des remûments. Je faisois tenir prèts à tous événements; Quelques soins qu'ait César, sa prudence est décue Cette ville a sous terre une secrète issue, Par où fort aisément on les peut cette nuit Jusque dans le palais introduire sans bruit : Car contre sa fortune aller à force ouverte. Ce seroit trop courir vous-même à votre perte. \* Il nous le faut surprendre au milieu du festin, Enivré des douceurs de l'amour et du vin 1. \* Tout le peuple est pour nous. Tantôt, à son entrée. J'ai remarqué l'horreur que ce peuple a montrée. Lorsque avec tant de faste il a vu ses faisceaux Marcher arrogamment et braver nos drapeaux : Au spectacle insolent de ce pompeux outrage Ses farouches regards étinceloient de rage : Je voyois sa fureur à peine se domter; Et, pour peu qu'on le pousse, il est prêt d'éclater : Mais surtout les Romains que commandoit Septime. Pressés de la terreur que sa mort leur imprime. Ne cherchent qu'à venger par un coup généreux

Plenum epulis, madidumque mero, Venerique paratum

Le mépris qu'en leur chef ce superbe a fait d'eux.

PTOLÉMÉE.

Mais qui pourra de nous approcher sa personne, Si durant le festin sa garde l'environne?

PHOTIN.

Les gens de Cornélie, entre qui vos Romains
Ont déjà reconnu des frères, des germains,
Dont l'âpre déplaisir leur a laissé paroître
Une soif d'immoler leur tyran à leur maître :
Ils ont donné parole, et peuvent, mieux que nous,
Dans les flancs de César porter les premiers coups :
Son faux art de clémence, ou plutôt sa folie,
Qui pense gagner Rome en flattant Cornélie,
Leur donnera sans doute un assez libre accès
Pour de ce grand dessein assurer le succès.
Mais voici Cléopâtre : agissez avec feinte,
Sire, et ne lui montrez que foiblesse et que crainte.
Nous allons vous quitter, comme objets odieux
Dont l'aspect importun offenseroit ses yeux.

Allez, je vous rejoins.

SCÈNE II. - PTOLÉMÉE, CLÉOPATRE, ACHORÉE, CHARMION.

CLÉOPATRE.

J'ai vu César, mon frère, Et de tout mon pouvoir combattu sa colère.

PTOLÉMÉE.

Vous êtes généreuse; et j'avois attendu Cet office de sœur que vous m'avez rendu : Mais cet illustre amant vous a bientôt quittée.

CLÉOPATRE.

Sur quelque brouillerie, en la ville excitée, Il a voulu lui-même apaiser les débats Qu'avec nos citoyens ont pris quelques soldats : : Et moi, j'ai bien voulu moi même vous redire Que vous ne craigniez rien pour vous ni votre empire Et que le grand César blâme votre action

VAR. Ont eus quelques soldats.

Avec moins de courroux que de compassion.
Il vous plaint d'écouter ces lâches politiques
Qui n'inspirent aux rois que des mœurs tyramiques.
Ainsi que la naissance, ils ont les esprits bas;
En vain on les élève à régir des états:
Un cœur né pour servir sait mal comme on commande;
Sa puissance l'accable alors qu'elle est trop grande;
Et sa main que le crime en vain fait redouter,
Laisse choir le fardeau qu'elle ne peut porter.

PTOLÉMÉE.

Vous dites vrai, ma sœur, et ces effets sinistres Me font bien voir ma faute au choix de mes ministres. Si j'avois écouté de plus nobles conseils, Je vivrois dans la gloire où vivent mes pareils; Je mériterois mieux cette amitié si pure Que pour un frère ingrat vous donne la nature; César embrasseroit Pompée en ce palais: Notre Égypte à la terre auroit rendu la paix, Et verroit son monarque encore à juste titre Ami de tous les deux, et peut-être l'arbitre. Mais, puisque le passé ne se peut révoquer, Trouvez bon qu'avec vous mon cœur s'ose expliquer Je vous ai maltraitée : et vous êtes si bonne. Que vous me conservez la vie et la couronne. Vainquez-vous tout-à-fait; et, par un digne effort. Arrachez Achillas et Photin à la mort : Elle leur est bien due; ils vous ont offensée; Mais ma gloire en leur perte est trop intéressée : Si César les punit des crimes de leur roi, Toute l'ignominie en rejaillit sur moi : Il me punit en eux; leur supplice est ma peinc. Forcez, en ma faveur, une trop juste haine. De quoi peut satisfaire un cœur si généreux Le sang abject et vil de ces deux malheureux? Que je vous doive tout : César cherche à vous plaire; Et vous pouvez d'un mot désarmer sa colère. CLÉOPATRE.

Si j'avois en mes mains leur vie et leur trépas, Je les méprise assez pour ne m'en venger pas : Mais sur le grand César je puis fort peu de chose, Quand le sang de Pompée à mes désirs s'oppose. Je ne me vante pas de le pouvoir fléchir; J'en ai déjà parlé, mais il a su gauchir; Et, tournant le discours sur une autre matière, Il n'a ni refusé, ni souffert ma prière. Je veux bien toutefois encor m'y hasarder, Mes efforts redoublés pourront mieux succéder; Et j'ose croire..

PTOLÉMÉE.

Il vient; souffrez que je l'évite: Je crains que de nouveau ma présence l'irrite; Elle pourroit l'aigrir au lieu de l'émouvoir; Et vous agirez seule avec plus de pouvoir.

SCÈNE III 2. — CÉSAR, CLEOPATRE, ANTOINE, LÉPIDE, CHARMION, ACHORÉE, ROMAINS

#### CÉSAR.

Reine, tout est paisible; et la ville calmée, Qu'un trouble assez léger avoit trop alarmée, N'a plus à redouter le divorce intestin <sup>3</sup> Du soldat insolent et du peuple mutin. Mais, ô dieux! ce moment que je vous ai quittée, D'un trouble bien plus grand a mon âme agitée; Et ces soins importuns, qui m'arrachoient de vous, Contre ma grandeur même allumoient mon courroux. Je lui voulois du mal de m'être si contraire, lle rendre ma présence ailleurs si nécessaire; Mais je lui pardonnois, au simple souvenir

#### <sup>1</sup> VAR. Je crains que ma présence à vos yeux ne l'irrite; Que son courroux ému ne s'aigrisse à me voir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette scène de César et de Cléopàtre est un des plus grands exemples du ridicile auquel les mauvais romans avaient accoutumé notre nation. Il n'y a presque pas un vers dans cette scène de César qui ne fasse soubaiter au lecteur que Corneille eût en effet secoud ce joug de l'habitude qui le forçait à faire parler d'amour tous ses héros.... La pureté de la langue est aussi blessée que le bon goût dans toute cette tirade. Le reste de la scène enchérit encore sur ces défauts; il veut que cette ingrate de Rome prie Cléopàtre de se livrer à lui, et d'en avoir des enfants. Îl ne voit que ce chaste amour; suais les ! contre son [eu son feu le sollicite..... Ne perdons point de vue que les héros ne parlaient pont autrement dans ce temps-là..... Pardonnons à Corneille de ne s'être pas toujours élevé au-dessus de son siècle; imputous à nos romans ces défauts du théatre, et plaignons le plus beau génie qu'eut la France d'avoir été asservia ux plus ridicules usages. (Voltaire.)

<sup>&#</sup>x27;C'est un latinisme : discordia intestina.

Du bonheur qu'à ma flamme elle fait obtenir. C'est elle dont je tiens cette huute espérance, Oui flatte mes désirs d'une illustre apparence. Et fait croire à César qu'il peut former des vœux. Ou'il n'est pas tout-à-sait indigne de vos seux. Et qu'il en peut prétendre une juste conquête. N'ayant plus que les dieux au-dessus de sa tête. Oui, reine, si quelqu'un dans ce vaste univers Pouvoit porter plus haut la gloire de vos fers; S'il étoit quelque trône où vous pussiez paroître Plus dignement assise en captivant son maître; J'irois, j'irois à lui, moins pour le lui ravir, Que pour lui disputer le droit de vous servir; Et je n'aspirerois au bonheur de vous plaire Qu'après avoir mis bas un si grand adversaire. C'étoit pour acquérir un droit si précieux Que combattoit partout mon bras ambitieux; Et dans Pharsale même il a tiré l'épée Plus pour le conserver que pour vaincre Pompée, Je l'ai vaincu, princesse : et le dieu des combats M'v favorisoit moins que vos divins appas: Ils conduisoient ma main, ils enfloient mon courage: Cette pleine victoire est leur dernier ouvrage : C'est l'effet des ardeurs qu'ils daignoient m'inspirer; Et vos beaux yeux enfin m'ayant fait soupirer, Pour faire que votre âme avec gloire y réponde, M'ont rendu le premier et de Rome et du monde. C'est ce glorieux titre, à présent effectif, Oue je viens ennoblir par celui de captif : Heureux, si mon esprit gagne tant sur le vôtre Ou'il en estime l'un et me permette l'autre! CLÉOPATRE.

Je sais ce que je dois au souverain bonheur
Dont me comble et m'accable un tel excès d'honneur.
Je ne vous tiendrai plus mes passions secrètes;
Je sais ce que je suis; je sais ce que vous étes.
Vous daignâtes m'aimer dès mes plus jeunes ans;
Le sceptre que je porte est un de vos présents;
Vous m'avez par deux fois rendu le diadème:
J'avoue, après cela, seigneur, que je vous aime,
Et que mon cœur n'est point à l'épreuve des traits

Ni de tant de vertus, ni de tant de bienfaits. Mais, hélas! ce haut rang, cette illustre naissance, Cet état de nouveau rangé sous ma puissance, Ce sceptre par vos mains dans les miennes remis, A mes vœux innocents sont autant d'ennemis : Ils allument contre eux une implacable haine; Ils me font méprisable alors qu'ils me font reine; Et si Rome est encor telle qu'auparavant, Le trône où je me sieds m'abaisse en m'élevant; Et ces marques d'honneur, comme titres infàmes, Ne rendent à jamais indigne de vos flammes. Pose encor toutefois, voyant votre pouvoir, Permettre à mes désirs un généreux espoir. Après tant de combats, je sais qu'un si grand homme A droit de triompher des caprices de Roine, Et que l'injuste horreur qu'elle eut toujours des rois Peut ceder, par votre ordre, à de plus justes lois; Je sais que vous pouvez forcer d'autres obstacles : Vous me l'avez promis, et j'attends ces miracles. Votre bras dans Pharsale à fait de plus grands coups, Et je no les demande à d'autres dieux qu'à vous. CÉSAR.

Tout miracle est facile où mon amour s'applique. Je n'ai plus qu'à courir les côtes de l'Afrique, Qu'à montrer mes drapeaux au reste épouvanté Du parti malheureux qui m'a perséculé; Rome, n'ayant plus lors d'ennemis à me faire, Par impuissance ensîn prendra soin de me plaire; Et vos yeux la verront, par un superbe accueil, Immoler à vos pieds sa haine et son orgueil. Encore une défaite, et dans Alexandrie Je veux que cette ingrate en ma faveur vous prie; Et qu'un juste respect, conduisant ses regards, A votre chaste amour demande des Césars. C'est l'unique bonheur où mes désirs prétendent; C'est le fruit que j'attends des lauriers qui m'attendent : Heureux, si mon destin, encore un peu plus doux, le les faisoit cueillir sans m'éloigner de vous! Mais, las! contre mon seu mon seu me sollicite. Si je veux être à vous, il faut que je vous quitte, En quelques lieux qu'on fuie, il me faut y courir

Pour achever de vaincre et de vous conquérir. Permettez cependant qu'à ces douces amorces Je prenue un nouveau cœur et de nouvelles forces, Pour faire dire encore aux peuples pleins d'effroi Que venir, voir, et vaincre, est même chose en moi.

CLÉOPATRE.

C'est trop, c'est trop, seigneur, souffrez que j'en abusc : Votre amour fait ma faute, il fera mon excuse. Vous me rendez le sceptre, et peut-être le jour; Mais, si j'ose abuser de cet excès d'amour, Je vous conjure encor, par ses plus puissants charmes, Par ce juste bonheur qui suit toujours vos armes, Par tout ce que j'espère et que vous attendez, De n'ensanglanter pas ce que vous me rendez. Faites grâce, seigneur; ou souffrez que j'en fasse, Et montre à tous par là que j'ai repris ma place. Achillas et Photin sont gens à dédaigner; lls sont assez punis en me voyant régner; Et leur crime...

CÉSAR.

Ah! prenez d'autres marques de reine :
Dessus mes volontés vous êtes souveraine;
Mais, si mes sentiments peuvent être écoutés,
Choisissez des sujets dignes de vos bontés.
Ne vous donnez sur moi qu'un pouvoir légitime,
Et ne me rendez point complice de leur crime.
C'est beaucoup que pour vous j'ose épargner le roi;
Et si mes feux n'étoient...

SCÈNE IV. — CÉSAR, CORNÉLIE, CLÉOPATRB, ACHORÉE ANTOINE, LÉPIDE, CHARMION, ROMAINS.

CORNÉLIE.

César, prends garde à toi 1:

Ta mort est résolue, on la jure, on l'apprête; A celle de Pompée on veut joindre ta tête.

l' Que cette scène répare bien la précédente! Que cette générosité de Cornélie élève l'àmel ce n'est point de la terreur et de la pitié, mais c'est de l'admiration. Corneille est le premier de tous les tragiques du monde qui ait excité ce sentiment, et qui en ait fait la base de la tragédie. Quand l'admiration se juint à la pitié et à la terreur, l'art est poussé alors au plus haut point où l'esprit puisse atteindre, (Voltaire.)

Prends-y garde, César, ou ton sang répandu Bientôt parmi le sien se verra confondu. Mes esclaves en sont; apprends de leurs indices L'auteur de l'attentat, et l'ordre, et les complices : Je te les abandonne.

#### CÉSAR.

O cœur vraiment romain, Et digne du héros qui vous donna la main! Ses mânes, qui du ciel ont vu de quel courage Je préparois la mienne à venger son outrage, Mettant leur haine bas, me sauvent aujourd'hui Par la moitié qu'en terre il nous laisse de lui. Quoi que la perfidie ait osé sur sa trame 1, Il vit encore en vous, il agit dans votre âme; Il la pousse, et l'oppose à cette indignité, Pour me vaincre par elle en générosité.

CORNÉLIE.

Tu te flattes, César, de mettre en la croyance Que la haine ait fait place à la reconnoissance : Ne le présume plus; le sang de mon époux A rompu pour jamais tout commerce entre nous. J'attends la liberté qu'ici tu m'as offerte, Afin de l'employer tout entière à ta perte; Et je te chercherai partout des ennemis, Si tu m'oses tenir ce que tu m'as promis. Mais, avec cette soif que j'ai de ta ruine, Je me jette au-devant du coup qui l'assassine, Et forme des désirs avec trop de raison Pour en aimer l'effet par une trahison : Qui la sait et la souffre a part à l'infamie. Si je veux ton trépas, c'est en juste ennemie : Mon époux a des fils; il aura des neveux : Ouand ils te combattront, c'est là que je le veux; Et qu'une digne main par moi-même animée, Dans ton champ de bataille, aux yeux de ton armée, T'immole noblement et par un digne effort Aux mânes du béros dont tu venges la mort.

<sup>&#</sup>x27;On dit bien, la trame de la vie. Cela est pris de la fable allégorique des Parques; mais comme on ne dirait pas le fil de Pompée, on ne doit point dire non plus la trame de Pompée, pour signifier sa vie. (Voltaire.)

Tous mes soins, tous mes vœux hâtent cette vengeance : Ta perte la recule, et ton salut l'avance. Quelque espoir qui d'ailleurs me l'ose ou puisse offrir. Ma juste impatience auroit trop à souffrir : La vengeance éloignée est à demi perdue; Et, quand il faut l'attendre, elle est trop cher vendue. Je n'irai point chercher sur les bords africains Le foudre souhaité que je vois en tes mains; La tête qu'il menace en doit être frappée : J'ai pu donner la tienne au lieu d'elle à Pompée; Ma haine avoit le choix; mais cette haine ensin Sépare son vainqueur d'avec son assassin, Et ne croit avoir droit de punir ta victoire Qu'après le châtiment d'une action si noire. Rome le veut ainsi; son adorable front Auroit de quoi rougir d'un trop honteux affront, De voir en même jour, après tant de conquêtes, Sous un indigne fer ses deux plus nobles têtes. Son grand cœur, qu'à tes lois en vain tu crois soumis, En veut aux criminels plus qu'à ses ennemis, Et tiendroit à malheur le bien de se voir libre, Si l'attentat du Nil astranchissoit le Tibre. Comme autre qu'un Romain n'a pu l'assujettir, Autre aussi qu'un Romain ne l'en doit garantir. Tu tomberois ici sans être sa victime; \* Au lieu d'un châtiment ta mort seroit un crime 2; Et, sans que les pareils en conçussent d'effroi, L'exemple que tu dois périroit avec toi. Venge-la de l'Égypte à son appui fatale, Et je la vengerai, si je puis, de Pharsale. Va, ne perds point de temps, il presse. Adieu : tu peux Te vanter qu'une fois j'ai fait pour toi des vœux.

SCÈNE V. — CÉSAR, CLÉOPATRE, ANTOINE, LÉPIDE, ACHORÉE, CHARMION.

CÉSAR.

Son courage m'étonne autant que leur audace. Reine, voyez pour qui vous me demandiez grâce!

<sup>&#</sup>x27;VAR. Le toudre punisseur.

In scelus it Pharium Romani pœna tyrannı, Exemplumque perit.

#### CLÉOPATRE.

Je n'ai rien a vous dire : allez, seigneur, allez
Venger sur ces méchants tant de droits violés.
On m'en veut plus qu'à vous; c'est ma mort qu'ils respirent,
C'est contre mon pouvoir que les traîtres conspirent;
Leur rage, pour l'abattre, attaque mon soutien,
Et par votre trépas cherche un passage au mien.
Mais, parmi ces transports d'une juste colère,
Je ne puis oublier que leur chef est mon frère.
Le saurez-vous, seigneur? et pourrai-je obtenir
Que ce cœur irrité daigne s'en souvenir?

CÉSAR.

Oui, je me souviendrai que ce cœur magnanime Au bonheur de son sang veut pardonner son crime Adieu, ne craignez rien; Achillas et Photin Ne sont pas gens à vaincre un si puissant destin; Pour les mettre en déroute, eux et tous leurs complices, Je n'ai qu'à déployer l'appareil des supplices, Et, pour soldats choisis, envoyer des bourreaux Qui portent hautement mes haches pour drapeaux.

(César rentre avec les Romains.)
CLÉOPATRE.

Ne quittez pas César; allez, cher Achorée, Repousser avec lui ma mort qu'on a jurée; Et, quand il punira nos lâches ennemis, Faites-le souvenir de ce qu'il m'a promis. Ayez l'œil sur le roi dans la chaleur des armes,

Et conservez son sang pour épargner mes larmes.

ACHORÉE.

Madame, assurez-vous qu'il ne peut y périr, Si mon zèle et mes soins peuvent le secourir.

PIN DU QUATRIÉME ACTE:

## ACTE CINQUIÈME.

SCENE 1. — CORNELIE, tenant une petite urne en sa main; PHILIPPE.

#### CORNÉLIE.

Mes yeux, puis-je vous croire, et n'est-ce point un songe Oui sur mes tristes vœux a formé ce mensonge 1? Te revois-je, Philippe, et cet époux si cher A-t-il recu de toi les honneurs du bûcher? Cette urne que je tiens contient-elle sa cendre? O vous, à ma douleur objet terrible et tendre 3, Éternel entretien de haine et de pitié, Restes du grand Pompée, écoutez sa moitié. N'attendez point de moi de regrets, ni de larmes; Un grand cœur à ses maux applique d'autres charmes. Les foibles déplaisirs s'amusent à parler, Et quiconque se plaint cherche à se consoler. Moi, je jure des dieux la puissance suprême, Et, pour dire encor plus, je jure par vous-même; Car yous pouvez bien plus sur ce cœur affligé Que le respect des dieux qui l'ont mal protégé : Je jure donc par vous, ò pitoyable reste, Ma divinité seule après ce coup funeste, Par vous, qui seul ici pouvez me soulager, De n'éteindre jamais l'ardeur de le venger. Ptolémée à César, par un lâche artifice, Rome, de ton Pompée a fait un sacrifice; Et je n'entrerai point dans tes murs désolés Que le prêtre et le dieu ne lui soient immolés. Faites-m'en souvenir, et soutenez ma haine, O cendres! mon espoir aussi-bien que una peine;

Garnier, du temps de Henri III, lit paraître Cornélie tenant en main l'urne de Pompée. Elle disait :

O douce et chère cendre! à cendre deplorable! Qu'avecque vous ne suis-je! à femme misérable!

(Voltaire)

<sup>&#</sup>x27;il est triste, dans notre poesse, que songs fasse toujours attendre la rime de mensongs. Un mensongs formé sur des vœux n'est pas intelligible. (Voltaire.)

Et, pour m'aider un jour à perdre son vainqueur, Versez dans tous les cœurs ce que ressent mon cœur. Toi qui l'as honoré sur cette infame rive D'une flamme pieuse autant comme chétive. Dis-moi, quel bon démon a mis en ton pouvoir De rendre à ce héros ce funèbre devoir?

Tout couvert de son sang, et plus mort que lui-meme, Après avoir cent fois maudit le diademe, Madame, j'ai porté mes pas et mes sanglots Du côté que le vent poussoit encor les flots. le cours long-temps en vain, mais enfin d'une roche l'en découvre le trone vers un sable assez proche, Où la vague en courroux sembloit prendre plaisir A feindre de le rendre, et puis s'en ressaisir. Je m'y jette, et l'embrasse, et le pousse au rivage; Et, ramassant sous lui le débris d'un naufrage, Je lui dresse un bûcher à la hâte et sans art. Tel que je pus sur l'heure, et qu'il plut au hasard. A peine brûloit-il, que le ciel, plus propice, M'envoie un compagnon en ce pieux office : Cordus, un vieux Romain qui demeure en ces lieux, Retournant de la ville, y détourne les yeux; Et n'y voyant qu'un tronc dont la tête est coupée, A cette triste marque il reconnoît Pompée. Soudain la larme à l'œil, « O toi, qui que tu sois,

A qui le ciel permet de si dignes emplois,

- » Ton sort est bien, dit-il, autre que tu ne penses;
- Tu crains des châtiments, attends des récompenses.
- César est en Egypte, et venge hautement
- Celui pour qui ton zèle a tant de sentiment.
- » Tu peux faire éclater les soins qu'on t'en voit prendre
- » Tu peux même à sa veuve en reporter la cendre.
- » Son vainqueur l'a reçue avec tout le respect
- » Qu'un dieu pourroit ici trouver à son aspect.
- » Achève, je reviens. » Il part et m'abandonne, Et rapporte aussitôt ce vase qu'il me donne, Où sa main et la mienne enfin ont renfermé Ces restes d'un héros par le feu consumé

CORNÉLIE.

O que sa piété mérite de louanges!

PAILIPPE.

En entrant j'ai trouvé des désordres étranges
Tout un grand peuple armé fuyoit devers le port,
Où le roi, disoit-on, s'étoit fait le plus fort.
Les Romains poursuivoient; et César, dans la place
Ruisselante du sang de cette populace,
Montroit de sa justice un exemple assez beau,
Faisant passer Photin par les mains d'un bourreau.
Aussitôt qu'il me voit, il daigne me connoître;
Et prenant de ma main les cendres de mon maître:

- « Restes d'un demi-dieu, dont à peine je puis
- » Égaler le grand nom, tout vainqueur que j'en suis,
- » De vos traitres, dit-il, voyez punir les crimes :
- » Attendant des autels, recevez ces victimes;
- » Bien d'autres vont les suivre. Et toi, cours au palais
- » Porter à sa moitié ce don que je lui fais;
- » Porte à ses déplaisirs cette foible allégeance,
- » Et dis-lui que je cours achever sa vengeauce. »
  Ce graud homme à ces mots me quitte en soupirant,
  Et baise avec respect ce vase qu'il me rend.
  CORNÉLIE.

O soupirs! ò respect! ò qu'il est doux de plaindre Le sort d'un ennemi quand il n'est plus à craindre! Qu'avec chaleur, Philippe, on court à le venger Lorsqu'on s'y voit forcé par son propre danger, Et quand cet intérêt qu'on prend pour sa mémoire Fait notre sûreté comme il croît notre gloire 11 César est généreux, j'en veux être d'accord; Mais le roi le veut perdre, et son rival est mort. Sa vertu laisse lieu de douter à l'envie De ce qu'elle feroit s'il le voyoit en vie : Pour grand qu'en soit le prix, son péril en rabat; Cette ombre qui la couvre en affoiblit l'éclat : L'amour même s'y mêle, et le force à combattre; Quand il venge Pompée, il défend Cléopâtre.

Cornelie répond :

Il plota mort celus Qu'il n'eût voulu souffrir être vif comme lut.

(Voltagres)

Garnier avait donné les mêmes sentiments à Cornelie; Philippe les det : César plora sa mort.

Tant d'intérêts sont joints à ceux de mon époux, Que je ne devrois rien à ce qu'il fait pour nous, Si, comme par soi-même un grand cœur juge un autre. Je n'aimois mieux juger sa vertu par la nôtre, Et croire que nous seuls armons ce combattant, Parce qu'au point qu'il est j'en voudrois faire autant.

# SCÈNE II. — CLÉOPATRE, CORNÉLIE, PHILIPPE, CHARMION.

#### CLÉOPATRE.

Je ne viens pas ici pour troubler une plainte
Trop juste à la douleur dont vous êtes atteinte;
Je viens pour rendre hommage aux cendres d'un héros
Qu'un fidèle affranchi vient d'arracher aux flots,
Pour le plaindre avec vous, et vous jurer, madame,
Que j'aurois conservé ce maître de votre âme,
Si le ciel, qui vous traite avec trop de rigueur,
M'en eût donné la force aussi-bien que le cœur.
Si pourtant, à l'aspect de ce qu'il vous renvoie,
Vos douleurs laissoient place à quelque peu de joie;
Si la vengeance avoit de quoi vous soulager,
Je vous dirois aussi qu'on vient de vous venger,
Que le traître Photin.... Vous le savez peut-ètre?

#### CORNÉLIE.

Oui, princesse, je sais qu'en a puni ce traître.

CLÉOPATRE.

Un si prompt châtiment vous doit être bien doux. CORNÉLIE.

S'il a quelque douceur, elle n'est que pour vous.

CLÉOPATRE.

Tous les cœurs trouvent doux le succès qu'ils espèrent. CORNÉLIE.

Comme nos intérêts, nos sentiments diffèrent. Si César à sa mort joint celle d'Achillas, Vous ètes satisfaite, et je ne la suis pas. Aux mânes de Pompée il faut une autre offrande; La victime est trop basse, et l'injure trop grande; Et ce n'est pas un sang que pour la réparer Son ombre et ma douleur daigne considérer : L'ardeur de le venger, dans mon âme allumée,

En attendant César, demande Ptolémée. Tout indigne qu'il est de vivre et de régner, Je sais bien que César se force à l'épargner; Mais quoi que son amour ait osé vous promettre, Le ciel, plus juste enfin, n'osera le permettre; Et, s'il peut une fois écouter tous mes vœux, Par la main l'un de l'autre ils périront tous deux. Mon âme à ce bonheur, si le ciel me l'envoie, Oublira ses douleurs pour s'ouvrir à la joie; Mais si ce grand souhait demande trop pour moi, Si vous n'en perdez qu'un, ô ciel, perdez le roi.

CLÉOPATRE.

Le ciel sur nos souhaits ne règle pas les choses. CORNÉLIE.

Le ciel règle souvent les effets sur les causes. Et rend aux criminels ce qu'ils ont mérité.

CLÉOPATRE.

Comme de la justice, il a de la bonté.

CORNÉLIE.

Oui; mais il fait juger, à voir comme il commence, Que sa justice agit, et non pas sa clémence. CLÉOPATRB.

Souvent de la justice il passe à la douceur. CORNÉLIE.

Reine, je parle en veuve, et vous parlez en sœur. Chacune a son sujet d'aigreur ou de tendresse, Qui dans le sort du roi justement l'intéresse. Apprenons par le sang qu'on aura répandu A quels souhaits le ciel a le mieux répondu. Voici votre Achoréc.

SCÈNE III. - CORNÉLIE, CLÉOPATRE, ACHORÉE, PHILIPPE, CHARMION.

CLÉOPATRE.

Hélas! sur son visage Rien ne s'offre à mes yeux que de mauvais présage. Ne nous déguisez rien, parlez sans me flatter; Qu'ai-je à craindre, Achorée? ou qu'ai-je à regretter? ACHORÉE.

Aussitôt que César eut su la perfidie...

CLÉOPATRE.

Ah! ce n'est pas ses soins que je veux qu'on me die; le sais qu'il fit trancher et clore ce conduit Par où ce grand secours devoit être introduit; Qu'il manda tous les siens poer s'assurer la place Où Photin a reçu le prix de son audace; Que d'un si prompt supplice Achillas étonné S'est aisément saisi du port abandonné; Que le roi l'a suivi; qu'Antoine a mis à terre Ce qui dans ses vaisseaux restoit de gens de guerre; Que César l'a rejoint; et je ne doute pas Qu'il n'ait su vaincre encore et punir Achillas.

Oui, madame, on a vu son bonheur ordinaire... CLÉOPATRE.

Dites-moi seulement s'il a sauvé mon frère, S'il m'a tenu promesse.

ACHORÉE.

Oui, de tout son pouvoir.

CLÉOPATRE.

C'est là l'unique point que je voulois savoir.

Madame, vous voyez, les dieux m'ont écoulée.

CORNÉLIE.

lls n'ont que différé la peine méritée.

Vous la vouliez sur l'heure, ils l'en ont garanti.

Il faudroit qu'à nos vœux il eût mieux consenti.

Que disiez-vous naguère? et que viens-je d'entendre? Accordez ces discours que j'ai peine à comprendre.

Ni vos vœux ni vos soins n'ont pu le secourir; Malgré César et nous il a voulu périr : Mais il est mort, madame, avec toutes les marques Dont éclatent les morts des plus dignes monarques ; Sa vertu rappelée a soutenu son rang, Et sa perte aux Romains a coûté bien du sang. Il combattoit Antoine avec tant de courage,

YAR. Que puissent laisser d'eux les plus dignes monarques.

Ou'il emportoit déià sur lui quelque avantage : Mais l'abord de César a changé le destin ; Aussitôt Achillas suit le sort de Photin : Il meurt, mais d'une mort trop belle pour un traitre. Les armes à la main, en défendant son maître : Le vainqueur crie en vain qu'on épargne le roi: Ces mots au lieu d'espoir lui donnent de l'effroi; Son esprit alarmé les croit un artifice Pour réserver sa tête aux hontes d'un supplice 1. Il pousse dans nos rangs, il les perce, et fait voir Ce que peut la vertu qu'arme le désespoir; Et son cœur, emporté par l'erreur qui l'abuse, Cherche partout la mort, que chacun lui refuse. Enfin perdant haleine après ces grands efforts, Près d'ètre environné, ses meilleurs soldats morts, Il voit quelques fuyards sauter dans une barque; Il s'v iette: et les siens, qui suivent leur monarque. D'un si grand nombre en foule accablent ce vaisseau. Que la mer l'engloutit avec tout son fardeau. C'est ainsi que sa mort lui rend toute sa gloire, A vous toute l'Égypte, à César la victoire. Il vous proclame reine; et, bien qu'aucun Romain Du sang que vous pleurez n'ait vu rougir sa main. Il nous fait voir à tous un déplaisir extrême: Il soupire, il gémit. Mais le voici lui-même. Qui pourra mieux que moi vous montrer la douleur Oue lui donne du roi l'invincible malheur.

SCÈNE IV. — CÉSAR, CORNÉLIE, CLÉOPATRE, ANTOINE, LÉPIDE, ACHORÉE, CHARMION, PHILIPPE.

#### CORNÉLIE.

César, tiens-moi parole, et me rends mes gulères. Achillas et Photin ont reçu leurs salaires :
Leur roi n'a pu jouir de ton cœur adouci;
Et Pompée est vengé ce qu'il peut l'être ici.
Je n'y saurois plus voir qu'un funeste rivage
Qui de leur attentat m'offre l'horrible image,
Ta nouvelle victoire, et le bruit éclatant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VAR. A l'affront d'un supplice.

Qu'aux changements de roi pousse un peuple meonstant : Et, parmi ces objets, ce qui le plus m'afflige, C'est d'y revoir toujours l'ennemi qui m'oblige. Laisse-moi m'affranchir de cette indignité, Et souffre que ma haine agisse en liberté. A cet empressement j'ajoute une requête : Vois l'urne de Pompée ; il y manque sa tête; Ne me la retiens plus ; c'est l'unique faveur Dont je te puis encor prier avec honneur.

CÉSAR.

Il est juste; et César est tout prêt de vous rendre Ce reste où vous avez tant de droit de prétendre : Mais il est juste aussi qu'après tant de sanglots A ses manes errants nous rendions le repos, Ou'un bûcher allumé par ma main et la vôtre Le venge pleinement de la honte de l'autre 1; Que son ombre s'apaise en voyant notre ennui; Et qu'une urne plus digne et de vous et de lui. Après la flamme éteinte et les pompes finies, Renferme avec éclat ses cendres réunies. De cette mêine main dont il fut combattu Il verra des autels dressés à sa vertu; Il recevra des vœux, de l'encens, des victimes. Sans recevoir par là d'honneurs que légitimes : Pour ces justes devoirs je ne veux que demain: Ne me refusez pas ce bonheur souverain. Failes un peu de force à votre impalience; Vous êtes libre après; partez en diligence; Portez à notre Rome un si digne trésor; Portez...

CORNÉLIE.

Non pas, César, non pas à Rome encor : Il faut que ta défaite et que tes funérailles A cette cendre aimée en ouvrent les murailles; Et quoiqu'elle la tienne aussi chère que moi, Elle n'y doit rentrer qu'en triomphant de toi. Je la porte en Afrique; et c'est là que j'espère Que les fils de Pompée, et Caton, et mon père,

On no vois pas à quot se rapporte cet autre. Il vout dire apparenment Poutre béther.

Secondés par l'effort d'un roi plus généreux. Ainsi que la justice auront le sort pour eux. C'est là que tu verras sur la terre et sur l'onde Le débris de Pharsale armer un autre monde; Et c'est là que j'irai, pour hâter tes malheurs, Porter de rang en rang ces cendres et mes pleurs. Je veux que de ma haine ils recoivent des règles, Qu'ils suivent au combat des urnes au lieu d'aigles; Et que ce triste objet porte en leur souvenir Les soins de le venger, et ceux de te punir. Tu veux à ce héros rendre un devoir suprême : L'honneur que tu lui rends rejaillit sur toi-même : Tu m'en veux pour témoin ; j'obéis au vainqueur : Mais ne présume pas toucher par là mon cœur. La perte que j'ai faite est trop irréparable; La source de ma haine est trop inépuisable : A l'égal de mes jours je la ferai durer ; Je veux vivre avec elle, avec elle expirer. Je t'avoûrai pourtant, comme vraiment Romaine. Que pour toi mon estime est égale à ma haine: Que l'une et l'autre est juste, et montre le pouvoir. L'une de ta vertu, l'autre de mon devoir; Que l'une est généreuse, et l'autre intéressée, Et que dans mon esprit l'une et l'autre est forcée : Tu vois que ta vertu, qu'en vain on veut trahir. Me force de priser ce que je dois haïr : Juge ainsi de la haine où mon devoir me lie. La veuve de Pompée y force Cornélie. J'irai, n'en doute point, au sortir de ces lieux. Soulever contre toi les hommes et les dieux; Ces dieux qui t'ont flatté, ces dieux qui m'ont trompée. Ces dieux qui dans Pharsale ont mal servi Pompéc. Qui, la foudre à la main, l'ont pu voir égorger : lls connoîtront leur faute, et le voudront venger. Mon zèle, à leur refus, aidé de sa mémoire, Te saura bien sans eux arracher la victoire: Et quand tout mon effort se trouvera rompu. Cléopâtre fera ce que je n'aurai pu. Je sais quelle est ta flamme et quelles sont ses forces. Que tu n'ignores pas comme on fait les divorces, Oue ton amour t'aveugle, et que pour l'épouser

Rome n'a point de lois que tu n'oses briser : Mais sache aussi qu'alors la jeunesse romaine Se croira tout permis sur l'époux d'une reine, Et que de cet hymen tes amis indignés Vengeront sur ton sang leurs avis dédaignés. J'empèche ta ruine, empêchant tes caresses. Adieu : j'attends demain l'effet de tes promesses.

Ţ

SCÈNE V. — CÉSAR, CLÉOPATRE, ANTOINE, LÉPIDE, ACHORÉE, CHARMION.

### CLÉOPATRE.

Plutôt qu'à ces périls je vous puisse exposer, Seigneur, perdez en moi ce qui les peut causer; Sacrifiez ma vie au bonheur de la vôtre; Le mien sera trop grand, et je n'en veux point d'autre, Indigne que je suis d'un César pour époux, Que de vivre en votre âme, étant morte pour vous

CÉSAR.

Reine, ces vains projets sont le seul avantage Qu'un grand cœur impuissant a du ciel en partage : Comme il a peu de force, il a beaucoup de soins; Et, s'il pouvoit plus faire, il souhaiteroit moins. Les dieux empêcheront l'effet de ces augures, Et mes félicités n'en seront pas moins pures. Pourvu que votre amour gagne sur vos douleurs Ou'en faveur de César vous tarissiez vos pleurs, Et que votre bonté, sensible à ma prière, Pour un fidèle amant oublie un mauvais frère On aura pu vous dire avec quel déplaisir J'ai vu le désespoir qu'il a voulu choisir; Avec combien d'efforts j'ai voulu le défendre Des paniques terreurs qui l'avoient pu surprendre Il s'est de mes bontés jusqu'au bout défendu, Et de peur de se perdre il s'est ensin perdu. O honte pour César, qu'avec tant de puissance, Tant de soins pour vous rendre entière obéissance. Il n'ait pu toutefois, en ces événements, Obéir au premier de vos commandements! Prenez-vous-en au ciel, dont les ordres sublimes Malgré tous nos efforts savent punir les crimes;

Sa rigueur envers lui vous ouvre un sort plus doux, Puisque par cette mort l'Égypte est toule à vous. CLÉOPATRE.

Je sais que j'en reçois un nouveau diadème, Qu'on n'en peut accuser que les dieux, et lui-même; Mais comme il est, seigneur, de la fatalité Que l'aigreur soit mêlée à la félicité, Ne vous offensez pas si cet heur de vos armes, Qui me rend tant de biens, me coûte un peu de larmes. Et si, voyant sa mort due à sa trahison, Je donne à la nature ainsi qu'à la raison. Je n'ouvre point les yeux sur ma grandeur si proche, Qu'aussitôt à mon cœur mon sang ne le reproche; J'en ressens dans mon âme un murmure secret, Ét ne puis remonter au trône sans regret.

ACHORÉE.

Un grand peuple, seigneur, dont cette cour est pleine, Par des cris redoublés demande à voir sa reine, Et, tout impatient, déjà se plaint aux cieux Qu'on lui donne trop tard un bien si précieux

Ne lui refusons plus le bonheur qu'il désire :
Princesse, allons par là commencer votre empire.
Fasse le juste ciel, propice à mes désirs,
Que ces longs cris de joie étouffent vos soupirs,
Et puissent ne laisser dedans votre pensée
Que l'image des traits dont mon âme est blessée!
Cependant qu'à l'envi ma suite et votre cour
Préparent pour demain la pompe d'un beau jour,
Où, dans un digne emploi l'une et l'autre occupée,
Couronne Cléopàtre, et m'apaise Pompée,
Élève à l'une un trône, à l'autre des autels,
Et jure à tous les deux des respects immortels,

## EXAMEN DE POMPEE.

A bien considérer cette pièce, je ne crois pas qu'il y en ait sur le théâtre où l'histoire soit plus conservée et plus salsissée tout ensemble. Elle est si connue, que je n'ai osé en changer les événements; mais il s'y en trouvera peu qui soient arrivés comme je les fais arriver. Je n'y ai ajouté que ce qui regarde Cornélie, qui semble s'y offrir d'elle-même, puisque, dans la vérité historique, elle étoit dans le même vaisseau que son mari lorsqu'il aborda en Egypte, qu'elle le vit descendre dans la barque, où il fut assassiné à ses yeux par Septime, et qu'elle fut poursuivie sur mer par les ordres de Ptolémée. C'est ce qui m'a donné occasion de seindre qu'on l'atteignit, et qu'elle sut ramenée devant César, bien que l'histoire n'en parle point. La diversité des lieux où les choses se sont passées, et la longueur du temps qu'elles ont consumé dans la vérité historique, m'ont réduit à cette salsification pour les ramener dans l'unité de jour et de lieu. Pompée fut massacré devant les murs de Pélusium. qu'on appelle aujourd'hui Damiette; et César prit terre à Alexandrie. Je n'ai nommé ni l'une ni l'autre ville, de peur que le nom de l'une n'arrêtat l'imagination de l'auditeur, et ne lui sit remarquer malgré lui la fausseté de ce qui s'est passé ailleurs. Le lieu particulier est, comme dans Polyeucte, un grand vestibule commun à tous les appartements du palais royal; et cette unité n'a rien que de vraisemblable, pourvu qu'on se détache de la vérité historique. Le premier, le troisième et le quatrième acte y ont leur justesse manifeste; il y peut avoir quelque difficulté pour le second et le cinquième, dont Cléopatre ouvre l'un, et Cornélie l'autre. Elles sembleroient toutes deux avoir plus de raison de parler dans leur appartement; mais l'impatience de la curiosité féminine les en peut saire sortir; l'une, pour apprendre plus tôt les nouvelles de la mort de Pompée, ou par Achorée, qu'elle a envoyé en être témoin, ou par le premier qui entrera dans ce vestibule; et l'autre, pour en savoir du combat de César et des Romains contre Ptolémée et les Égyptiens, pour empêcher que ce héros n'en aille donner à Cléopatre avant qu'à elle, et pour obtenir de lui d'autant plus tôt la permission de partir : en quoi on peut remarquer que, comme elle sait qu'il est amoureux de cette reine, et qu'elle peut douter qu'au retour de sou combat, les trouvant ensemble, il ne lui sasse le premier compliment, le soin qu'elle a de conserver la dignité romaine lui fait prendre la parole la première, et obliger par là César à lui répondre avant qu'il puisse dire rien à l'autre.

Pour le temps, il m'a fallu réduire en soulèvement tunultuaire une guerre qui n'a pu durer guère moins d'un an, puisque Plutarque rapporte qu'incontinent après que César fut parti d'Alexandrie, Cléopâtre accoucha de Césarion. Quand Pompée se présenta pour entrer en Égypte, cette princesse et le roi son frère avoient chacun leur armée prête à en venir aux mains l'une contre l'autre, et n'avoient garde ainsi de loger dans le même palais. César, dans ses Commentaires, ne parle point de ses amours avec elle, ni que la tête de Pompée lui fut présentée quand il arriva; c'est Plutarque et Lucain qui nous apprennent l'un et l'autre : mais ils ne lui font présenter cette tête que par un des ministres du roi, nommé Théodote, et non pas par le roi même, comme je l'ai fait.

Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le titre de ce poenie. qui porte le nom d'un héros qui n'y parle point; mais il ne laisse pas d'en être, en quelque sorte, le principal acteur, puisque sa mort est la cause unique de tout ce qui s'y passe. J'ai justifié ailleurs l'unité d'action qui s'y rencontre, par cette raison que les événements y ont une telle dépendance l'un de l'autre, que la tragédie n'auroit pas été complète, si je ne l'eusse. poussée jusqu'au terme où je la fais finir. C'est à ce dessein que, dès le premier acte, je fais connoître la venue de César, à qui la cour d'Égypte immole Pompée pour gagner les bonnes grâces du victorieux; et ainsi il m'a fallu nécessairement faire voir quelle réception il feroit à leur lâche et cruelle politique. J'ai avancé l'age de Ptolémée, afin qu'il pût agir, et que, portant le titre de roi, il tâchât d'en soutenir le caractère. Bien que les historiens et le poête Lucain l'appellent communément rex puer, le roi enfant, il ne l'étoit pas à tel point qu'il ne fût en état d'épouser sa sœur Cléopâtre, comme l'avoit ordonné son père. Hirtius dit qu'il étoit puer jam adulta atate; et Lucain appelle Cléopâtre incestueuse dans ce vers qu'il adresse à ce roi par apostrophe:

#### Incestie sceptris cessure sororis;

soit qu'elle eût déjà contracté ce mariage incestueux, soit à causqu'après la guerre d'Alexandrie et la mort de Ptolémée, César la fit épouser à son jeune frère, qu'il rétablit dans le trône : d'où l'on peut tirer une conséquence infaillible, que si le plusjeune des deux frères étoit en âge de se marier quand César partit d'Égypte, l'ainé en étoit capable quand il y arriva, puisqu'il n'y tarda pas plus d'un an.

Le caractère de Cléopâtre garde une ressemblance ennoblie par ce qu'on y peut imaginer de plus illustre. Je ne la fais amoureuse que par ambition, et en sorte qu'elle semble n'avoir point d'amour qu'en tant qu'il peut servir à sa grandeur. Quoique la réputation qu'elle a laissée la fasse passer pour une femme lascive et abandonnée à ses plaisirs, et que Lucain, peut-être en haine de César, la nomme en quelque endroit meretrix regina, et fasse dire ailleurs à l'eunuque Photin, qui gouvernoit sous le nom de son frère Ptolémée:

Quem non e nobis credit Gleopatra nocentem? A quo casta fuit?

je trouve qu'à bien examiner l'histoire, elle n'avoit que de l'ambition sans amour, et que, par politique, elle se servoit des avantages de sa beauté pour affermir sa fortune. Cela paroit visible, en ce que les historiens ne marquent point qu'elle se soit donnée qu'aux deux premiers hommes du monde, César et Antoine, et qu'après la déroute de ce dernier, elle n'épargna aucun artifice pour engager Auguste dans la même passion qu'ils avoient eue pour elle, et fit voir par là qu'elle ne s'étoit attachée qu'a la haute puissance d'Antoine, et non pas à sa personne.

Pour le style, il est plus élevé en ce poeme qu'en aucun des miens, et ce sont, sans contredit, les vers les plus pompeux que j'aie faits. La gloire n'en est pas toute à moi : j'ai traduit de Lucain tout ce que j'y ai trouvé de propre à mon sujet; et. comme je n'ai point sait de scrupule d'enrichir notre langue du pillage que j'ai pu faire chez lui, j'ai tâché, pour le reste, à entrer si bien dans sa manière de former ses pensées et de s'expliquer, que ce qu'il m'a fallu y joindre du mien sentît son génic. et ne fût pas indigne d'être pris pour un larcin que je lui eusse fait. J'ai parlé, en l'Examen de Polyeucte, de ce que je trouve à dire en la confidence que fait Cléopâtre à Charmion au second acte : il ne me reste qu'un mot touchant les narrations d'Achorée. qui ont toujours passé pour fort belles : en quoi je ne veux pas aller contre le jugement du public, mais seulement faire remarquer de nouveau que celui qui les fait et les personnes qui les écoutent ont l'esprit assez tranquille pour avoir toute la patience qu'il y faut donner. Celle du troisième acte, qui est à mon gré la plus magnifique, a été accusée de n'être pas reçue par une personne digne de la recevoir; mais bien que Charmion qui l'écoute ne soit qu'une domestique de Cléopâtre, qu'on peut toutefois prendre pour sa dame d'honneur, étant envoyée exprès par cette reine pour l'écouter, elle tient lieu de cette reine même. qui cependant montre un orgueil digne d'elle, d'attendre la visite de César dans sa chambre sans aller au-devant de lui. D'ailleurs Cléopâtre eût rompu tout le reste de ce troisième acte. si elle s'y fût montrée; et il m'a fallu la cacher par adresse de théâtre, et trouver pour cela dans l'action un prétexte qui sut glorieux pour elle, et qui ne laissat point paroître le secret de l'art qui m'obligeoit à l'empêcher de se produire.

# LE MENTEUR,

COMÉDIBO

1642.

## NOTICE.

Le Menteur a cela de particulier qu'il marque à la fois l'essor et le point d'arrêt du talent de Corneille dans le genre comique, et l'avénement de la véritable comédie sur notre théâtre.

« C'est beaucoup, dit Voltaire, que, dans un temps où l'on ne connaissait que des aventures romanesques et des turlupinades, Corneille mit la morale sur le théâtre. Ce n'est qu'une traduction; mais c'est probablement à cette traduction que nous devons Molière. Il est impossible, en effet, que l'inimitable

La première édition de cette pièce est de 1644. Corneille y sit depuis des changements et des observations; et cependant Voltaire, par un motif qu'il est difficile de deviner, adopta le texte de 1644, et critiqua très-amèrement des vers que l'auteur lui-même avait fait disparaître. Nous donnons ici le texte tel qu'il a été sixé désinitivement par Corneille.

1 ll y a là, de la part de Voltaire, en ce qui touche Molière, une évidente exagération, et nous ne pouvons mieux faire que de citer comme correctif ce

jugement de M. Nisard :

a Le Menseur avait sans doute averti Molère de son génie, en lui apprenant à chercher dans les mœurs et les caractères la comédie que tous les exemples contemporains lui montraient dans l'intrigue; mais il avait fait que mettre sur la voie de la comédie bourgeoise, et il lui restait à créer tout entière la haute comédie. Il n'en est pas de même de la tragédie. Corneille en avait fait si bien voir les caractères et comme l'essence, que, même en la perfectionnant d'après ses exemples, on ne pouvait arriver qu'à la gloire de l'égaler. >

Si l'on s'en rapporte à une anecdote citée par François de Neufchâteau, dans l'Esprit du grand Corneille, Molière aurait reconnu lui-mème, de la manière la plus formelle, les obligations qu'il avait à Corneille. « Oui, mon cher Despréaux, aurait-il dit en caurant avec l'auteur du Lutrin, je dois beaucoup au Menteur. Lorsqu'il parut, j'avais bien l'envie d'écrire, mais j'étale incertain de ce que j'écrirais; mes idées étaient confuses : cet ouvrage vint les fixer. Le dialogue me fit voir comment causaient les honnètes gens; la grâce et l'esprit de Dorante m'apprirent qu'il fallait toujours choisir un héros de bon ton ; le sang-froid avec lequel il débite ses faussetés me montra comment il fallait établir un caractère; la scène où il onbile lui-même le nom supposé qu'il a'est donne m'éc aira sur la bonne plaisanterie; et celle où il est obligé de se battre par

Molière ait vu cette pièce sans voir tout d'un coup la prodigieuse supériorité que ce genre a sur tous les autres, et sans s'y livrer entièrement. »

a C'est dans le Menteur, dit à son tour La Harpe, qu'on entendit pour la première fois sur la scène la conversation des bonnètes gens. On n'avait eu jusque-là que des farces grossières, telles que les Jodelets de Scarron et de mauvais romans diulogués. L'intrigue du Menteur est faible, et ne roule que sur une méprise de nom qui n'amène pas des situations fort comiques; mais la facilité et l'agrément des mensonges de Dorante et la scène entre son père et lui, où le poête a su être éloquent sans sortir du ton de la comédie, font encore voir cette pièce avec plaisir... Plusieurs vers du Menteur sont restés proverbes, mérite unique avant Molière. »

M. Guizot est à peu près du même avis que La Harpe :

« Ce n'est point par le fond de l'intrigue, ni par la vérité des sentiments que le Menteur se distingue des premières comédies de Corneille; dans plusieurs, les règles sont aussi bien observées; celle de l'unité de lieu l'est bien plus exactement dans lu Place Royale, celle de l'unité de temps dans la Suivante; mais l'effet dramatique naît, dans le Menteur, de la peinture d'un caractère réel, connu, et Corneille apprenait encore une fois au public à goûter le charme de la vérité. »

Quant à Geoffroy, toujours porté à l'admiration ou tout au moins à l'indulgence quand il s'agit de Corneille, il insiste plus vivement sur l'èloge; et son jugement mérite d'être cité en en-

tier; le voici :

a Les progrès de la société ont enrichi notre scène d'un comique plus délicat, plus profond que celui qui règne dans le Menseur; mais cette pièce offre des traits qu'on n'a pas encore surpassés. Quoique le principal personnage assigne un rang à cet ouvrage parmi les pièces de caractère, on serait peut-être tenté de le rabaisser au genre de l'intrigue, parce que les intrigues sont fondées sur des erreurs et des fourberies, et que les fourberies ne sont que des mensonges: nos valets intrigants, nos Scapins, nos Crispins, nos Frontins, ne sont que des menteurs; mais ce sont des valets, et il semble même qu'un proverbe assez connu leur donne le privilége de mentir. Dans la

suite de ses mensonges, me prouva que toutes les comédies ont besoin d'un bet moral. Essin, sans le Menteur, j'aurais sans doute fait quelques pièces d'intrigue, l'Étourdi, le Dépit amoureux, mais peut-être n'aurais-je jamais fait le Misanth.opr. — Embrassez-moi, dit Despréaux, voilà un aveu qui vaut la mell-leure comédie. »

M. Taschereau, en rapportant cette anecdote, ajoute qu'il l'a vainement cherchée dans le Bolmana, où François de Neufchâteau dit l'avoir puisée. Comme M. Taschereau, nous la domana sous toute reserve.

pièce de Corneille, au contraire, c'est le maître qui est menteur; c'est un jeune homme bien né qu'on nous présente infecté de ce vice si bas; et le valet, malgré la bassesse de sa condition, est le précepteur de son maître. Ce n'est pas précisément pour tromper que Dorante ment, c'est pour s'amuser; aucune vue d'intérêt, aucun motif odieux ne souille ses mensonges; c'est un travers d'esprit plutôt qu'un vice du cœur.... Le Menteur de Corneille n'est donc pas un escroc, un fourbe odieux; c'est un jeune homme aimable, mais extravagant, qui met sa gloire et son plaisir à forger des histoires. L'auteur a fait sentir habilement les conséquences et le danger de cette sotte manie, par les embarras où le Menteur se jette de gaieté de cœur, et surtout par la témérité coupable qui lui fait abuser de la crédulité et de la confiance de son père, jusqu'à le rendre ainsi le jouet de ses contes et de ses fictions ridicules. »

Geoffroy ajoute que si l'intrigue répondait au caractère principal, le Menteur serait une de nos meilleures comédies; toujours est-il qu'après avoir obtenu, lors de son apparition, un trèsgrand succès, le Menteur est resté populaire. Supérieur à la pièce espagnole, à laquelle Corneille l'avait emprunté, il s'est toujours maintenu lui-mème au-dessus des imitations qui en ont été faites, y compris la comédie que Goldoni fit jouer sous le même titre en 1750 '. Voltaire, en comparant les deux pièces, trouve que « le caractère du Menteur de Goldoni est bien moins noble que celui de Corneille; que la pièce française est plus sage; que le style en est plus vif, plus intéressant; et que la pièce italienne n'approche point des vers de l'auteur de Cinna. »

approche point des vers de l'auteur de Cima.

# ÉPITRE.

## MONSIEUR,

Je vous présente une pièce de théâtre d'un style si éloigné de ma dernière, qu'on aura de la peine à croire qu'elles soient parties toutes deux de la même main, dans le même hiver. Aussi les raisons qui m'ont obligé à y travailler ont été bien différentes. J'ai fait Pompée pour satisfaire à ceux qui ne trouvoient pas les vers de Polyeucle si puissants que ceux de Ginaa, et leur montrer que j'en saurois bien retrouver la pompe, quand le

<sup>1</sup> Il Bugiardo, commedia di tre atti in prosa, rappresentata per la prima volta in Mantova. — Cette comédie a été traduite par M. Aignan, dans les Chefs-d'ouvre des thédires étrangers.

sujet le pourroit soussrir : j'ai sait le Menteur pour contenter les souhaits de beaucoup d'autres qui, suivant l'humeur des Francois, aiment le changement, et après tant de poëmes graves, dont nos meilleures plumes ont enrichi la scène, m'ont demandé quelque chose de plus enjoué qui ne servît qu'à les divertir. Dans le premier, j'ai voulu faire un essai de ce que pouvoit la majesté du raisonnement et la force des vers dénués de l'agrément du svjet; dans celui-ci, j'ai voulu tenter ce que pourroit l'agrément du sujet dénué de la force des vers. Et d'ailleurs, étant obligé au genre comique de ma première réputation, je ne pouvois l'abandonner tout-à-fait sans quelque espèce d'ingratitude. Il est vrai que comme, alors que je me hasardai à le guitter, je n'osai me sier à mes seules forces, et que, pour m'élever à la dignité du tragique, je pris l'appui du grand Sénèque', à qui j'empruntai tout ce qu'il avoit donné de rare à sa Médée : ainsi, quand je me suis résolu de repasser du héroïque au naîf, je n'ai osé descendre de si haut sans m'assurer d'un guide, et me suis laissé conduire au fameux Lope de Vega, de peur de m'égarer dans les détours de tant d'intrigues que fait notre Menteur. En un mot, ce n'est ici qu'une copie d'un excellent original qu'il a mis au jour sous le titre de La Sospechosa verdad; et, me fiant sur notre Horace, qui donne liberté de tout oser aux poètes, ainsi qu'aux peintres, j'ai cru que, nonobstant la guerre des deux couronnes, il m'étoit permis de trafiquer en Espagne. Si cette sorte de commerce étoit un crime, il y a longtemps que je serois coupable, je ne dis pas seulement pour le Cid, où je me suis aidé de don Guillem de Castro, mais aussi pour Médée, dont je viens de parler, et pour Pompée même, où, pensant me fortifier du secours de deux Latins, j'ai pris celui de deux Espagnols, Sénèque et Lucain étant tous deux de Cordone. Ceux qui ne voudront pas me pardonner cette intelligence avec nos ennemis approuveront du moins que je pille chez eux; et, soit qu'on fasse passer ceci pour un larcin ou pour un emprunt, je m'en suis trouvé si bien, que je n'ai pas envie que ce soit le dernier que je ferai chez eux. Je crois que vous en serez d'avis, et ne m'en estimerez pas moins. Je suis,

MONSIEUR.

Votre très humble serviteur.

P. CORNEILLE.

<sup>&#</sup>x27; Sénèque le tragique n'est souvent qu'un déclamateur qu' ne méritait pas le nom de grand de la part du grand Corneille. (Voltaire.)

## AU LECTEUR.

Bien que cette comédie et celle qui la suit soient toutes deux de l'invention de Lope de Vega ', je ne vous les donne point dans le même ordre que je vous ai donné le Cid et Pompée, dont en l'un vous avez vu les vers espagnols, et en l'autre les latins, que j'ai traduits ou imités de Guillem de Castro et de Lucain. Ce n'est pas que je n'aie ici emprunté beaucoup de choses de cet admirable original; mais comme j'ai entièrement dépaysé les sujcts pour les habiller à la françoise, vous trouveriez si peu de rapport entre l'Espagnol et le François, qu'au lieu de satisfac-

tion vous n'en recevriez que de l'importunité.

Par exemple, tout ce que je fais conter à notre Menteur des guerres d'Allemagne, où il se vante d'avoir été, l'Espagnol le lui fait dire du Pérou et des Indes, dont il fait le nouveau revenu; et ainsi de la plupart des autres incidents, qui, bien qu'ils soient imités de l'original, n'ont presque point de ressemblance avec lui pour les pensées, ni pour les termes qui les expriment. Je me contenterai donc de vous avouer què les sujets sont entièrement de lui, comme vous les trouverez dans la vingt et deuxième partie de ses comédies. Pour le reste, j'en ai pris tout ce qui s'est pu accommoder à notre usage; et s'il m'est permis de dire mon sentiment touchant une chose où j'ai si peu de part, je vous avouerai en même temps que l'invention de celle-ci me charme tellement, que je ne trouve rien à mon gré qui lui soit comparable à ce genre, ni parmi les anciens, ni parmi les modernes. Elle est toute spirituelle depuis le commencement jusqu'à la fin, et les incidents si justes et si gracieux, qu'il faut être, à mon avis, de bien mauvaise humeur pour n'en approuver pas la conduite et n'en aimer pas la représentation.

Je me défierois peut-être de l'estime extraordinaire que j'ai pour ce poëme, si je n'y étois confirmé par celle qu'en a faite un des premiers hommes de ce siècle, et qui non seulement est le protecteur des savantes muses dans la Hollande, mais fait voir encore par son propre exemple que les grâces de la poésie

La comédie espagnole est attribuée par les uns à Lope de Yega, par d'autres à Pedro de Roxas, et par d'autres encore à don Juan d'Alarcon. Corneille dit plus loin, dans l'*Bzame*n, que ce deruier a réclamé la paternité de la pièce espagnele. Suivant M. Viardot, elle est positivement de Juan d'Alarcon.

ne sont pas incompatibles avec les plus hauts emplois de la politique et les plus nobles fonctions d'un homme d'état. Je parle de M. de Zuylichem, secrétaire des commandements de mouseigneur le prince d'Orange. C'est lui que MM. Heinsius et Balzac ont pris comme pour arbitre de leur fameuse querelle, puisqu'ils lui ont adressé l'un et l'autre leurs doctes dissertations, et qui n'a pas dédaigné de montrer au public l'état qu'il fait de cette comédie par deux épigrammes, l'un françois et l'autre latin, qu'il a mis au-devant de l'impression qu'en ont faite les Elzeviers, à Leyden. Je vous les donne ici d'autant plus volontiers, que, n'ayant pas l'honneur d'être connu de lui, son témoignage ne peut être suspect, et qu'on n'aura pas lieu de m'accuser de beaucoup de vanité pour en avoir sait parade, puisque toute la gloire qu'il m'y donne doit être attribuée au grand Lope de Vega, que peut-être il ne connoissoit pas pour le premier auteur de cette merveille de théâtre.

## IN PRÆSTANTISSIMI POETÆ GALLICI

# **CORNELII**

COMOEDIAM, QUÆ INSCRIBITUR MENDAX.

Gravi cothurno torvus, orchestră truci
Dudum cruentus, Galliæ justus stupor,
Audivit et vatum decus Cornelius.
Laudem poētæ num mereret comici
Pari nitore et elegantiă, fuit
Qui disputaret, et negarunt inscit;
Et mos gerendus insciis semel fuit.
Et, ecce, gessit, mentiendi gratiă
Facetiisque, quas Terentius, pater
Amœuitatum, quas Menander, quas merum
Nectar deorum Plautus et mortalium,
Si sæculo reddantur, agnoscant suas,
Et quas negare non graventur non suas.
Tandem poēta est: fraude, fuco fabulă,

Mendace scenà vindicavit se sibi. Cui Stagitæ venit in mentem, putas, Quis quà præivit supputator algebrà, Que cogitavit illud Euclides prior, Probare rem verissimam mendacio?

CONSTANTER, 1645.

# A M. CORNEILLE,

## SUR SA COMÉDIE, LE MENTEUR.

Eh bien! ce beau Menteur, cette pièce fameuse, Qui étonne le Rhin, et fait rougir la Meuse, Et le Tage et le Pô, et le Tibre romain, De n'avoir rien produit d'égal à cette main, A ce Plaute rené, à ce nouveau Térence, La trouve-t-on si loin ou de l'indifférence. Ou du juste mépris des savants d'aujourd'hui? Je tiens tout au rebours, qu'elle a besoin d'appui, De grâce, de pitié, de faveur affétée, D'extrême charité, de louange empruntée. Elle est plate, elle est fade, elle manque de sel, De pointe et de vigueur; et n'y a carrousel Où la rage et le vin n'enfante des Corneilles Capables de fournir de plus fortes merveilles. Qu'ai-je dit? ah! Corneille, aime mon repentir; Ton excellent Menteur m'a porté à meutir. Il m'a rendu le faux si doux et si aimable, Que, sans m'en aviser, j'ai vu le véritable Ruiné de crédit, et ai cru constamment N'y avoir plus d'honneur qu'à mentir vaillamment. Après tout, le moyen de s'en pouvoir dédire? A moins que d'en mentir, je n'en pouvois rien dire. La plus haute pensée au bas de sa valeur Devenoit injustice et injure à l'auteur. Qu'importe donc qu'on mente, ou que d'un foible éloge A toi et ton Menteur faussement on déroge? Qu'importe que les dieux se trouvent irrités De mensonges ou bien de fausses vérités? CONSTANTER.

595

## PERSONNAGES.

GÉRONTE, père de Dorante.
DORANTE, fils de Géronte.
ALCIPPE, ami de Dorante et amant de Clarice.
PHILISTE, ami de Dorante et d'Alcippe.
CLARICE, maltresse d'Alcippe.
LUCRÈCE, amie de Clarice.
ISABELLE, suivante de Clarice.
SABINE, femme de chambre de Lucrèce.
CLITON, valet de Dorante.
LYCAS, valet d'Alcippe.

La scène est à Paris.

# ACTE PREMIER.

SCÈNE I. — DORANTE, CLITON.

DORANTE.

A la fin j'ai quitté la robe pour l'épée: L'attente où j'ai vécu n'a point été trompée; Mon père a consenti que je suive mon choix, Et j'ai fait banqueroute à ce fatras de lois. Mais puisque nous voici dedans les Tuileries, Le pays du beau monde et des galanteries, Dis-moi, me trouves-tu bien fait en cavalier? Ne vois-tu rien en moi qui sente l'écolier? Conme il est malaisé qu'au royaume du code On apprenne à se faire un visage à la mode, J'ai lieu d'appréhender...

CLITON.

Ne craignez rien pour vous; Vous ferez en une heure ici mille jaloux. Ce visage et ce port n'ont point l'air de l'école; Et jamais comme vous on ne peignit Barthole: Je prévois du malheur pour beaucoup de maris.

Mais que vous semble encor maintenant de Paris?

DOBANTE.

J'en trouve l'air bien doux, et cette loi bien rude Qui m'en avoit banni sous prétexte d'étude. Toi, qui sais les moyens de s'y bien divertir, Ayant eu le bonheur de n'en jamais sortir, Dis-moi comme en ce lieu l'on gouverne les dames.

C'est la le plus beau soin qui vienne aux belles âmes, Disent les beaux esprits. Mais, sans faire le fin, Vous avez l'appétit ouvert de bon matin!
D'hier au soir seulement vous étes dans la ville, Et vous vous ennuyez déjà d'être inutile!
Votre humeur sans emploi ne peut passer un jour!
Et déjà vous cherchez à pratiquer l'amour!
Je suis auprès de vous en fort bonne posture
De passer pour un homme à donner tablature;
J'ai la faille d'un maître en ce noble métier,
Et je suis, tout au moins, l'intendant du quartier.

DORANTE.

Ne t'effarouche point : je ne cherche, à vrai dire, Que quelque connoissance où l'on se plaise à rire, Qu'on puisse visiter par divertissement, Où l'on puisse en douceur couler quelque moment. Pour me connoître mal tu prends mon sens à gauche.

J'entends, vous n'êtes pas un homme de débauche, Et tenez celles-là trop indignes de vous Que le son d'un écu rend traitables à tous :
Aussi que vous cherchiez de ces sages coquettes Où peuvent tous venants débiter leurs fleurettes, Mais qui ne font l'amour que de babil et d'yeux ¹, Vous êtes d'encolure à vouloir un peu micux.
Loin de passer son temps, chacun le perd chez elles; Et le jeu, comme on dit, n'en vaut pas les chandelles. Mais ce seroit pour vous un bonheur sans égal Que ces femmes de bien qui se gouvernent mal, Et de qui la vertu, quand on leur fait service.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Van. Sans qu'il vous soit permis de jouer que des yeux.

N'est pas incompatible avec un peu de vice.
Yous en verrez ici de toutes les façons.
Ne me demandez point cependant de leçons;
Ou je me connois mal à voir votre visage,
Ou vous n'en êtes pas à votre apprentissage:
Vos lois ne régloient pas si bien tous vos desseins
Que vous eussiez toujours un portefeuille aux mains.

a ne rien déguiser, Cliton, je te confesse Qu'à Poitiers j'ai vécu comme vit la jeunesse; J'étois en ces lieux-là de beaucoup de métiers: Mais Paris, après tout, est bien loin de Poitiers. Le climat différent veut une autre méthode: Ce qu'on admire ailleurs est ici hors de mode ; La diverse façon de parler et d'agir Donne aux nouveaux venus souvent de quoi rougir. Chez les provinciaux on prend ce qu'on rencontre; Et là, faute de mieux, un sot passe à la montre <sup>‡</sup>: Mais il faut à Paris bien d'autres qualités; On ne s'éblouit point de ces fausses clartés; Et tant d'honnètes gens, que l'en y voit ensemble, Font qu'on est mal reçu, si l'on ne leur ressemble.

Connoissez mieux Paris, puisque vous en parlez.
Paris est un grand lieu plein de marchands mêlés :
L'effet n'y répond pas toujours à l'apparence;
On s'y laisse duper autant qu'en lieu de France;
Et, parmi tant d'esprits plus polis et meilleurs,
ll y croît des badauds autant et plus qu'ailleurs.
Dans la confusion que ce grand monde apporte,

### ' Après ce vers :

Ce qu'on admire ailleurs est ict hors de mode, en lit, dans l'édition de 1644, ce détail, qui nous a paru mériter d'être conservé :

J'en voyois là beaucoup passer pour gens d'esprit, Et faire encore état de Chimène et du Cid, Estimer de tous deux la vertu sans seconde, Qui passeroient ici pour gens de l'autre monde, Et se feroient siffer, si, dans un entretien, Ils étoient si grossiers que d'en dire du bien.

On voit, dit Voltaire, que Corneille avait encore sur le cœut, en 1641, le dés chainement des auteurs contre le Cid.

<sup>1</sup> Ce mot signific revus.

Il y vient de tous lieux des gens de toute sorte; Et dans toute la France il est fort peu d'endroits Dont il n'ait le rebut aussi-bien que le choix. Comme on s'y connoît mal, chacun s'y fait de mise, Et vaut communément autant comme il se prise; De bien pires que vous s'y font assez valoir. Mais, pour venir au point que vous voulez savoir, Etes-vous libéral?

DORANTE.

Je ne suis point avare.

CLITON.

C'est un secret d'amour et bien grand et bien rare :
Mais il faut de l'adresse à le bien débiter;
Autrement, on s'y perd au lieu d'en profiter.
Tel donne à pleines mains qui n'oblige personue :
La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne.
L'un perd exprès au jeu son présent déguisé;
L'autre oublie un bijou qu'on auroit refusé.
Un lourdaud libéral auprès d'une maitresse
Semble donner l'aumône alors qu'il fait largesse;
Et d'un tel contre-temps il fait tout ce qu'il fait,
Que, quand il tâche à plaire, il offense en effet.

DORANTE.

Laissons la ces lourdauds contre qui tu déclames, Et me dis seulement si tu connois ces dames.

CLITON

Non : cette marchandise est de trop bon aloi ; Ce n'est point la gibier à des gens comme moi. Il est aisé pourtant d'en savoir des nouvelles, Et bientôt leur cocher m'en dira des plus belles.

DORANTE.

Penses-tu qu'il t'en die?

CLITON.

Assez pour en mourir; Puisque c'est un cocher, il aime à discourir.

SCÈNE II. - DORANTE, CLARICE, LUCRÈCE, ISABELLE.

CLARICE, faisant un faux pas, et comme se laissant choir. Ay! DORANTE, lui donnant la main.

Ce malheur me rend un favorable office 1,

Puisqu'il me donne lieu de ce petit service;

Et c'est pour moi, madame, un bonheur souverain

Que cette occasion de vous donner la main.

#### CLARICE.

L'occasion ici fort peu vous favorise, Et ce foible bonheur ne vaut pas qu'on le prise.

Il est vrai, je le dois tout entier au hasard; Mes soins ni vos désirs n'y prennent point de part; Et sa douceur mêlée avec cette amertume Ne me rend pas le sort plus doux que de coutume, Puisque enfin ce bonheur, que j'ai si fort prisé, A mon peu de mérite eût été refusé.

#### CLARICE

S'il a perdu sitôt ce qui pouvoit vous plaire, Je veux être à mon tour d'un sentiment contraire, Et crois qu'on doit trouver plus de félicité
A posséder un bien sans l'avoir mérité.
J'estime plus un don qu'une reconnoissance :
Qui nous donne fait plus que qui nous récompense;
Et le plus grand bonheur au mérite rendu <sup>2</sup>
Ne fait que nous payer de ce qui nous est dû.
La faveur qu'on mérite est toujours achetée;
L'heur en croît d'autant plus, moins elle est méritée;
Et le bien où sans peine elle fait parvenir
Par le mérite à peine auroit pu s'obtenir.

### DORANTE.

Aussi ne croyez pas que jamais je prétende Obtenir par mérite une faveur si grande : J'en sais mieux le haut prix; et mon cœur amoureux, Moins il s'en connoît digne, et plus s'en tient heureux. On me l'a pu toujours dénier sans injure; El si la recevant ce cœur même en murmure,

<sup>&#</sup>x27; Si cette Clarice n'avait pas fait un faux pas, il n'y aurait donc pas de pièce? Ce défaut est de l'auteur espagnol..... On croirait presque que ce Dorante, qui aime tant à mentir, exerce ce talent dans sa déclaration d'amour, et que cet amour est un de ses mensonges; cependant il est de bonne foi. (Voltaire.)

Peut-être les premiers imprimeurs ont-ils mis bonheur au lieu d'honneur (Voltaire.)

Il se plaint du malheur de ses félicités, Que le hasard lui donne, et non vos volontés. Un amant a fort peu de quoi se satisfaire Des faveurs qu'on lui fait sans dessein de les faire : Comme l'intention seule en forme le prix, Assez souvent sans elle on les joint au mépris. Jugez par là quel bien peut recevoir ma flamme D'une main qu'on me donne en me refusant l'âme. Je la tiens, je la touche, et je la touche en vain, Si je ne puis toucher le cœur avec la main.

CLARICE.

Cette flamme, monsieur, est pour moi fort nouvelle, Puisque j'en viens de voir la première étincelle. Si votre cœur ainsi s'embrase en un moment, Le mien ne sut jamais brûler si promptement; Mais peut-être, à présent que j'en suis avertie, Le temps donnera place à plus de sympathie. Confessez cependant qu'à tort vous murmurez Du mépris de vos feux que j'avois ignorés.

SCÈNE III. — DORANTE, CLARICE, LUCRÈCE, ISABELLE, CLITON.

#### DORANTE.

C'est l'effet du malheur qui partout m'accompagne.
Depuis que j'ai quitté les guerres d'Allemagne,
C'est-à-dire, du moins depuis un an entier,
Je suis et jour et nuit dedans votre quartier;
Je vous cherche en tous lieux, au bal, aux promenades;
Vous n'avez que de moi reçu des sérénades;
Et je n'ai pu trouver que cette occasion
A vous entretenir de mon affection.

CLARICE.

Quoi! vous avez donc vu l'Allemagne et la guerre?

DORANTE.

Je m'y suis fait, quatre ans, craindre comme un tonnerre cuiron.

Que lui va-t-il conter?

DORANTE.

Et durant ces quatre ans li ne s'est fait combats, ni siéges importants,

Nos armes n'ont jamais remporté de victoire Où cette main n'ait eu bonne part à la gloire; Et même la gazette a souvent divulgués...

CLITON, le tirant par la basque.

Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez?

Tais-toi.

CLITON.

Vous rêvez, dis-je, ou...

DORANTE.

Tais-toi, misérable.

CLITON.

Vous venez de Poitiers, ou je me donne au diable; Vous en revîntes hier.

DORANTE, à Cliton.
Te tairas-tu, maraud?
(à Clarice.)

Mon nom dans nos succès s'étoit mis assez haut
Pour faire quelque bruit sans beaucoup d'injustice;
Et je suivrois encore un si noble exercice,
N'étoit que l'autre hiver, faisant ici ma cour,
Je vous vis, et je fus retenu par l'amour.
Attaqué par vos yeux, je leur rendis les armes;
Je me fis prisonnier de tant d'aimables charmes;
Je leur livrai mon ame; et ce cœur genéreux
Dès ce premier moment oublia tout pour eux.
Vaincre dans les combats, commander dans l'armée,
De mille exploits fameux enfler ma renommée,
Et tous ces nobles soins qui m'avoient su ravir,
Cédèrent aussitôt à ceux de vous servir.

ISABELLE, à Clarice, tout bas.

Madame, Alcippe vient, il aura de l'ombrage.

Nous en saurons, monsieur, quelque jour davantage. Adieu.

DORANTE.

Quoi! me priver sitôt de tout mon bien!

Nous n'avons pas loisir d'un plus long entretien; Et, malgré la douceur de me voir cajolée, Il faut que nous fassions seules deux tours d'allée.

DORANTE.

Cependant accordez à mes vœux innocents La licence d'aimer des charmes si puissants,

CLARICE.

Un cœur qui veut aimer, et qui sait comme on aime N'en demande jamais licence qu'à soi-même.

SCÈNE IV. - DORANTE, CLITON.

DORANTE.

Suis-les, Cliton.

CLITON.

J'en sais ce qu'on en peut savoir. La langue du cocher a bien fait son devoir. La plus belle des deux, dit-il, est ma maîtresse; Elle loge à la place, et son nom est Lucrèce.

DORANTE.

Quelle place?

CLITON.

Royale; et l'autre y loge aussi. Il n'en sait pas le nom, mais j'en prendrai souci.

Ne te mets point, Cliton, en peine de l'apprendre. Celle qui m'a parlé, celle qui m'a su prendre, C'est Lucrèce, ce l'est sans aucun contredit; Sa beauté m'en assure, et mon cœur me le dit.

CLITON.

Quoique mon sentiment doive respect au vôtre, La plus belle des deux, je crois que ce soit l'autre.

DORANTE.

Quoi! celle qui s'est tue, et qui dans nos propos N'a jamais eu l'esprit de mêler quatre mots?

CLITON.

Monsieur, quand une femme a le don de se taire 1, Elle a'des qualités au-dessus du vulgaire : C'est un effort du ciel qu'on a peine à trouver; Sans un petit miracle il ne peut l'achever; Et la nature souffre extrême violence Lorsqu'il en fait d'humeur à garder le silence.

<sup>\*</sup> YAR. Ah! depuis qu'une femme a le don de se taire.

Pour moi, jamais l'amour n'inquiète mes nuits; Et, quand le cœur m'en dit, j'en prends par où je puis : Mais naturellement femme qui se peut taire A sur moi tel pouvoir et tel droit de me plaire, Qu'eût-elle en vrai magot tout le corps fagoté, Je lui voudrois donner le prix de la beauté. C'est elle assurément qui s'appelle Lucrèce : Cherchez un autre nom pour l'objet qui vous blesse; Ce n'est point là le sien; celle qui n'a dit mot, Monsieur, c'est la plus belle, ou je ne suis qu'un sot. DORANTE.

le l'en crois sans jurer avec tes incartades. Mais voici les plus chers de mes vieux camarades : ils semblent étonnés, à voir leur action.

SCÈNE V. - DORANTE, ALCIPPE<sup>4</sup>, PHILISTE, CLITON.

PHILISTE, à Alcippe.

Quoi, sur l'eau, la musique et la collation?

ALCIPPE, à Philiste.

Oui, la collation avecque la musique. PHILISTE, à Alcippe.

llier au soir?

ALCIPPE, à Philiste.

Hier au soir.

PHILISTE, à Alcippe.

Et belle?

ALCIPPE, à Philiste.

Magnifique.

PHILISTE, à Alcippe.

El par qui?

ALCIPPE, à Philiste. C'est de quoi je suis mal éclairei.

DORANTE, les saluant.

Que mon bonheur est grand de vous revoir ici!

On ne connaît pas l'acteur qui joua dans la nouveauté le rôle d'Alcippe; ou suit sculement qu'il sit de grands efforts pour briller ; il était animé d'une violente jalousie contre l'acteur qui jouait le rôle de Dorante, et que le cardinal de Richelieu avait gratifié d'un habit magnifique..... L'acteur habillé par le cardinal, et qui eut un grand succès dans le rôle de Dorante, était le sameux Bellerose, siors chef de la troupe de l'hôtel de Bourgogne, et le premier acteur du siècle dans le tragique comme dans le comique. Il s'appelait Pierre Messier.

(Geoffroy.)

ALCIPPE.

Le mien est sans pareil, puisque je vous embrasse.

DORANTE.

J'ai rompu vos discours d'assez mauvaise grâce; Vous le pardonnerez à l'aise de vous voir.

PHILISTE.

Avec nous, de tout temps, vous avez tout pouvoir DOBANTE.

Mais de quoi parliez-vous?

ALCIPPE.

D'une galanterie.

DORANTE.

D'amour?

ALCIPPE.

Je le présume.

DORANTE.

Achevez, je vous prie,

Et soussirez qu'à ce mot ma curiosité Vous demande sa part de cette nouveauté.

ALCIPPE.

On dit qu'on a donné musique à quelque dame.

Sur l'eau?

ALCIPPE.

Sur l'eau.

DORANTE.

Souvent l'onde irrite la flamme. PHILISTE.

Quelquefois.

DORANTE.

Et ce fut hier au soir?

ALCIPPÉ.

Hier au soir.

DORANTE.

Dans l'ombre de la nuit le feu se fait mieux voir; Le temps étoit bien pris. Cette dame, elle est belle?

ALCIPPE.

Aux yeux de bien du monde elle passe pour telle.

DORANTE.

Et la musique?

ALCIPPE.

Assez pour n'en rien dédaigner.

DORANTE.

Quelque collation a pu l'accompagner?

On le dit.

DORANTE.

Fort superbe?

ALCIPPE.

Et fort bien ordonnée.

Et vous ne savez point celui qui l'a donnée?

Vous en riez!

DORANTE.

Je ris de vous voir étonné D'un divertissement que je me suis donné.

Vous?

DORANTE.

Moi-même.

ALCIPPE.

Et déjà vous avez fait maîtresse?

Si je n'en avois fait, j'aurois bien peu d'adresse, Moi, qui depuis un mois suis ici de retour. Il est vrai que je sors fort peu souvent de jour; De nuit, incognito, je rends quelques visites. Ainsi....

CLITON, à Dorante, à l'oreille.
Vous ne savez, monsieur, ce que vous dites.
DORANTE.

Tais-toi; si jamais plus tu me viens avertir....

J'enrage de me taire et d'entendre mentir.

PHILISTE, à Alcippe, tout bas.

Voyez qu'heureusement dedans cette rencontre

Votre rival lui-même à vous-même se montre.

DORANTE, revenant à eux.

Comme à mes chers amis je vous veux tout conter. l'avois pris cinq bateaux pour mieux tout ajuster;

Les quatre contenoient quatre chœurs de musique, Capables de charmer le plus mélancolique. Au premier, violons; en l'autre, luths et voix; Des flûtes, au troisième; au dernier, des hauthois, Qui tour à tour dans l'air poussoient des harmonies Dont on pouvoit nommer les douceurs infinies. Le cinquième étoit grand, tapissé tout exprès De rameaux enlacés pour conserver le frais, Dont chaque extrémité portoit un doux mélange De bouquets de jasmin, de grenade, et d'orange. Je sis de ce bateau la salle du festin : Là je menai l'objet qui fait seul mon destin: De cinq autres beautés la sienne fut suivie, Et la collation fut aussitôt servie. Je ne vous dirai point les différents apprêts. Le nom de chaque plat, le rang de chaque mets: Vous saurez seulement qu'en ce lieu de délices On servit douze plats, et qu'on fit six services. Cependant que les eaux, les rochers, et les airs, Répondoient aux accents de nos guatre concerts. Après qu'on eut mangé, mille et mille fusées, S'élançant vers les cieux, ou droites, ou croisées. Firent un nouveau jour, d'où tant de serpenteaux D'un déluge de flamme attaquèrent les eaux, Qu'on crut que, pour leur faire une plus rude guerre, Tout l'élément du feu tomboit du ciel en terre. Après ce passe-temps on dansa jusqu'au jour. Dont le soleil jaloux avança le retour : S'il eût pris notre avis, sa lumière importune N'eût pas troublé sitôt ma petite fortune 1; Mais, n'étant pas d'humeur à suivre nos désirs, Il sépara la troupe, et finit nos plaisirs.

### ALCIPPE.

tiertes, vous avez grâce à conter ces merveilles; Paris, tout grand qu'il est, en voit peu de pareilles.

J'avois été surpris; et l'objet de mes vœux Ne m'avoit, tout au plus, donné qu'une heure ou deux.

YAR. S'il cut pris notre avis, ou s'il cut craint ma haine, il cut autaut tardé qu'à la couche d'Alemène.

## ACTE I, SCÈNE VI.

PHILISTE.

Cependant l'ordre est rare, et la depense belle.

DORANTE.

Il s'est fallu passer à cette bagatelle : Alors que le temps presse, on n'a pas à choisir.

ALCIPPE.

Adieu : nous nous verrons avec plus de loisir.

Faites état de moi.

ALCIPPE, à Philiste, en s'en allant.

Je meurs de jalousie!

PHILISTE, à Alcippe.

Sans raison toutefois votre âme en est saisie; Les signes du festin ne s'accordent pas bien.

ALCIPPE, à Philiste.

Le lieu s'accorde, et l'heure : et le reste n'est rien.

SCÈNE VI. - DORANTE, CLITON.

CLITON.

Monsieur, puis-je à présent parler sans vous déplaire?

Je remets à ton choix de parler ou te taire; Nais quand tu vois quelqu'un, ne fais plus l'insolent

Votre ordinaire est-il de rêver en parlant?

Où me vois-tu rêver?

CLITON.

J'appelle réveries Ce qu'en d'autres qu'un maître on nomme menteries; Je parle avec respect.

DOBANTE.

Pauvre esprit!

CLITON.

Je le perds

Quand je vous ois parler de guerre et de concerts. Vous voyez sans péril nos batailles dernières, Et faites des festins qui ne vous coûtent guères. Pourquoi depuis un an vous feindre de retour?

#### DORANTE.

J'en montre plus de flamme, et j'en fais mieux ma cour. CLITON.

Qu'a de propre la guerre à montrer votre flamme? DOBANTE.

O le beau compliment à charmer une dame, De lui dire d'abord : « J'apporte à vos beautés

- Un cœur nouveau venu des universités;
- Si vous avez besoin de lois et de rubriques.
- Je sais le code entier avec les authentiques,
- » Le digeste nouveau, le vieux, l'infortiat, » Ce qu'en a dit Jason, Balde, Accurse, Alciat! » Qu'un si riche discours nous rend considérables! Qu'on amollit par là de cœurs inexorables! Qu'un homme à paragraphe est un joli galant! On s'introduit bien mieux à titre de vaillant : Tout le secret ne gît qu'en un peu de grimace; A mentir à propos, jurer de bonne grâce, Etaler force mots qu'elles n'entendent pas; Faire sonner Lamboy, Jean de Vert, et Galas 1; Nommer quelques châteaux de qui les noms barbares. Plus ils blessent l'oreille, et plus leur semblent rares; Avoir toujours en bouche angles, lignes, fossés, Vedette, contrescarpe, et travaux avancés : Sans ordre et sans raison, n'importe, on les étonne; On leur fait admirer les baies qu'on leur donne : Et tel, à la faveur d'un semblable débit, Passe pour homme illustre, et se met en crédit.

A qui vous veut ouïr, vous en faites bien croire; Mais celle-ci bientôt peut savoir votre histoire. DOBANTE.

J'aurai déjà gagné chez elle quelque accès; Et, loin d'en redouter un malheureux succès, Si jamais un fâcheux nous nuit par sa présence. Nous pourrons sous ces mots être d'intelligence. Voilà traiter l'amour, Cliton, et comme il faut.

CLITON.

CLITON.

A vous dire le vrai, je tombe de bien haut.

<sup>&#</sup>x27; Généraux de l'empereur Ferdinand III.

## ACTE I, SCÈNE VI.

Mais parlons du festin: Urgande et Mélusine N'ont jamais sur-le-champ mieux fourni leur cuisine; Vous allez au-delà de leurs enchantements: Vous seriez un grand maître à faire des romans; Ayant si bien en main le festin et la guerre, Vos gens en moins de rien courroient toute la terre; Et ce seroit pour vous des travaux fort légers Que d'y mêler partout la pompe et les dangers. Ces hautes fictions vous sont bien naturelles.

#### DOBANTE

J'aime à braver ainsi les conteurs de nouvelles; Et sitôt que j'en vois quelqu'un s'imaginer Que ce qu'il veut m'apprendre a de quoi m'étonner, Je le sers aussitôt d'un conte imaginaire Qui l'étonne lui-même, et le force à se taire. Si tu pouvois savoir quel plaisir on a lors De leur faire rentrer leurs nouvelles au corps....

#### CLITON.

Je le juge assez grand; mais enfin ces pratiques Vous couvriront de honte en devenant publiques 1.

#### DORANTE.

N'en prends point de souci. Mais tous ces vains discours M'empêchent de chercher l'objet de mes amours; Tâchons de le rejoindre, et sache qu'à me suivre Je t'apprendrai bientôt d'autres façons de vivre.

'Val. Nous peuvent engager en de fâcheux intriques. Ce mot intriques est depuis longtemps tombé en désuétude, et nous pensons même qu'il l'était au dix-septième siècle; c'est peut-être ce motif qui a engagé Corneille à le faire disperaitre, après la première édition.

FIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE SECOND.

## SCÈNE I. - GÉRONTE, CLARICE, ISABELLE.

#### CLARICE.

Je sais qu'il vaut beaucoup étant sorti de vous : Mais, monsieur, sans le voir, accepter un époux, Par quelque haut récit qu'on en soit conviée, C'est grande avidité de se voir mariée : D'ailleurs, en recevoir visite et compliment, Et lui permettre accès en qualité d'annant, A moins qu'à vos projets un plein effet réponde <sup>1</sup>, Ce seroit trop donner à discourir au monde. Trouvez donc un moyen de me le faire voir, Sans m'exposer au blâme et manquer au devoir.

Oui, vous avez raison, helle et sage Clarice; Ce que vous m'ordonnez est la même justice \*; Et comme c'est à nous à subir votre loi, Je reviens tout à l'heure, et Dorante avec moi. Je le tiendrai long-temps dessous votre fenêtre, Afin qu'avec loisir vous puissiez le connoître \*, Examiner sa taille, et sa mine, et son air, Et voir quel est l'époux que je vous veux donner. Il vint hier de Poitiers; mais il sent peu l'école; Et si l'on pouvoit croire un père à sa parole, Quelque écolier qu'il soit, je dirois qu'aujourd'hui Peu de nos gens de cour sont mieux taillés que lui. Mais vous en jugerez après la voix publique. Je cherche à l'arrêter, parce qu'il m'est unique, Et je brûte surtout de le voir sous vos lois.

<sup>1</sup> VAR. S'il faut qu'à vos projets 'a suite ne reponde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour : la justice même. Cette forme, d'usage au seizième siècle, se trouve cucore quelquefois dans le dix-septième.

<sup>3</sup> Cette manière de présenter un amant à sa maîtresse, qu'il doit épouser, paraît un peu singulière dans nos mœurs ; mais la pièce est espagaole ; et de plus, ce n'est point ici une entrevue : le père ne veut que prévenir Clarice par la bonne mine de sou fils. (Yoltaire.)

### CLARICE.

Vous m'honorez beaucoup d'un si glorieux choix. Je l'attendrai, monsieur, avec impatience; Et je l'aime déjà sur cette confiance.

SCÈNE II. — CLARICE, ISABELLE.

#### ISABRILE.

Ainsi vous le verrez, et sans vous engager

CLARICE

Mais pour le voir ainsi qu'en pourrai-je juger? J'en verrai le dehors, la mine, l'apparence; Mais du reste, Isabelle, où prendre l'assurance? Le dedans paroît mal en ces miroirs flatteurs, Les visages souvent sont de doux imposteurs. Que de défauts d'esprit se couvrent de leurs grâces! Et que de beaux semblants cachent des âmes basses! Les yeux en ce grand choix ont la première part; Mais leur déférer tout, c'est tout mettre au hasard : Qui veut vivre en repos ne doit pas leur déplaire; Mais, sans leur obéir, il les doit satisfaire, En croire leur refus, et non pas leur aveu, Et sur d'autres conseils laisser naître son seu. Cette chaine, qui dure autant que notre vie, Et qui devroit donner plus de peur que d'envie, Si l'on n'y prend bien garde, attache assez souvent Le contraire au contraire, et le mort au vivant : Et pour moi, puisqu'il faut qu'elle me donne un maître, Avant que l'accepter je voudrois le connoître. Mais connoître dans l'âme.

ISARELLE.

Eh bien! qu'il parle à vous.

CLARICE.

Alcippe le sachant en deviendroit jaloux.

ISABELLE.

Qu'importe qu'il le soit, si vous avez Dorante?

## CLARICE.

Sa perte ne m'est pas encore indifférente; Et l'accord de l'hymen entre nous concerté, Si son père venoit, seroit exécuté. Depuis plus de deux ans il promet et diffère; Tantôt c'est maladie, et tantôt quelque affaire; Le chemin est mal sûr, ou les jours sont trop courts; Et le bonhomme enfin ne peut sortir de Tours. Je prends tous ces délais pour une résistance, Et ne suis pas d'humeur à mourir de constance. Chaque moment d'attente ôte de notre prix, Et fille qui vieillit tombe dans le mépris : C'est un nom glorieux qui se garde avec honte; Sa défaite est fâcheuse à moins que d'être prompte : Le temps n'est pas un dieu qu'elle puisse braver, Et son honneur se perd à le trop conserver.

### ISABELLE.

Ainsi vous quitteriez Alcippe pour un autre, De qui l'humeur auroit de quoi plaire à la vôtre 1? CLARICE.

Oui, je le quitterois; mais pour ce changement Il me faudroit en main avoir un autre amant, Savoir qu'il me fût propre, et que son hyménée Dût bientôt à la sienne unir ma destinée.

Mon humeur sans cela ne s'y résout pas bien, Car Alcippe, après tout, vaut toujours mieux que rien; Son père peut venir, quelque long-temps qu'il tarde.

ISABELLE.

Pour en venir à bout sans que rien s'y hasarde, Lucrèce est votre amie, et peut beaucoup pour vous; Elle n'a point d'amant qui devienne jaloux : Qu'elle écrive à Dorante, et lui fasse paroître Qu'elle veut cette nuit le voir par sa fenêtre. Comme il est jeune encore, on l'y verra voler; Et là, sous ce faux nom, vous pourrez lui parler, Sans qu'Alcippe jamais en découvre l'adresse, Ni que lui-même pense à d'autre qu'à Lucrèce.

L'invention est belle; et Lucrèce aisément Se résoudra pour moi d'écrire un compliment : J'admire ton adresse à trouver cette ruse.

ISABELLE.

Puis-je vous dire encor que, si je ne m'abuse, Tantôt cet inconnu ne vous déplaisoit pas?

<sup>1</sup> VAR. Dont vous verries l'humeur rapportante à la vôtre.

CLARICE.

Ah, bon Dieu! si Dorante avoit autant d'appas, Que d'Alcippe aisément il obtiendroit la place!

ISABELLE.

Ne parlez point d'Alcippe; il vient.

CLARICE.

Qu'il m'embarrasse!

Va pour moi chez Lucrèce, et lui dis mon projet, Et tout ce qu'on peut dire en un pareil sujet.

SCÈNE III. - CLARICE, ALCIPPE.

ALCIPPE.

Ah, Clarice! ah, Clarice! inconstante! volage!

CLARICE, à part le premier vers.

Auroit-il deviné déjà ce mariage?

Alcippe, qu'avez-vous? qui vous fait soupirer?

ALCIPPE.

Ce que j'ai, déloyale! eh! peux-tu l'ignorer? Parle à ta conscience, elle devroit t'apprendre....

CLARICE.

Parlez un peu plus bas, mon père va descendre.

ALCIPPE.

Ton père va descendre, âme double et sans foi! Confesse que tu n'as un père que pour moi. La nuit, sur la rivière....

CLARICE.

Eh bien! sur la rivière?

La nuit? quoi? qu'est-ce enfin?

ALCIPPE.

Oui, la nuit tout entière.

CLARICE.

Après 🤈

ALCIPPE.

Quoi! sans rougir?...

CLARICE.

Rougir! à quel propos?

ALCIPPE.

Tu ne meurs pas de honte entendant ces deux mots!

Mourir pour les entendre! et qu'ont-ils de funeste?

ALCIPPE.

Tu peux donc les ouïr, et demander le reste? Ne saurois-tu rougir, si je ne te dis tout?

Quoi! tout?

ALCIPPE.

Tes passe-temps, de l'un à l'autre bout.

Je meure, en vos discours si je puis rien comprendre.

Quand je te veux parler, ton père va descendre ; Il t'en souvient alors; le tour est excellent! Mais pour passer la nuit auprès de ton galant....

CLARICE.

Alcippe, êtes-vous fou?

ALCIPPE.

Je n'ai plus lieu de l'être, A présent que le ciel me fait te mieux connoître. Oui, pour passer la nuit en danses et festin, Etre avec ton galant du soir jusqu'au matin, (Je ne parle que d'hier) tu n'as point lors de perc. CLARICE.

Rèvez-vous? raillez-vous? et quel est ce mystère?

Ce mystère est nouveau, mais non pas fort secret. Choisis une autre fois un amant plus discret; Lui-même il m'a tout dit.

CLARICE.

Qui, lui-même?

Dorante.

CLARICE.

ALCIPPE.

Dorante!

ALCIPPE.

Continue, et fais bien l'ignorante.

CLARICE.

Si je le vis jamais, et si je le connoi...!

Ne viens-je pas de voir son père avecque toi? Tu passes, infidèle, âme ingrate et légère, La nuit avec le fils, le jour avec le père! CLARICE.

Son père de vieux temps est grand ami du mien.

Cette vieille amitié faisoit votre entretien?
Tu te sens convaincue! et tu m'oses répondre!
Te faut-il quelque chose encor pour te confondre?
GLARICE.

Alcippe, si je sais quel visage a le fils...

ALCIPPE.

La nuit étoit fort noire alors que tu le vis. Il ne l'a pas donné quatre chœurs de musique, Une collation superbe et magnifique, Six services de rang, douze plats à chacun? Son entretien alors t'étoit fort importun? Quand ses feux d'artifice éclairoient le rivage, Tu n'eus pas le loisir de le voir au visage? Tu n'as pas avec lui dansé jusques au jour? Et tu ne l'as pas vu pour le moins au retour? T'en ai-je dit assez? Rougis, et meurs de honte.

Je ne rougirai point pour le récit d'un conte.

ALCIPPE.

Quói? je suis donc un fourbe, un bizarre, un jalous!

Quelqu'un a pris plaisir à se jouer de vous, Alcippe, croyez-moi.

Laisse en repos Alcippe, et n'y pense jamais.

ALCIPPE.

Ne cherche point d'excuses; Je connois tes détours, et devine tes ruses. Adieu : suis ton Dorante, et l'aime désormais;

CLARICE.

Écoulez quatre mois.

ALCIPPE.

Ton père va descendre.

Non; il ne descend point, et ne peut nous entendre; Et j'aurai tout loisir de vous désabuser.

ALCIPPE.

le ne t'écoule point, à moins que m'épouser, A moins qu'en attendant le jour du mariage M'en donner ta parole et deux baisers pour gage 1. CLARICE.

Pour me justifier vous demandez de moi, Alcippe?

ALCIPPE.

Deux baisers, et ta main, et ta foi.

Que cela?

ALCIPPE.

Résous-toi, sans plus me faire attendre. CLARICE.

Je n'ai pas le loisir, mon père va descendre.

SCÈNE IV. - ALCIPPE, seul.

Va, ris de ma douleur alors que je te perda;
Par ces indignités romps toi-même mes fers;
Aide mes feux trompés à se tourner en glace;
Aide un juste courroux à se mettre en leur place.
Je cours à la vengeance, et porte à ton amant
Le vif et prompt effet de mon ressentiment.
S'il est homme de cœur, ce jour même nos armes
Régleront par leur sort tes plaisirs ou tes larmes;
Et, plutôt que le voir possesseur de mon bien,
Puissé-je dans son sang voir couler tout le mien!
Le voici ce rival que son père t'amène:
Ma vieille amitié cède à ma nouvelle haine;
Sa vue accroît l'ardeur dont je me sens brûler:
Mais ce n'est pas ici qu'il le faut quereller 2.

# SCÈNE V. — GÉRONTE, DORANTE, CLITON.

GÉRONTE.

Dorante, arrêtons-nous; le trop de promenade Me mettroit hors d'haleine, et me feroit malade.

¹ Cette indécence ne serait point soufferte aujourd'hui. On demande comment Corneille a épuré le théâtre. C'est que de son temps on allait plus loin : on demandait des beisers et on en donnait. Cette mauvaise coutume venait de l'usage où l'on avait été très-longtemps en France de donner, par respect, un beiser aux dames sur la bouche quand qu leur était présenté. Montaigne dit qu'il est triste pour une dame d'apprêter sa bouche pour le premier maltourné qui viendra à elle avec trois laquais. (Voltaire.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quereller signific aujourd'hui reprendre, faire des reproches, réprimander; il significit alors insulter, défier, et même se battre. (Valtaire.)

445

Que l'ordre est rare et beau de ces grands bâtiments!

Paris semble à mes yeux un pays de romans.

J'y croyois ce matin voir une isle enchantée:

Je la laisse déserte et la trouve habitée;

Quelque Amphion nouveau, sans l'aide des maçons,
En superbes palais a changé ses buissons.

GÉRONTE.

Paris voit tous les jours de ces métamorphoses :
Dans tout le pré-aux-clercs tu verras mêmes choses ;
Et l'univers entier ne peut rien voir d'égal
Aux superbes dehors du palais Cardinal <sup>1</sup>.
Toute une ville entière avec pompe bâtie
Semble d'un vieux fossé par miracle sortie,
Et nous fait présumer, à ses superbes toits,
Que tous ses habitants sont des dieux ou des rois.
Mais changeons de discours. Tu sais combien je t'aime?

DORANTE.

Je chéris cet honneur bien plus que le jour même.

Comme de mon hymen il n'est sorti que toi, Et que je te vois prendre un périlleux emploi, Où l'ardeur pour la gloire à tout oser convie, Et force à tout moment de négliger sa vie; Avant qu'aucun malheur te puisse être avenu, Pour te faire marcher un peu plus retenu, Je te veux marier.

DORANTE, à part.
O ma chère Lucrèce!
GÉRONTE.

Je t'ai voulu choisir moi-même une maîtresse, Honnête, belle, riche.

¹ Aujourd'hui le Palais-Royal. Ce quartier, qui est à present un des plus peuples de Paris, n'était que des prairies entourées de fossés, lorsque le cardinal de Richelieu y fit bâtir son palais. Quoique les embellissements de Paris n'aient commencé à se multiplier que vers le milieu du siècle de Louis XIV, cependant la simple architecture du palais Cardinal ne devait pas paraître si superbe aux Parisiens, qui avaient déjà le Louver et le Luxembourg. Il n'est pas surprenant que Corneille, dans ses vers, cherchât à louer indirectement le cardinal de Richelieu, qui protégea beaucoup cette pièce, et même donna des habits à quelques acteurs. Il était mourant alors, en 1642, et il cherchait à se dissiper par ces amusements. (Yoltaire.)

DORANTE.

Ah! pour la bien choisir, Mon père, donnez-vous un peu plus de loisir.

GÉRONTE.

Je la connois assez. Clarice est belle et sage Autant que dans Paris il en soit de son âge; Son père de tout temps est mon plus grand ami, Et l'affaire est conclue.

DORANTE.

Ah! monsieur, j'en frémi, D'un fardeau si pesant accabler ma jeunesse! GÉRONTE.

Fais ce que je t'ordonne.

DORANTE, à part.

Il faut jouer d'adresse.

(baut.)

Quoi! monsieur, à présent qu'il faut dans les combals Acquérir quelque nom, et signaler mon bras.

GÉRONTE.

Avant qu'être au hasard qu'un autre bras t'immole, Je veux dans ma maison avoir qui m'en console; Je veux qu'un petit-fils puisse y tenir ton rang, Souteuir ma vicillesse, et réparer mon sang. En un mot, je le veux.

DOBANTE.

Vous ètes inflexible?

Fais ce que je te dis.

DORANTE.

Mais s'il est impossible? GÉRONTE.

Impossible! et comment?

ORANTE.

Souffrez qu'aux yeux de tous

Pour obtenir pardon j'embrasse vos genoux. Je suis...

GÉRONTE.

Quoi?

DOBANTE.

Dans Poitiers...

GÉRONTE.

Parle donc, et te lève.

DORANTE.

Je suis donc marié, puisqu'il faut que j'achève. GÉRONTE.

Sans mon consentement?

DORANTÉ.

On m'a violenté:

Vous ferez tout casser par votre autorité; Mais nous fûmes tous deux forcés à l'hyménée Par la fatalité la plus inopinée... All! si vous le saviez!

GÉRONTE.

Dis, ne me cache rien.

DORANTE.

Elle est de fort bon lieu, mon père; et pour son bien, S'il n'est du tout si grand que votre humeur souhaite... GÉRONTE.

Sachons, à cela près, puisque c'est chose faite. Elle se nomme?

DORANTE.

Orphise, et son père, Armédon. GÉRONTE.

Je n'ai jamais oui ni l'un ni l'autre nom. Nais poursuis.

### DORANTE.

Je la vis presque à mon arrivée.
Une âme de rocher ne s'en fût pas sauvée,
Tant elle avoit d'appas, et tant son œil vainqueur
Par une douce force assujettit mon cœur!
Je cherchai donc chez elle à faire connoissance;
Et les soins obligeants de ma persévérance
Surent plaire de sorte à cet objet charmaut,
Que j'en fus en six mois autant aimé qu'amant.
J'en reçus des faveurs secrètes, mais honnètes;
Et j'étendis si loin mes petites conquêtes,
Qu'en son quartier souvent je me coulois sans bruit
Pour causer avec elle une part de la nuit.

Un soir que je venois de monter dans sa chambre... (Ce fut, s'il m'en souvient, le second de septembre, Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapé.)

Ce soir même son père en ville avoit soupé: Il monte à son retour, il frappe à la porte : elle Transit, pålit, rougit, me cache en sa ruelle, Ouvre enfin, et d'abord (qu'elle eut d'esprit et d'art!) Elle se jette au cou de ce pauvre vieillard, Dérobe en l'embrassant son désordre à sa vue : Il se sied; il lui dit qu'il veut la voir pourvue; Lui propose un parti qu'on lui venoit d'offrir. Jugez combien mon cœur avoit lors à souffrir! Par sa réponse adroite elle sut si bien faire. Que sans m'inquiéter elle plut à son père. Ce discours ennuyeux enfin se termina; Le bonhomme partoit quand ma montre sonna: Et lui se retournant vers sa fille étonnée, « Depuis quand cette montre? et qui vous l'a donnée? - Acaste, mon cousin, me la vient d'envoyer, Dit-elle, et veut ici la faire nettoyer, » N'ayant point d'horlogers au lieu de sa demeure : Elle a déjà sonué deux fois en un quart-d'heure. » Donnez-la-moi, dit-il, j'en prendrai mieux le soin. » Alors pour me la prendre elle vient en mon coin : Je la lui donne en main; mais, voyez ma disgrace, Avec mon pistolet le cordon s'embarrasse, Fait marcher le déclin; le feu prend, le coup part : Jugez de notre trouble à ce triste hasard. Elle tombe par terre; et moi, je la crus morte. Le père épouvanté gagne aussitôt la porte; Il appelle au secours, il crie à l'assassin : Son fils et deux valets me coupent le chemin. Furieux de ma perte, et combattant de rage, Au milieu de tous trois je me faisois passage, Quand un autre malheur de nouveau me perdit: Mon épée en ma main en trois morçeaux rompit. Désarmé, je recule, et rentre; alors Orphise, De sa frayeur première aucunement remise, Sait prendre un temps si juste en son reste d'effroi, Qu'elle pousse la porte et s'enferme avec moi. Soudain nous entassons, pour défenses nouvelles, Bancs, tables, coffres, lits, et jusqu'aux escabelles; Nous nous barricadons, et dans ce premier feu

Nous croyons gagner tout à différer un peu.

### ACTE II, SCÈNE YI.

Mais comme à ce rempart l'un et l'autre travaille, D'une chambre voisine on perce la muraille : Alors me voyant pris, il fallut composer.

(Ici Clarice les voit de sa fenêtre ; et Lucrèce, avec Isabelle, les voit aussi de la sienne.)

GÉRONTE.

C'est-à-dire, en françois, qu'il sallut l'épouser?

Les siens m'avoient trouvé de nuit seul avec elle, lls étoient les plus forts, elle me sembloit belle, Le scandale étoit grand, son honneur se perdoit; A ne le faire pas ma tête en répondoit; Ses grands efforts pour moi, son péril, et ses larmes, A mon cœur amoureux étoient de nouveaux charmes: Donc, pour sauver ma vie ainsi que son honneur, Et me mettre avec elle au comble du bonheur, Je changeai d'un seul mot la tempête en bonace, Et fis ce que tout autre auroit fait en ma place. Choisissez maintenant de me voir ou mourir, Ou posséder un bien qu'on ne peut trop chérir.

GÉRONTE.

Non, non, je ne suis pas si mauvais que tu penses. Et trouve en ton malheur de telles circonstances, Que mon amour t'excuse; et mon esprit touché Te blâme seulement de l'avoir trop caché.

DORANTE.

Le peu de bien qu'elle a me faisoit vous le taire. GÉRONTE.

Je prends peu garde au bien, afin d'ètre bon père. Elle est belle, elle est sage, elle sort de bon lieu, l'u l'aimes, elle t'aime; il me suffit. Adieu : le vais me dégager du père de Clarice.

## SCÈNE VI. - DORANTE, CLITON.

#### DORANTE.

Que dis-tu de l'histoire, et de mon artifice? Le bonhomme en tient-il? m'en suis-je bien tiré? Quelque sot en ma place y seroit demeuré; Il eût perdu le temps à gémir et se plaindre, Et, malgré son amour, se iût laissé contraindre. O l'utile secret de mentir à propos!

CLITON.

Quoi! ce que vous disiez n'est pas vrai?

Pas deux mots,

Et tu ne viens d'ouir qu'un trait de gentillesse Pour conserver mon ême et mon cœur à Lucrèce.

CLITON.

Quoi ! Ia montre, l'épée, avec le pistolet....

Industrie.

CLITON.

Obligez, monsieur, votre valet. Quand vous voudrez jouer de ces grands coups de maître, Donnez-lui quelque signe à les pouvoir connoître; Quoique bien averti, j'étois dans le panneau.

DORANTE.

Va, n'appréhende pas d'y tomber de nouveau; Tu seras de mon cœur l'unique secrétaire, Et de tous mes secrets le grand dépositaire.

CLITON.

Avec ces qualités j'ose bien espérer Qu'assez malaisément je pourrai m'en parer. Mais parlons de vos feux. Certes cette maîtresse....

SCÈNE VII. - DORANTE, CLITON, SABINE.

SABINE.

Lisez ceci, monsieur

D'où vient-il?

De Lucrèce,

DORANTE, après avoir lu.

Dis-lui que j'y viendrai.

(Sabine rentre, et Dorante continue.)

Doute encore, Cliton,

A laquelle des deux appartient ce beau nom! Lucrèce sent sa part des feux qu'elle fait naître, Et me veut cette nuit parler par sa fenêtre. Dis encor que c'est l'autre ou que tu n'es qu'un sot. Qu'auroit l'autre à m'écrire, à qui je n'ai dit mot?

Monsieur, pour ce sujet n'ayons point de querelle; Cette nuit, à la voix, vous saurez si c'est elle.

Coule-toi là-dedans; et de quelqu'un des siens Sache subtilement sa famille et ses biens.

SCÈNE VIII. - DORANTE, LYCAS.

LYCAS, lui présentant un billet.

Monsieur.

DORANTE.

Antre billet.

(Après avoir lu tout bus le billet.)

J'ignore quelle offense

Peut d'Alcippe avec moi rompre l'intelligence;
Mais n'importe, dis-lui que j'irai volontiers.

Je te suis.

SCÈNE IX. - DORANTE, seul.

Hier au soir je revins de Poitiers, D'aujourd'hui seulement je produis mon visage, Et j'ai déjà querelle, amour, et mariage. Pour un commencement ce n'est point mal trouvé. Vienne encore un procès, et je suis achevé. Se charge qui voudra d'affaires plus pressantes, Plus en nombre à la fois, et plus embarrassantes, Je pardonne à qui mieux s'en pourra démêler. Mais allons voir celui qui m'ose quereller.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE L - DORANTE, ALCIPPE, PHILISTE.

#### PHILISTE.

Oui, vous faisiez tous deux en hommes de courage, Et n'aviez l'un ni l'autre aucun désavantage. Je rends grâces au ciel de ce qu'il a permis Que je sois survenu pour vous refaire amis, Et que, la chose égale, ainsi je vous sépare : Mon heur en est extrême, et l'aventure rare.

#### DORANTE.

L'aventure est encor bien plus rare pour moi, Qui lui faisois raison sans avoir su de quoi. Mais, Alcippe, à présent tirez-moi hors de peine. Quel sujet aviez-vous de colère ou de haine? Quelque mauvais rapport m'auroit-il pu noircir? Dites, que devant lui je vous puisse éclaircir.

ALCIPPE.

Vous le savez assez.

#### DORANTE.

Plus je me considère, Moins je découvre en moi ce qui peut vous déplaire.

#### ALCIPPE.

Eh bien! puisqu'il vous faut parler plus clairement. Depuis plus de deux ans j'aime secrétement; Mon affaire est d'accord, et la chose vaut faite: Mais pour quelque raison nous la tenons secrète. Cependant à l'objet qui me tient sous sa loi, Et qui sans me trahir ne peut être qu'a moi, Vous avez donné bal, collation, musique; Et vous n'ignorez pas combien cela me pique, Puisque, pour me jouer un si sensible tour, Vous m'avez à dessein caché votre retour, Et n'avez aujourd'hui quitté votre embuscade Qu'afin de m'en conter l'histoire par bravade. Ce procédé m'étonne, et j'ai lieu de penser Que vous n'avez rien fait qu'afin de m'offenser.

#### DORANTE.

Si vous pouviez encor douter de mon courage, Je ne vous guérirois ni d'erreur ni d'ombrage, Et nous nous reverrions, si nous étions rivaux; Mais comme vous savez tous deux ce que je vaux, Écoutez en deux mots l'histoire démêlée : Celle que cette nuit sur l'eau j'ai régalée N'a pu vous donner lieu de devenir jaloux, Car elle est mariée, et ne peut être à vous; Depuis peu pour affaire elle est ici venue, Et je ne pense pas qu'elle vous soit connue.

#### ALCIPPE.

DOBANTE.

Je suis ravi, Dorante, en cette occasion, De voir sitôt finir notre division.

Alcippe, une autre fois donnez moins de croyance Aux premiers mouvements de votre défiance; Jusqu'à mieux savoir tout sachez vous retenir, Et ne commencez plus par où l'on doit finir. Adieu; je suis à vous.

### SCÈNE II. - ALCIPPE, PHILISTE.

#### PHILISTE.

Ce cœur encor soupire?

Hélas! je sors d'un mal pour tomber dans un pire. Cette collation, qui l'aura pu donner? A qui puis-je m'en prendre? et que m'imaginer? PHILISTE.

Que l'ardeur de Clarice est égale à vos flammes. Cette galanterie étoit pour d'autres dames. L'erreur de votre page a causé votre ennui; S'étant trompé lui-même, il vous trompe après lui. J'ai tout su de lui-même, et des gens de Lucrèce. Il avoit vu chez elle entrer votre maîtresse; Mais il n'avoit pas su qu'Hippolyte et Daphné, Ce jour-la par hasard, chez elle avoient dîné. Il les en voit sortir, mais à coiffe abattue<sup>1</sup>,

YAR. Comme il en voit sortir ces deux beautés masquées, Sans les avoir au nez de plus près remarquées, Et sans les approcher il suit de rue en rue;
Aux couleurs, au carrosse, il ne doute de rien;
Tout étoit à Lucrèce, et le dupe si bien,
Que, prenant ces beautés pour Lucrèce et Clarice,
Il rend à votre amour un très mauvais service.
Il les voit donc aller jusques au bord de l'eau,
Descendre de carrosse, entrer dans un bateau;
Il voit porter des plats, entend quelque musique,
A ce que l'on m'a dit, assez mélancolique.
Mais cessez d'en avoir l'esprit inquiété,
Car ensin le carrosse avoit été prêté:
L'avis se trouve faux; et ces deux autres belles
Avoient en plein repos passé la nuit chez elles.

ALCIPPE.

Quel malheur est le mien! Ainsi donc sans sujet J'ai fait ce grand vacarme à ce charmant objet!

PHILISTE.

Je ferai votre paix. Mais sachez autre chose. Celui qui de ce trouble est la seconde cause, Dorante, qui tantôt nous en a tant conté De son festin superbe et sur l'heure apprêté, Lui qui, depuis un mois nous cachant sa venue, La nuit, incognito, visite une inconnue, Il vint hier de Poitiers, et, sans faire aucun bruit, Chez lui paisiblement a dormi toute nuit 1.

ALCIPPE.

Quoi! sa collation....?

PHILISTE.

N'est rien qu'un pur mensonge; Ou bien, s'il l'a donnée, il l'a donnée en souge.

ALCIPPE.

Dorante en ce combat si peu prémédité M'a fait voir trop de cœur pour tant de lâcheté. La valeur n'apprend point la fourbe en son école; Tout homme de courage est homme de parole; A des vices si bas il ne peut consentir,

> Voyant que le carrosse, et chevaux et cocher, Étoient ceux de Lucrece, il suit sans s'approcher; Et les prenant aussi pour...

<sup>1</sup> Toute nuit, au lieu de toute la nuit.

Et fuit plus que la mort la honte de mentir. Cela n'est point.

#### PHILISTE.

Dorante, à ce que je présume,
Est vaillant par nature, et menteur par coutume.
Ayez sur ce sujet moins d'incrédulité,
Et vous-même admirez notre simplicité.
A nous laisser duper nous sommes bien novices;
Une collation servie à six services,
Quatre concerts entiers, tant de plats, tant de feux,
Tout cela cependant prêt en une heure ou deux,
Comme si l'appareil d'une telle cuisime
Fût descendu du ciel dedans quelque machine.
Quiconque le peut croire ainsi que vous et moi,
S'il a manque de sens, n'a pas manque de foi.
Pour moi, je voyois bien que tout ce badinage
Répondoit assez mal aux remarques du page;
Mais yous?

#### ALCIPPE.

La jalousie aveugle un cœur atteint, Et, sans examiner, croit tout ce qu'elle craint. Mais laissons là Dorante avecque son audace; Allons trouver Clarice, et lui demander grâce: Elle pouvoit tantôt m'entendre sans rougir.

#### PHILISTE.

Attendez à demain, et me laissez agir; Je veux par ce récit vous préparer la voie, Dissiper sa colère, et lui rendre sa joie. Ne vous exposez point, pour gagner un moment, Aux premières chaleurs de son ressentiment.

#### ALCIPPE.

Si du jour qui s'enfuit la lumière est fidèle, Je pense l'entrevoir avec son Isabelle. Je suivrai tes conseils, et fuirai son courroux Jusqu'à ce qu'elle ait ri de m'avoir vu jaloux.

SCÈNE III. - CLARICE, ISABELLE.

#### CLABICE.

lsabelle, il est temps, allons trouver Lucrèce.

#### ISABELLE.

Il n'est pas encor tard, et rien ne vous en presse. Vous avez un pouvoir bien grand sur son esprit; A peine ai-je parlé qu'elle a sur l'heure écrit.

Clarice à la servir ne seroit pas moins prompte. Mais dis, par sa fenètre as-tu bien vu Géronte? Et sais-tu que ce fils qu'il m'avoit tant vanté

Est ce même inconnu qui m'en a tant conté?

A Lucrèce avec moi je l'ai fait reconnoître; Et silôt que Géronte a voulu disparoître, Le voyant resté seul avec un vieux valet, Sabine à nos yeux même a rendu le billet. Vous parlerez à lui.

CLARICE.

Qu'il est fourbe, Isabelle!

Eh bien! cette pratique est-elle si nouvelle? Dorante est-il le seul qui, de jeune écolier, Pour être mieux reçu s'érige en cavalier? Que j'en sais comme lui qui parlent d'Allemagne, Et, si l'on veut les croire, ont vu chaque campagne, Sur chaque occasion tranchent des entendus, Content quelque défaite, et des chevaux perdus: Qui, dans une gazette apprenant ce langage, S'ils sortent de Paris, ne vont qu'à leur village, Et se donnent ici pour témoins approuvés De tous ces grands combats qu'ils ont lus ou rêvés. Il aura cru sans doute, ou je suis fort trompée. Que les filles de cœur aiment les gens d'épée ; Et, vous prenant pour telle, il a jugé soudain Ou'une plume au chapeau vous platt mieux qu'à la main. Ainsi donc, pour vous plaire, il a voulu paroître. Non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il veut être. Et s'est osé promettre un traitement plus doux Dans la condition qu'il veut prendre pour vous.

En matière de fourbe il est maître, il y pipe; Après m'avoir dupée, il dupe encore Alcippe. Ce malheureux jaloux s'est blessé le cerveau D'un festin qu'hier au soir il m'a donné sur l'eau. Juge un peu si la pièce a la moindre apparence. Alcippe cependant m'accuse d'inconstance, Me fait une querelle où je ne comprends rien. J'ai, dit-il, toute nuit souffert son entretien; Il me parle de bal, de danse, de musique, D'une collation superbe et magnifique, Servie à tant de plats, tant de fois redoublés, Que j'en ai la cervelle et les esprits troublés.

ISARELLE.

Reconnoissez par là que Dorante vous aime, Et que dans son amour son adresse est extrême; Il aura su qu'Alcippe étoit bien avec vous, Et pour l'en éloigner il l'a rendu jaloux. Soudain à cet effort il en a joint un autre; Il a fait que son père est venu voir le vôtre. Un amant peut-il mieux agir en un moment Que de gagner un père et brouiller l'autre amant? Votre père l'agrée, et le sien vous souhaite; Il vous aime, il vous plaît, c'est une affaire faite.

CLARICE.

Elle est faite, de vrai, ce qu'elle se fera.

ISABELLE.

Quoi! votre cœur se change, et désobéira?

Tu vas sortir de garde, et perdre tes mesures 'Explique, si tu peux, encor ses impostures : Il étoit marié sans que l'on en sût rien; Et son père a repris sa parole du mien, Fort triste de visage et fort confus dans l'âme.

#### ISABELLE.

Ah, je dis à mon tour : Qu'il est fourbe, madame! C'est bien aimer la fourbe, et l'avoir bien en main, Que de prendre plaisir à fourber sans dessein. Car, pour moi, plus j'y songe, et moins je puis comprendre

<sup>&#</sup>x27;Cette métaphore tirée de l'art des armes paraît aujourd'hut peu coavenable dans la bouche d'une fille parlant à une fille; mais quand une métaphore est usitée, elle cesse d'ètre une igure. L'art de l'ascrime étant alors beaucoup plus commun qu'aujourd'hui, sortir de garde, être en garde, entraît dans le discours familier, et on employait ces expressions avec les femmes mêmes. {Voltaire.}

Quel fruit auprès de vous il en ose prétendre. Mais qu'allez-vous donc faire? et pourquoi lui parler? Est-ce à dessein d'en rire, ou de le quereller?

CLARICE.

Je prendrai du plaisir du moins à le confondre.

ISABELLE.

J'en prendrois davantage à le laisser morfondre.

CLARICE.

Non, je lui veux parler par curiosité.

Mais j'entrevois quelqu'un dans cette obscurité,
Et si c'étoit lui-même, il pourroit me connoître:
Entrons donc chez Lucrèce, allons à sa fenêtre,
Puisque c'est sous son nom que je dois lui parler.
Mon jaloux, après tout, sera men pis aller.
Si sa mauvaise humeur déjà n'est apaisée,
Sachant ce que je sais, la chose est fort aisée.

SCÈNE IV. - DORANTE, CLITON.

DORANTE.

Voici l'heure et le lieu que marque le billet.

CLITON.

J'ai su tout ce détail d'un ancien valet.

Son père est de la robe, et n'a qu'elle de fille;
Je vous ai dit son bien, son âge, et sa famille:
Mais, monsieur, ce seroit pour me bien divertir,
Si, comme vous, Lucrèce excelloit à mentir.
Le divertissement seroit rare, ou je meure;
Et je voudrois qu'elle eût ce talent pour une heure;
Qu'elle pût un moment vous piper en votre art,
Rendre conte pour conte, et martre pour renard:
D'un et d'autre côté j'en entendrois de bonnes.

#### DORANTE.

Le ciel fait cette grâce à fort peu de personnes : Il y faut promptitude, esprit, mémoire, soins, Ne hésiter jamais <sup>1</sup>, et rougir encor moins. Mais la fenètre s'ouvre, approchons.

VAR. Ne se brouiller jamais...

# ACTE III, SCÈNE V.

SCÈNE V. — CLARICE, LUCRÈCE, ISABELLE, à la fendire, DORANTE, CLITON, on bas.

CLARICE, à Isabelle.

Isabelle,

Durant notre entretien demeure en sentinelle.

ISABELLE.

Lorsque votre vieillard sera prêt à sortir, Je-ne manquerai pas de vous en avertir.

(Isabelle descend de la fenêtre, et ne se montre plus.)

LUCRÈCE, à Clarice.

Il conte assez au long ton histoire à mon père. Mais parle sous mon nom, c'est à moi de me taire.

CLARICE.

Ètes-vous là, Dorante?

DORANTE.

Oui, madame, c'est moi,

Qui veux vivre et mourir sous votre seule loi.

LUCRÈCE, bas, à Clarice.

Sa fleurette pour toi prend encor même style.

CLARICE, à Lucrèce.

Il devroit s'épargner cette gêne inutile : Mais m'auroit-il déjà reconnue à la voix?

CLITON, bas, à Dorante.

C'est elle; et je me rends, monsieur, à cette fois.

DORANTE, à Clarice.

Oui, c'est moi qui voudrois effacer de ma vie Les jours que j'ai vécu sans vous avoir servie. Que vivre sans vous voir est un sort rigoureux! C'est ou ne vivre point, ou vivre malheureux; C'est une longue mort; et, pour moi, je confesse Que pour vivre il faut être esclave de Lucrèce.

CLARICE, bas, à Lucrèce.

Chère amie, il en conte à chacune à son tour.
LUCRÈCE, bas, à Clarjee.

Il aime à promener sa fourbe et son amour.

A vos commandements j'apporte donc ma vie; Trop heureux si pour vous elle m'étoit ravie! Disposez-en, madame, et me dites en quoi Vous avez résolu de vous servir de moi.

CLARICE.

Je vous voulois tantôt proposer quelque chose; Mais il n'est plus besoin que je vous la propose, Car elle est impossible.

DORANTE.

Impossible! ah! pour vous
Je pourrai tout, madame, en tous lieux, contre tous
CLARICE.

Jusqu'à vous marier quand je sais que vous l'êtes.

DORANTE.

Moi, marié! ce sont pièces qu'on vous a faites; Quiconque vous l'a dit s'est voulu divertir.

CLARICE, bas, à Lucrèce.

Est-il un plus grand fourbe?

LUCRÈCE, bas, à Clarice.

Il ne sait que mentir.

DORANTE.

Je ne le sus jamais; et si, par cette voie, On pense...

GLARICE.

Et vous pensez encor que je vous croie?

DORANTE.

Que le foudre à vos yeux m'écrase si je mens! CLARICE.

Un menteur est toujours prodigue de serments.

DORANTE.

Non, si vous avez eu pour moi quelque pensée Qui sur ce faux rapport puisse être balancée, Cessez d'être en balance, et de vous défier De ce qu'il m'est aisé de vous justifier.

CLARICE, à Lucrèce.

On diroit qu'il dit vrai, tant son effronterie Avec naïveté pousse une menterie.

DORANTE.

Pour vous ôter de doute, agréez que demain En qualité d'époux je vous donne la main.

CLARICE.

Hé! vous la donneriez en un jour à deux mille.

Certes, vous m'allez mettre en crédit par la ville, Mais en crédit si grand, que j'en crains les jaloux. CLARICE.

C'est tout ce que mérite un homme tel que vous,
Un homme qui se dit un grand foudre de guerre,
Et n'en a vu qu'à coups d'écritoire ou de verre;
Qui vint hier de Poitiers, et conte, à son retour,
Que depuis une année il fait ici sa cour;
Qui donne toute nuit festin, musique, et danse,
Bien qu'il l'ait dans son lit passée en tout silence;
Qui se dit marié, puis soudain s'en dédit.
Sa méthode est jolie à se mettre en crédit!
Vous-même apprenez-moi comme il faut qu'on le nomme

CLITON, bas, à Dorante.

Si vous vous en tirez, je vous tiens habile homme.

DORANTE, bas, à Cliton.

Ne l'épouvante point, tout vient en sa saison.
(à Clarice.)

De ces inventions chacune a sa raison;
Sur toutes quelque jour je vous rendrai contente:
Mais à présent je passe à la plus importante.
J'ai donc feint cet hymen (pourquoi désavouer
Ce qui vous forcera vous-même à me louer?)
Je l'ai feint, et ma feinte à vos mépris m'expose.
Mais si de ces détours vous seule étiez la cause?

CLARICE.

Moi?

DORANTE.

Vous. Écoutez-moi. Ne pouvant consentir....
CLITON, bas, à Dorante.

De grâce, dites-moi si vous allez mentir.

DORANTE, bas, à Cliton.

Ah! je t'arracherai cette langue importune.
(à Clarice.)

Donc comme à vous servir j'attache ma fortune, L'amour que j'ai pour vous ne pouvant consentir Qu'un père à d'autres lois voulût m'assujettir....

CLARICE, bas, à Lucrèce.

Il fait pièce nouvelle, écoutons.

DORANTE.

Cette adresse A conservé mon âme à la belle Lucrèce;

Et, par ce mariage au besoin inventé,

J'ai su rompre celui qu'on m'avoit apprété.
Blâmez-moi de tomber en des fautes si lourdes,
Appelez-moi grand fourbe, et grand donneur de bourdes ;
Mais louez-moi du moins d'aimer si puissamment,
Et joignez à ces noms celui de votre amant.
Je fais par cet hymen banqueroute à tous autres;
J'évite tous leurs fers pour mourir dans les vôtres;
Et, libre pour entrer en des liens si doux,
Je me fais marié pour toute autre que vous.

CLARICE.

Votre flamme en naissant a trop de violence, Et me laisse toujours en juste défiance. Le moyen que mes yeux eussent de tels appas Pour qui m'a si peu vue et ne me connoît pas?

Je ne vous connois pas! vous n'avez plus de mere; Périandre est le nom de monsieur votre père; Il est homme de robe, adroit, et retenu; Dix mille écus de rente en font le revenu; Vous perdites un frère aux guerres d'Italie; Vous aviez une sœur qui s'appeloit Julie. Vous connois-je à présent? dites encor que non.

CLARICE, bas, à Lucrèce.
Cousine, il te connoît, et t'en veut tout de bon.
LUCRÈCE, en elle-même.

Plût à Dieu!

CLARICE, bas, à Lucrèce. Découvrons le fond de l'artifice. (à Dorante.)

J'avois voulu tantôt vous parler de Claricc, Quelqu'un de vos amis m'en est venu prier. Dites-moi, seriez-vous pour elle à marier?

DOBANTE.

Par cette question n'éprouvez plus ma flamme.
Je vous ai trop fait voir jusqu'au fond de mon âme,
Et vous ne pouvez plus désormais ignorer
Que j'ai feint cet hymen afin de m'en parer.
Je n'ai ni feux ni vœux que pour votre service,

<sup>&#</sup>x27; Cette expression vient de l'ancien mot bourdeler, bordeler, qui signisait se rejouir. (Voltaire.)

Et ne puis plus avoir que mépris pour Clarice.

Vous êtes, à vrai dire, un peu bien dégoûté; Clarice est de maison, et n'est pas sans beauté: Si Lucrèce à vos yeux paroît un peu plus belle, De bien mieux faits que vous se contenteroient d'elle.

DORANTE.

Oui, mais un grand défaut ternit tous ses appas.

CLARICE. '

Quel est-il ce défaut?

DORANTE.

Elle ne me plait pas;

Et, plutôt que l'hymen avec elle me lie, Je serai marié si l'on veut en Turquie.

CLARICE.

Aujourd'hui cependant on m'a dit qu'en plein jour Vous lui serriez la main, et lui parlicz d'amour.

Quelqu'un auprès de vous m'a fait cette imposture. CLARICE, bas, à Lucrèce.

Ecoutez l'imposteur; c'est hasard s'il n'en jurc.

Que du ciel....

CLARICE, bas, à Lucrèce. L'ai-je dit?

DORANTE.

J'éprouve le courroux

Si j'ai parlé, Lucrèce, à personne qu'à vous!

Je ne puis plus souffrir une telle impudence,
Après ce que j'ai vu moi-mème en ma présence :
Vous couchez d'imposture, et vous osez jurer 1,
Comme si je pouvois vous croire, ou l'endurer!
Adieu : retirez-vous, et croyez, je vous prie,
Que souvent je m'égaie ainsi par raillerie,
Et que, pour me donner des passe-temps si doux,
J'ai donné cette baie à bien d'autres qu'à vous 2.

<sup>1</sup> Vous couches d'imposture. Cette manière de s'exprimer n'est plus admise : elle vient du jeu. On disait, couché de vingt pistoles, de trente pistoles, couché belle.

[Yoltaire.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cette scène ne peut réussir, elle est trop forcée ; il était naturel que Clarice

### SCÈNE VI. - DORANTE, CLITON.

CLITON.

Eh bien! vous le voyez; l'histoire est découverte.

DORANTE.

An, Cliton! je me trouve à deux doigts de ma perte.

Vous en avez sans doute un plus heureux succès, Et vous avez gagné chez elle un grand accès. Mais je suis ce fâcheux qui nuis par ma présence, Et vous fais sous ces mots être d'intelligence.

DORANTE.

Peut-être : qu'en crois-tu?

CLITON.

Le peut-être est gaillard. DORANTE.

Penses-tu qu'après tout j'en quitte encor ma part, Et tienne tout perdu pour un peu de traverse?

CLITON.

Si jamais cette part tomboit dans le commerce, Et qu'il vous vint marchand pour ce trésor caché, Je vous conseillerois d'en faire bon marché.

DORANTE.

Mais pourquoi si peu croire un feu si véritable?

A chaque bout de champ vous mentez comme un diable.

DORANTE.

Je disois vérité.

CLITON.

Quand un menteur la dit, En passant par sa bouche elle perd son crédit.

DORANTE.

Il faut donc essayer si par quelque autre bouche Elle pourra trouver un accueil moins farouche. Allons sur le chevêt rêver quelque moyen D'avoir de l'incrédule un plus doux entretien. Souvent leur belle humeur suit le cours de la lune;

lui dit: C'est moi que vous aves trouvée aux Tuileries, vous deves reconnaître me sois ; et alors tout était fini. (Voltaire.) Telle rend des mépris qui veut qu'on l'importune, Et, de quelques effets que les siens soient suivis, Il sera demain jour, et la nuit porte avis.

PIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

### SCÈNE I. - DORANTE, CLITON.

CLITON.

Mais, monsieur, pensez-vous qu'il soit jour chez Lucrèce? Pour sortir si matin elle a trop de paresse.

DORANTE.

On trouve bien souvent plus qu'on ne croit trouver; Et ce lieu pour ma flamme est plus propre à rêver : J'en puis voir sa fenêtre, et de sa chère idée Mon âme à cet aspect sera mieux possédée.

CLITON

A propos de rêver, n'avez-vous rien trouvé Pour servir de remède au désordre arrivé?

#### DORANTE.

Je me suis souvenu d'un secret que toi-même Me donnois hier pour grand, pour rare, pour suprême. Un amant obtient tout quand il est libéral.

CLITON.

Le secret est fort beau, mais vous l'appliquez mal :

ll ne fait réussir qu'auprès d'une coquette.

DORANTE.

Je sais ce qu'est Lucrèce, elle est sage, et discrète; A lui faire présent mes efforts seroient vains; Elle a le cœur trop bon : mais ses gens ont des mains; Et, quoique sur ce point elle les désavoue, Avec un tel secret leur langue se dénoue : lls parlent; et souvent on les daigne écouter. A tel prix que ce soit, il m'en faut acheter. Si celle-ci venoit qui m'a rendu sa lettre, Après ce qu'elle a fait j'ose tout m'en promettre; Et ce sera hasard si sans beaucoup d'effort Je ne trouve moyen de lui payer le port.

Certes, vous dites vrai, j'en juge par moi-même : Ce n'est point mon humeur de refuser qui m'aime; Et comme c'est m'aimer que me faire présent, Je suis toujours alors d'un esprit complaisant.

DORANTE.

Il est beaucoup d'humeurs pareilles à la tienne.

Mais, monsieur, attendant que Sabine survienne, Et que sur son esprit vos dons fassent vertu, Il court quelque bruit sourd qu'Alcippe s'est battu DORANTE.

Contre qui?

CLITON.

L'on ne sait, mais ce confus murmure D'un air pareil au vôtre à peu près le figure; Et, si de tout le jour je vous avois quitté, Je vous soupçonnerois de cette nouveauté.

DORANTE.

Tu ne me quittas point pour entrer chez Lucrèce?

Ah! monsieur, m'auriez-vous joué ce tour d'adresse?

Nous nous battimes hier, et j'avois fait serment
De ne parler jamais de cet événement;
Mais à toi, de mon cœur l'unique secrétaire,
A toi, de mes secrets le grand dépositaire,
Je ne celerai rien, puisque je l'ai promis.
Depuis cinq ou six mois nous étions ennemis :
Il passa par Poitiers, où nous primes querelle;
Et comme on nous fit lors une paix telle quelle,
Nous sûmes l'un à l'autre en secret protester
Qu'à la première vue il en faudroit tâter.
Hier nous nous rencontrons; cette ardeur se réveille,
Fait de notre embrassade un appel à l'oreille;
Je me défais de toi, j'y cours, je le rejoins,
Nous vuidons sur le pré l'affaire sans témoins;

Et, le perçant à jour de deux coups d'estocade, Je le mets hors d'état d'être jamais malade : Il tombe dans son sang.

CLITON.

A ce compte il est mort?

Je le laissai pour tel.

CLITON.

Certes, je plains son sort : Il étoit honnête homme; et le ciel ne déploie....

SCÈNE II. - DORANTE, ALCIPPE, CLITON.

ALCIPPE.

Je te veux, cher ami, faire part de ma joie. Je suis heureux; mon père...

DORANTE.

Eh bien?

ALCIPPE.

Vient d'arriver.

Cette place pour vous est commode à rêver.

DORANTE.

Ta joie est peu commune, et pour revoir un père Un homme tel que nous ne se réjouit guère.

ALCIPPE.

Un esprit que la joie entièrement saisit Présume qu'on l'entend au moindre mot qu'il dit. Sache donc que je touche à l'heureuse journée Qui doit avec Clarice unir ma destinée : On attendoit mon père afin de tout signer.

DORANTE.

C'est ce que mon esprit ne pouvoit deviner; Mais je m'en réjouis. Tu vas entrer chez elle?

ALCIPPE.

Oui, je lui vais porter cette heureuse nouvelle; Et je t'en ai voulu faire part en passant.

DORANTE.

Tu t'acquiers d'autant plus un cœur reconnoissant. Enfin donc ton amour ne craint plus de disgrâce?

ALCIPPE.

Cependant qu'au logis mon père se délasse, J'ai voulu par devoir prendre l'heure du sien.

CLITON, bas, à Dorante.

Les gens que vous tuez se portent assez bien.

Je n'ai de part ni d'autre aucune défiance. Excuse d'un amant la juste impatience. Adieu.

DORANTE.

Le ciel te donne un hymen sans souci!

SCÈNE III. — DORANTE, CLITON.

CLITON.

Il est mort! Quoi! monsieur, vous m'en donnez aussi, A moi, de votre cœur l'unique secrétaire; A moi, de vos secrets le grand dépositaire! Avec ces qualités j'avois lieu d'espérer Qu'assez malaisément je pourrois m'en parer.

DORANTE.

Quoi! mon combat te semble un conte imaginaire?

CLITON.

Je croirai tout, monsieur, pour ne vous pas déplaire : Mais vous en contez tant, à toute heure, en tout lieu, Que quiconque en échappe est bien aimé de Dieu. Maure, Juif, ou Chrétien, vous n'épargnez personne.

DORANTE.

Alcippe te surprend! sa guérison t'étonne!
L'état où je le mis étoit fort périlleux;
Mais il est à présent des secrets merveilleux.
Ne t'a-t-on point parlé d'une source de vie,
Que nomment nos guerriers poudre de sympathie?
On en voit tous les jours des effets étonnants.

CLITON.

Encor ne sont-ils pas du tout si surprenants; Et je n'ai point appris qu'elle eût tant d'efficace, Qu'un homme que pour mort on laisse sur la place, Qu'on a de deux grands coups percé de part en part, Soit dès le lendemain si frais et si gaillard. DORANTE.

La poudre que tu dis n'est que de la commune; On n'en fait plus de cas: mais, Cliton, j'en sais une Qui rappelle sitôt des portes du trépas, Qu'en moins d'un tourne-main 1 on ne s'en souvient pas; Quiconque la sait faire a de grands avantages.

OT TWO N

Donnez-m'en le secret, et je vous sers sans gages.

DORANTE.

Je te le donnerois, et tu serois heureux; Mais le secret consiste en quelques mots hébreux, Qui tous à prononcer sont si fort difficiles, Que ce seroit pour toi des trésors inutiles.

CLITON.

Vous savez donc l'hébreu?

DORANTE.

L'hébreu! parsaitement :

J'ai dix langues, Cliton, à mon commandement.

LITON

Vous auriez bien besoin de dix des mieux nourries, Pour fournir tour à tour à tant de menteries; Vous les hachez menu comme chair à pâtés. Vous avez tout le corps bien plein de vérités, Il n'en sort jamais une.

DORANTE.

Ah! cervelle ignorante!

Mais mon père survient.

SCÈNE IV. - GÉRONTE, DORANTE, CLITON.

GÉRONTE.

Je vous cherchois, Dorante.

DORANTE, à part.

Je ne vous cherchois pas, moi. Que mal à propos Son abord importun vient troubler mon repos! Et qu'un père incommode un homme de mon âge <sup>2</sup>!

GÉRONTE.

Vu l'étroite union que fait le mariage,

<sup>&#</sup>x27; VAR. Qu'en moins de fermer l'œil...

<sup>&</sup>quot;Corneille aurait pu se dispenser de donner à Dorante, dont il a voulu faire un personnage agréable, ce sentiment très-immoral d'irrévérence envers son père. (Palissot.)

J'estime qu'en effet c'est n'y consentir point.
Que laisser désunis ceux que le ciel a joint.
La raison le défend, et je sens dans mon âme
Un violent désir de voir ici ta femme.
J'écris donc à son père; écris-lui comme moi :
Je lui mande qu'après ce que j'ai su de toi,
Je me tiens trop heureux qu'une si belle fille,
Si sage, et si bien née, entre dans ma famille ¹;
J'ajoute à ce discours que je brûle de voir
Celle qui de mes ans devient l'unique espoir;
Que pour me l'amener tu t'en vas en personne :
Car enfin il le faut, et le devoir l'ordonne;
'N'envoyer qu'un valet sentiroit son mépris.

DORANTE.

De vos civilités il sera bien surpris; Et pour moi je suis prêt : mais je perdrai ma peine; Il ne souffrira pas encor qu'on vous l'amène : Elle est grosse.

GÉRONTE.

GÉRONTE.

Elle est grosse! DORANTE.

Et de plus de six mois,

Que de ravissements je sens à cette fois!

Vous ne voudriez pas hasarder sa grossesse.

Non, j'aurai patience autant que d'allégresse; Pour hasarder ce gage il m'est trop précieux. A ce coup ma prière a pénétré les cieux. Je pense en le voyant que je mourrai de joie. Adieu: je vais changer la lettre que j'envoie, En écrire à son père un nouveau compliment, Le prier d'avoir soin de son accouchement, Comme du seul espoir où mon bonheur se fonde.

DORANTE, bas, à Cliton. Le bonhomme s'en va le plus content du monde. GÉRONTE, se retournant.

Écris-lui comme moi.

' Si sage, et si bien nee, une fille qui a été surprise avec un homme pendud la mpit! (Voltsire.)

## ACTE IV, SCENE IV.

DORANTE.

Je n'y manquerai pas.

(à Cliton.)
Ou'il est bon!

CLITON.

Taisez-vous, il revient sur ses pas. GÉRONTE.

Il ne me souvient plus du nom de ton beau-pere. Comment s'appelle-t-il?

DORANTE.

Il n'est pas nécessaire;

Sans que vous vous donniez ces soucis superflus, En fermant le paquet j'écrirai le dessus.

GÉRONTE.

Etant tout d'une main il sera plus honnête.

DORANTE, à part le premier vers.

Ne lui pourrai-je ôter ce souci de la tête? Votre main ou la mienne, il n'importe des deux. GÉRONTE.

Ces nobles de province y sont un peu fâcheux.

DORANTE.

Son père sait la cour.

GÉRONTE.

Ne me fais plus attendre,

Dis-moi...

DORANTE, à part.

Que lui dirai-je?

GÉRONTE.

Il s'appelle?

DORANTE.

Pyrandre

GÉRONTE.

Pyrandre! tu m'as dit tantôt un autre nom; C'étoit, je m'en souviens, oui, c'étoit Armédon.

DOBANTE.

Oui, c'est là son nom propre, et l'autre d'une terre; Il portoit ce dernier quand il fut à la guerre, Et se sert si souvent de l'un et l'autre nom, Que tantôt c'est Pyrandre, et tantôt Armédon. J'estime qu'en esset c'est n'y consentir point
Que laisser désunis ceux que le ciel a joint.
La raison le désend, et je sens dans mon âme
Un violent désir de voir ici ta semme.
J'écris donc à son père; écris-lui comme moi :
Je lui mande qu'après ce que j'ai su de toi,
Je me tiens trop heureux qu'une si belle fille,
Si sage, et si bien née, entre dans ma samille 1;
J'ajoute à ce discours que je brûle de voir
Celle qui de mes ans devient l'unique espoir;
Que pour me l'amener tu t'en vas en personne :
Car ensin il le saut, et le devoir l'ordonne;
'N'envoyer qu'un valet sentiroit son mépris.

DORANTE.

De vos civilités il sera bien surpris; Et pour moi je suis prêt: mais je perdrai ma peine; Il ne souss'rira pas encor qu'on vous l'amène: Elle est grosse.

GÉRONTE.

Elle est grosse!

DORANTE.

Et de plus de six mois.

GÉRONTE.

Que de ravissements je sens à cette fois!

Vous ne voudriez pas hasarder sa grossesse. GÉRONTE.

Non, j'aurai patience autant que d'allégresse;
Pour hasarder ce gage il m'est trop précieux.
A ce coup ma prière a pénétré les cieux.
Je pense en le voyant que je mourrai de joie.
Adieu: je vais changer la lettre que j'envoie,
En écrire à son père un nouveau compliment,
Le prier d'avoir soin de son accouchement,
Comme du seul espoir où mon bonheur se fonde.

DORANTE, bas, à Cliton.

Le bonhomme s'en va le plus content du monde. GÉRONTE, se retournant.

Ecris-lui comme moi.

<sup>1</sup> Si sage, et si bien nes, une fille qui a été surprise avec un homme pondant la nuit! (Voltaire.)

# ACTE IV, SCENE IV.

DORANTE.

Je n'y manquerai pas.

(a Cliton.)

Qu'il est bon!

CLITON.

Taisez-vous, il revient sur ses pas. GÉRONTE.

Il ne me souvient plus du nom de ton beau-pere. Comment s'appelle-t-il?

DORANTE.

Il n'est pas nécessaire;

Sans que vous vous donniez ces soucis superflus, En fermant le paquet j'écrirai le dessus. GÉRONTE.

Étant tout d'une main il sera plus honnête.

DORANTE, à part le premier vers.

Ne lui pourrai-je ôter ce souci de la tête? Votre main ou la mienne, il n'importe des deux. GÉRONTE.

Ces nobles de province y sont un peu fâcheux.

DORANTE.

Son père sait la cour.

GÉRONTE.

Ne me fais plus attendre,

Dis-moi...

DORANTE, à part.

Que lui dirai-je?

GÉRONTE.

Il s'appelle?

DORANTE.

Pyrandre

GÉRONTE.

Pyrandre! tu m'as dit tantôt un autre nom; C'étoit, je m'en souviens, oui, c'étoit Armédon. DORANTE.

Oui, c'est là son nom propre, et l'autre d'une terre; Il portoit ce dernier quand il fut à la guerre, Et se sert si souvent de l'un et l'autre nom, Que tantôt c'est Pyrandre, et tantôt Armédon.

GÉRONTB.

C'est un abus commun qu'autorise l'usage, Et j'en usois ainsi du temps de mon jeune âge. Adieu : je vais écrire.

SCÈNE V. — DORANTE, CLITON.

DORANTE. Enfin j'en suis sorti.

CLITON.

Il faut bonne mémoire après qu'on a menti DORANTE.

L'esprit a secouru le défaut de mémoire.

Mais on éclaircira bientôt toute l'histoire.

Après ce mauvais pas où vous avez bronché,
Le reste encor long-temps ne peut être caché:
On le sait chez Lucrèce, et chez cette Clarice,
Qui, d'un mépris si grand piquée avec justice,
Dans son ressentiment prendra l'occasion
De vous couvrir de honte et de confusion.

DORANTE.

Ta crainte est bien fondée, et puisque le temps presse, Il faut tâcher en hâte à m'engager Lucrèce. Voici tout à propos ce que j'ai souhaité.

SCÈNE VI. - DORANTE, CLITON, SABINE.

DORANTE.

Chère amie, hier au soir j'étois si transporté, Qu'en ce ravissement je ne pus me permettre De bien penser à toi quand j'eus lu cette lettre : Mais tu n'y perdras rien, et voici pour le port

SABINE.

Ne croyez pas, monsieur...

Tiens.
SABINE.

Vous me faites tort:

Je ne suis pas de...

DORANTE.

Prends.

SABINE.

Hé, monsieur!

DORANTE.

Prends, te dis-je:

Je ne suis point ingrat alors que l'on m'oblige; Dépèche, tends la main.

CLITON.

Qu'elle y fait de façons!

Je lui veux par pitié donner quelques leçous.

Chère amie, entre nous, toutes tes révérences
En ces occasions ne sont qu'impertinences;
Si ce n'est assez d'une, ouvre toutes les deux:
Le métier que tu fais ne veut point de honteux.
Sans te piquer d'honneur, crois qu'il n'est que de prendre,
Et que tenir vaut mieux mille fois que d'attendre.
Cette pluie est fort douce; et, quand j'en vois pleuvoir,
J'ouvrirois jusqu'au cœur pour la mieux recevoir.
On prend à toutes mains dans le siècle où nous sommes,
Et refuser n'est plus le vice des grands hommes.
Retiens bien ma doctrine; et, pour faire amitié,
Si tu veux, avec toi je serai de moitié.

SABINE.

Cet article est de trop.

DORANTE.

Vois-tu, je me propose De faire avec le temps pour toi toute autre chose. Mais comme j'ai reçu cette lettre de toi, En youdrois-tu donner la réponse pour moi?

SARINE.

Je la donnerai bien; mais je n'ose vous dire Que ma maîtresse daigne ou la prendre, ou la lire : J'y ferai mon effort.

CLITON.

Voyez, elle se rend Plus douce qu'une épouse, et plus souple qu'un gand

DORANTE.

(bas à Cliton.) (haut à Sabine.)

Le secret a joué. Présente-la, n'importe :

Elle n'a pas pour moi d'aversion si forte. Je reviens dans une heure en apprendre l'effet. SABINE.

Je vous conterai lors tout ce que j'aurai fait.

SCÈNE VII. - CLITON, SABINE.

CLITON.

Tu vois que les effets préviennent les paroles; C'est un homme qui fait litière de pistoles : Mais comme auprès de lui je puis beaucoup pour toi... SABINE.

Fais tomber de la pluie, et laisse faire à moi.

Tu viens d'entrer en goût.

SABINE.

Avec mes révérences

Je ne suis pas encor si dupe que tu penses. Je sais bien mon métier, et ma simplicité Joue aussi bien son jeu que ton avidité.

CLITON.

Si tu sais ton métier, dis-moi quelle espérance Doit obstiner mon maître à la persévérance. Sera-t-elle insensible? en viendrons-nous à bout?

SABINE.

Puisqu'il est si brave homme, il faut te dire tout. Pour te désabuser, sache donc que Lucrèce N'est rien moins qu'insensible à l'ardeur qui le presse; Durant toute la nuit elle n'a point dormi; Et, si je ne me trompe, elle l'aime à demi.

CLITON.

Mais sur quel privilége est-ce qu'elle se fonde, Quand elle aime à demi, de maltraiter le monde? Il n'en a cette nuit reçu que des mépris. Chère amie, après tout, mon maltre vaut son prix. Ces amours à demi sont d'une étrange espèce; Et, s'il me vouloit croire, il quitteroit Lucrèce SABINE.

Qu'il ne se hâte point, on l'aime assurément.

Mais on le lui témoigne un peu bien rudement;

Et je ne vis jamais de méthodes pareilles.

SABINE

Elle tient, comme on dit, le loup par les oreilles; Elle l'aime, et son cœur n'y sauroit consentir, Parce que d'ordinaire il ne fait que mentir Hier mème elle le vit dedans les Tuileries, Où tout ce qu'il conta n'étoit que menteries. Il en a fait autant depuis à deux ou trois.

CLITON.

Les menteurs les plus grands disent vrai quelquesois.

SABINE.

Elle a lien de douter, et d'être en défiance.

CLITON.

Qu'elle donne à ses feux un peu plus de croyance : Il n'a fait toute nuit que soupirer d'ennui.

SABINE.

Peut-être que tu mens aussi-bien comme lui?

CLITON.

Je suis homme d'honneur; tu me fais injustice.

SABINE.

Mais, dis-moi, sais-tu bien qu'il n'aime plus Clarice?

ll ne l'aima jamais.

SABINE.

Pour certain?

CLITON.

Pour certain.

SABINE.

Qu'il ne craigne donc plus de soupirer en vain.
Aussitôt que Lucrèce a pu le reconnoître,
Elle a voulu qu'exprès je me sois fait paroître,
Pour voir si par hasard il ne me diroit rien;
Et, s'il l'aime en effet, tout le reste ira bien.
Va-t'en; et, sans te mettre en peine de m'instruire,
Crois que je lui dirai tout ce qu'il lui faut dire.

CLITON.

Adieu; de ton côté si tu fais ton devoir, Tu dois croire du mien que je ferai pleuvoir SCÈNE VIII. - SABINE, LUCRÉCE.

SABINE.

Que je vais bientôt voir une fille contente! Mais la voici déjà; qu'elle est impatiente! Comme elle a les yeux fins, elle a vu le poulet <sup>1</sup>.

LUCRÈCE.

Eh bien! que t'ont conté le maître et le valet?

Le maître et le valet m'ont dit la même chose; Le maître est tout à vous, et voici de sa prose.

LUCRECE, après avoir lu.

Dorante avec chaleur fait le passionné : Mais le fourbe qu'il est nous en a trop donné; Et je ne suis pas fille à croire ses paroles.

SABINE.

Je ne les crois non plus; mais j'en crois ses pistoles.

Il t'a donc fait présent?

SABINE.

Voyez. LUCRECE.

Et tu l'as pris?

SABINE.

Pour vous ôter du trouble où flottent vos esprits Et vous mieux témoigner ses flammes véritables, J'en ai pris les témoins les plus indubitables; Et je remets, madame, au jugement de tous Si qui donne à vos gens est sans amour pour vous, Et si ce traitement marque une âme commune.

LUCRÈCE.

Je ne m'oppose pas à ta bonne fortune; Mais, comme en l'acceptant tu sors de ton devoir, Du moins une autre fois ne m'en fais rien savoir

SABINE.

Mais à ce libéral que pourrai-je promettre?

LUCRÈCE.

Dis-lui que, sans la voir, j'ai déchiré sa lettre.

<sup>&#</sup>x27; VAR. Blie meurt de savoir que chante le poulet.

#### SABINE.

O ma bonne fortune, où vous enfuyez-vous?

Mèles-y de ta part deux ou trois mots plus doux; Conte-lui dextrement le naturel des femmes; Dis-lui qu'avec le temps on amollit leurs âmes; Et l'avertis surtout des heures et des lieux Où par rencontre il peut se montrer a mes yeux. Parce qu'il est grand fourbe, il faut que je m'assure.

SABINE

Ah! si vous connoissiez les peines qu'il endure, Vous ne douteriez plus si son cœur est atteint; Toute nuit il soupire, il gémit, il se plaint.

Pour apaiser les maux que cause cette plainte, Donne-lui de l'espoir avec beaucoup de crainte, Et sache entre les deux toujours le modérer, Sans m'engager à lui, ni le désespérer.

# SCÈNE IX. - CLARICE, LUCRÈCE, SABINE.

#### CLARICE.

Il t'en veut tout de bon, et m'en voilà défaite : Mais je souffre aisément la perte que j'ai faite; Alcippe la répare, et son père est ici.

Te voilà donc bientôt quitte d'un grand souci.

M'en voilà bientôt quitte; et toi, te voilà prête A t'enrichir bientôt d'une étrange conquête. Tu sais ce qu'il m'a dit.

#### SABINE.

S'il vous mentoit alors, A présent il dit vrai ; j'en réponds corps pour corps. CLARICE.

Peut-être qu'il le dit; mais c'est un grand peut-être.

Dorante est un grand fourbe, et nous l'a fait connoître; Mais s'il continuoit encore à m'en conter, Peut-être avec le temps il me feroit douter.

CLARICE.

Si tu l'aimes, du moins, étant bien avertie, Preuds bien garde à tou fait, et fais bien ta partie 1.

LUCRÈCE.

C'en est trop; et tu dois seulement présumer Que je penche à le croire, et non pas à l'ainner.

CLARICE.

De le croire à l'aimer la distance est petite : Qui fait croire ses feux fait croire son mérite; Ces deux points en amour se suivent de si près, Que qui se croit aimée aime bientôt après.

LUCRÈCE.

La curiosité souvent dans quelques âmes

Produit le même effet que produiroient des flammes

CLARICE.

Je suis prête à le croire, afin de l'obliger.

SARINE.

Vous me feriez ici toutes deux enrager. Voyez, qu'il est besoin de tout ce badinage! Faites moins la sucrée, et changez de langage, Ou vous n'en casserez, ma foi, que d'une dent.

LUCRECE.

Laissons là cette folle, et dis-moi cependant, Quand nous le vimes hier dedans les Tuileries <sup>2</sup>, Qu'il te conta d'abord tant de galanteries, Il fut, ou je me trompe, assez bien écouté. Étoit-ce amour alors, ou curiosité?

CLARICE.

Curiosité pure, avec dessein de rire De tous les compliments qu'il auroit pu me dire.

LUCRÈCE.

Je fais de ce billet même chose à mon tour; Je l'ai pris, je l'ai lu, mais le tout sans amour : Curiosité pure, avec dessein de rire l'e tous les compliments qu'il auroit pu m'écrire.

<sup>&#</sup>x27;Ces scènes de Clarice et de Lucrèce sont toutes très-froides..... c'est que ni l'autre n'a une vraie passion ni un grand intérêt. (Voltaire.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce vers prouve deux choses : d'abord, que la pièce dure deux journées; ensuite, que la scène a changé, que le théâtre ne doit plus représenter les Tuileries, mais la Place-Royale. (Yoltaire.)

CLARICE.

Ce sont deux que de lire, et d'avoir écouté; L'une est grande faveur; l'autre, civilité : Mais trouves-y ton comple; et j'en serai ravie; En l'état où je suis, j'en parle sans envie.

LUCRÈCE.

Sabine lui dira que je l'ai déchiré.

CLARICE.

Nul avantage ainsi n'en peut être tiré. Tu n'es que curieuse.

LUCRÈCE.

Ajoute, à ton exemple.

CLARICE.

Soit. Mais il est saison que nous allions au temple.

LUCRÈCE, à Clarice.

Allons.

(à Sabine.)

Si tu le vois, agis comme tu sais.

SABINE.

Ce n'est pas sur ce coup que je fais mes essais : Je connois à tous deux où tient la maladie; Et le mal sera grand si je n'y remédie. Mais sachez qu'il est homme à prendre sur le vert 1.

LUCRÈCE.

Je te croirai.

SABINE.

Mettons cette pluie à couvert.

'On appelait alors le vert, le gazon du rempars ser lequel on se promenait, et de là vient le mot boulevert, vert à jouer à la boule, qu'on prononce aujourd'hui boulevart. Le nom de vert se donnait aussi au marché aux herbes.

(Yoltaire.)

IIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE II. - GÉRONTE, PHILISTE.

GÉRONTE.

Je ne pouvois avoir rencontre plus heureuse Pour satisfaire ici mon humeur curieuse.

¹ lei Corneille introduisait un personnage d'Argante qui ne paraissait que cette seule fois. Il sentit promptement l'inconvenance de cette scène, et, après la première édition, la refit telle qu'elle et telle qu'elle fut toujours imprimec depuis, jusqu'à ce que Voltaire supprima la scène refaite, rétablit celle d'Argante, la critiqua, et cela sans dire un seul mot qui pût faire connaître au lecteur que Corneille s'était lui-même corrigé. (Renouard.) — Voici la scène dont il s'agit :

### GÉRONTE, ARGANTE.

ARGANTE.

La suite d'un procès est un fâcheux martyre.
GÉRONTE.

Vu ce que je vous suis, vous n'aviez qu'à m'écrire, Et demeurer chez vous en repos a Potters; J'aurois sollicité pour vous en ces quartiers: Le voyage est trop long, et, dans l'âge où vous ètes, La santé s'intéresse aux efforts que vous faires. Mais, pnisque vous voici, je veux vous faire voir, Et si j'ai des amis, et si j'ai du pouvoir. Faites-moi la faveur cependant de m'apprendre Quelle est et la famille, et le bien de Pyrandre.

ARGANTE.

Quel est-il, ce Pyrandre?

GÉRONTE.

Un de vos citoyens, Noble, à ce qu'on m'a dit, mais un peu mal en biens.

ARGANTE.

Il n'est dans tout Poitiers bourgeois ni gentilbomme Qui, si je m'en souviens, de la sorte se nomme.

GERONTE.

Vous le connoîtrez mieux peut-ètre à l'autre nom; Ce Pyrandre s'appelle autrement Armédon.

ARGANTE.

Aussi peu l'un que l'autre.

GÉRONTE.

Et le pere d'Orphise,

Cette rare beauté qu'ici mêmes on prise?

Vous connoîtrez le nom de cet objet charmant,
Oui de votre Poitiers est l'unique ornement.

ARGANETE.

Croyez que cette Orphise, Armédon et Pyrandre,

Vous avez feuilleté le digeste à Poitiers, Et vu, comme mon fils, les gens de ces quartiers : Ainsi vous me pouvez facilement apprendre Quelle est et la famille, et le bien de Pyrandre.

PHILISTE.

Quel est-il, ce Pyrandre?

GÉRONTE.

Un de leurs citoyens,

Noble, à ce qu'on m'a dit, mais un peu mal en biens.
PHILISTE.

Il n'est dans tout Poitiers bourgeois ni gentilhomme

Sont gens dont à Poitiers on ne peut rien apprendre. S'il vous faut sur ce point encor quelque garant... GÉRONTE.

En faveur de mon fils vous faites l'ignorant;
Maís je ne sais que trop qu'il aime cette Orphise,
Et qu'après les douceurs d'une longue hantise,
On l'a seul dans sa chambre avec elle trouvé;
Que par son pistolet un désordre arrivé
L'a forcé sur-le-champ d'épouser cette belle.
Je sais tout; et, de plus, ma bonté paternelle
M'a fait y consentir, et votre esprit discret
N'a plus d'occasion de m'en faire un secret.
ARGANTE.

Quelque envieux sans doute avec cette chimère A voulu mettre mal le fils auprès du pére; Et l'histoire, et les noms, tout n'est qu'imaginé. Pour tomler dans ce piége, il étoit trop bien né, Il avoit trop de sens, et trop de prévoyance. A de si faux rapports donnez moins de croyance. exanore.

C'est ce que toutefois j'ai peine à concevoir : Celui dont je le tiens disoit le bien savoir, Et je tenois la chose asses indifférente. Mais dans voire Poitiers quel bruit avoit Dorante?

D'homme de cœur, d'esprit, adroit et résolu;
Il a passé partout pour ce qu'il a voulu.
Tout ce qu'on le blâmoit (mais c'étoient tours d'école),
C'est qu'il faisoit mai sûr de croire à sa parole,
Et qu'il se fioit tant sur sa dextérité,
Qu'il discit peu souvent deux mots de vérité:
Mais ceux qui le blâmoient, excusoient sa jeunesse;
Et comme ensu ce n'est que mauvaise finesse,
Et l'âge, et votre exemple, et vos enseignements,
Lui feront bien quitter ces divertissements.
Paites qu'il s'en corrige avant que l'on le sache;
Ils pourroient a son nom imprimer quelque tache.
Adien, je vais rèver une heure à mon procès.

@ERONTE.

Le ciel suivant met vœux en règle lè succès!

Qui, si je m'en souviens, de la sorte se nomme.

GÉRONTE.

Vous le connoîtrez mieux peut-être à l'autre nom; Ce Pyrandre s'appelle autrement Armédon.

PHILISTE

Aussi peu l'un que l'autre.

GERONTE.

Et le père d'Orphise, Cette rare beauté qu'en ces lieux même on prise? Vous connoissez le nom de cet objet charmant Qui fait de ces cantons le plus digne ornement?

Croyez que cette Orphise, Armédon, et Pyrandre, Sont gens dont à Poitiers on ne peut rien apprendre S'il vous faut sur ce point encor quelque garant....

GÉRONTE.

En faveur de mon fils vous failes l'ignorant;
Mais je ne sais que trop qu'il aime cette Orphise,
Et qu'après les douceurs d'une longue hantise,
On l'a seul dans sa chambre avec elle trouvé;
Que par son pistolet un désordre arrivé
L'a force sur-le-champ d'épouser cette belle.
Je sais tout; et, de plus, ma bonté paternelle
M'a fait y consentir; et votre esprit discret
N'a plus d'occasion de m'en faire un secret.

PHILISTE.

Quoi! Dorante a donc fait un secret mariage?

Et, comme je suis bon, je pardonne à son âge.

Qui vous l'a dit?

GÉRONTE.

Lui-même.

PHILISTE.

Ah! puisqu'il vous l'a dit, Il vous fera du reste un fidèle récit, Il en sait mieux que moi toutes les circonstances :

Non qu'il vous faille en prendre aucunes défiances; Mais il a le talent de bien imaginer,

Et moi, je n'eus jamais celui de deviner.

GÉRONTE.

Vous me feriez par la soupçonner son histoire.

Non; sa parole est sûre, et vous pouvez l'en croire : Mais il nous servit hier d'une collation Qui partoit d'un esprit de grande invention; Et, si ce mariage est de même méthode, La pièce est fort complette et des plus à la mode.

Prenez-vous du plaisir à me mettre en courroux?

Ma foi vous en tenez aussi-bien comme nous; Et, pour vous en parler avec toute franchise, Si vous n'avez jamais pour bru que cette Orphise, Vos chers collatéraux s'en trouveront fort bien. Vous m'entendez; adieu : je ne vous dis plus rien.

SCÈNE II. - GÉRONTE, soul.

O vieillesse facile! ô jeunesse impudente!
O de mes cheveux gris honte trop évidente!
Est-il dessous le ciel père plus malheureux?
Est-il affront plus grand pour un cœur généreux?
Dorante n'est qu'un fourbe; et cet ingrat que j'aime, Après m'avoir fourbé, me fait fourber moi-mème;
Et d'un discours en l'air, qu'il forge en imposteur,
Il me fait le trompette et le second auteur!
Comme si c'étoit peu pour mon reste de vie
De n'avoir à rougir que de son infamie,
L'infâme, se jouant de mon trop de bonté,
Me fait encor rougir de ma crédulité!

SCÈNE III. - GÉRONTE, DORANTE, CLITON.

GÉRONTE.

Ètes-vous gentilhomme 1?

<sup>8</sup> Cette scène est imitée de l'espagnol. Le génie mâle de Corneille quitte iei le ton familier de la comédie; le sujet qu'il traite l'oblige d'élever sa voix : c'est un père justement indigné, c'est

Iratus Chremes (qui) tumido delitigat ore.

On voit ici la même main qui peignit le vieil Horace et don Diègue. Il n'est point de père qui ne doive faire lire cette belle scène à ses enfants. (Voltaire.) Cette brusque apostrophe: « Res-vous gentishomme? » vaut le mot de don DORANTE, à part.
Ah! rencontre fâcheuse!

(haut.)

Étant sorti de vous, la chose est peu douteuse.

Croyez-vous qu'il suffit d'être sorti de moi?

Avec toute la France aisément je le croi. GÉRONTE.

Et ne savez-vous point avec toute la France D'où ce titre d'honneur a tiré sa naissance, Et que la vertu seule a mis en ce haut rang Ceux qui l'ont jusqu'à moi fait passer dans leur sang?

DOBANTE.

J'ignorerois un point que n'ignore personne, Que la vertu l'acquiert, comme le sang le donne? GÉRONTE.

Où le sang a manqué, si la vertu l'acquiert, Où le sang l'a donné, le vice aussi le perd. Ce qui naît d'un moyen périt par son contraire; Tout ce que l'un a fait, l'autre le peut défaire; Et, dans la lâcheté du vice où je te voi, Tu n'es plus gentilhomme, étant sorti de moi.

Diègue : « Rodrigue, as-tu du cœur? » C'est le même appel fait au sentiment de l'honneur. Et voyez comme Gérente, vieux gentilhomme, ressent la honte de soa file, et de quel ton il la lui reproche, répétant plusieurs fois à dessein les mots qui sont les plus cruels à entendre pour un homme d'honneur, les mots de làche et de menteur; si bien que, s'irritant de ces défis injurieux et oubliant presque que c'est son père qui lui parle, Dorante s'écrie avec colère et prêt à répondre à l'insulte : « Je ne suis plus gentilhomme, moi !» Mais ce cri de fierté n'apaise pas le vieillard, et il reprend avec l'autorité d'un père irrité :

- Laisse-moi parler, toi de qui l'imposture Souille honteusement ce don de la nature.

Mentôt pourtant, après ces premiers cris de l'honneur outragé, Géronte reprend le ton du père affectueux et indulgent, d'autant plus affligé des fomberies de son fils qu'il l'avait traité avec plus de douceur : ne lui avait-il pas pardonné son prétendu mariage clandestin? et c'est par un measonge qu'il a reconnu sa tendresse! Ainsi toujours, dans Géronte comme dans don Diègue et dans le vieil Horace, l'amour paternel se montre mèlé de teadresse et de fermeté, de force et de faiblesse, tel qu'il est enfin. Mais, dans ce mélange, Corneille a toujours soin de soumettre le sentiment faible au seatiment fort, la teadresse au devoir; et la loi morale reste supérieure à l'homme, dont elle contient le cœur sans l'étouffer. Il y a, entre Géronte et don Diègue ou le vieil Horace, les différeuces qui séparent les personnages comiques des personnages tragiques; mais c'est le même fond de sentiments et d'idées. [Saint-Marc Girardin.]

DOBANTE.

Moi?

GÉRONTE.

Laisse-moi parler, toi, de qui l'imposture Souille honteusement ce don de la nature : Qui se dit gentilhomme, et ment comme tu fais, Il ment quand il le dit, et ne le fut jamais. Est-il vice plus bas? est-il tache plus noire, Plus indigne d'un homme élevé pour la gloire? Est-il quelque foiblesse, est-il quelque action Dont un cœur vraiment noble ait plus d'aversion, Puisqu'un seul démenti lui porte une infamie Qu'il ne peut effacer s'il n'expose sa vie, Et si dedans le sang il ne lave l'affront Qu'un si honteux outrage imprime sur son front?

Qui vous dit que je mens?

GÉRONTE.

Qui me le dit, infâme?

Dis-moi, si tu le peux, dis le nom de ta femme.

Le conte qu'hier au soir tu m'en fis publier....

CLITON, bas, à Dorante.

Dites que le sommeil vous l'a fait oublier.

GÉRONTE.

Ajoute, ajoute encore avec effronterie Le nom de ton beau-père et de sa seigneurie; Invente à m'éblouir quelques nouveaux détours.

· CLITON, bas, à Dorante.

Appelez la mémoire ou l'esprit au secours.

GÉRONTE.

De quel front cependant faut-il que je confesse Que ton effronterie a surpris ma vieillesse, Qu'un homme de mon âge a cru légèrement Ce qu'un homme du tien débite impudemment? Tu me fais donc servir de fable et de risée, Passer pour esprit foible, et pour cervelle usée! Mais dis-moi, te portois-je à la gorge un poignard? Voyois-tu violence ou courroux de ma part? Si quelque aversion t'éloignoit de Clarice, Quel besoin avois-tu d'un si lâche artifice? Et pouvois-tu douter que mon consentement Ne dût tout accorder à ton contentement, Puisque mon indulgence, au dernier point venue, Approuvoit à tes yeux l'hymen d'une inconnue 1? Ce grand excès d'amour que je t'ai témoigné N'a point touché ton cœur, ou ne l'a point gagné: Ingrat, tu m'as payé d'une impudente seinte, Et tu n'as eu pour moi, respect, amour, ni crainte. Va, je te désavoue.

DORANTE.

Eh! mon père, écoutez. GÉRONTE.

Quoi! des contes en l'air et sur l'heure inventés?

Non, la vérité pure.

GÉRONTE.

En est-il dans ta bouche?

Voici pour votre adresse une assez rude touche.

Épris d'une beauté, qu'à peine j'ai pu voir Qu'elle a pris sur mon âme un absolu pouvoir, De Lucrèce, en un mol... vous la pouvez connoître. GÉRONTE.

Dis vrai : je la connois, et ceux qui l'ont fait naître ; Son père est mon ami.

DORANTE.

Mon cœur en un moment Étant de ses regards charmé si puissamment, Le choix que vos boutés avoient fait de Clarice, Sitôt que je le sus, me parut un supplice : Mais comme j'ignorois si Lucrèce et son sort Pouvoient avec le vôtre avoir quelque rapport, Je n'osai pas encor vous découvir la flamme Que venoient ses beautés d'allumer dans mon âme; Et j'avois ignoré, monsieur, jusqu'à ce jour Que l'adresse d'esprit fût un crime en amour. Mais, si je vous osois demander quelque grâce, A présent que je sais et son bien et sa race, Je vous conjurerois, par les nœuds les plus doux

I VAR. Consentoit à tes yeux l'hymen d'une iuconnuc.

Dont l'amour et le sang puissent m'unir à vous, De seconder mes vœux auprès de cette belle; Obtenez-la d'un père, et je l'obtiendrai d'elle. GÉRONTE.

Tu me fourbes encor.

DORANTE.

Si vous ne m'en croyez, Croyez-en pour le moins Cliton que vous voyez; Il sait tout mon secret.

GÉRONTE.

Tu ne meurs pas de honte Qu'il faille que de lui je fasse plus de compte, Et que ton père même, en doute de ta foi, Donne plus de croyance à ton valet qu'à toi! Écoute : je suis bon, et, malgré ma colère, Je veux encore un coup montrer un cœur de père; Je veux encore un coup pour toi me hasarder. Je connois ta Lucrèce, et la vais demander; Mais si de ton côté le moindre obstacle arrive...

Pour vous mieux assurer, souffrez que je vous suive.

Demeure ici, demeure, et ne suis point mes pas :
Je doute, je hasarde, et je ne te crois pas.
Mais sache que tantôt si pour cette Lucrèce
Tu fais la moindre fourbe, ou la moindre finesse,
Tu peux bien fuir mes yeux, et ne me voir jamais;
Autrement, souviens-toi du serment que je fais :
Je jure les rayons du jour qui nous éclaire
Que tu ne mourras point que de la main d'un père,
Et que ton sang indigne à mes pieds répandu
Rendra prompte justice à mon honneur perdu.

SCÈNE IV. - DORANTE, CLITON.

DORANTE.

Je crains peu les effets d'une telle menace.

Vous vous rendez trop tôt et de mauvaise grâce; Et cet esprit adroit, qui l'a-dupé deux fois, Devoit en galant homme aller jusqués à trois : Toutes tierces, dit-on, sont bonnes, ou mauvaises 1.

DORANTE.

Cliton, ne raille point, que tu ne me déplaises : D'un trouble tout nouveau j'ai l'esprit agité. CLITON.

N'est-ce point du remords d'avoir dit vérité?
Si pourtant ce n'est point quelque nouvelle adresse;
Car je doute à présent si vous aimez Lucrèce,
Et vous vois si fertile en semblables détours,
Que, quoi que vous disiez, je l'entends au rebours.

DORANTE.

Je l'aime; et sur ce point ta défiance est vaine :
Mais je hasarde trop, et c'est ce qui me gène
Si son père et le mien ne tombent point d'accord,
Tout commerce est rompu, je fais naufrage au port.
Et d'ailleurs, quand l'affaire entre eux seroit conclue,
Suis-je sûr que la fille y soit bien résolue?
J'ai tantôt vu passer cet objet si charmant :
Sa compagne, ou je meure, a beaucoup d'agrément.
Aujourd'hui que mes yeux l'ont mieux examinée,
De mon premier amour j'ai l'âme un peu gènée :
Mon cœur entre les deux est presque partagé;
Et celle-ci l'auroit, s'il n'étoit engagé.
CLITON.

Mais pourquoi donc montrer une flamme si grande, Et porter votre père à faire la demande?

DORANTE.

Il ne m'auroit pas cru, si je ne l'avois fait.

Quoi! même en disant vrai, vous mentiez en effet?

DORANTE.

C'étoit le seul moyen d'apaiser sa colère. Que maudit soit quiconque a détrompé mon père ! Avec ce faux hymen j'aurois eu le loisir De consulter mon cœur, et je pourrois choisir. CLITON.

Mais sa compagne enfin n'est autre que Clarice.
DORANTE.

Je me suis donc rendu moi-même un bon office.

<sup>&#</sup>x27; Cette plaisanterre est tirée de l'opinion où l'on était alors que le troisiè : e accès de fièvre décidait de la guérisou ou de la mort. (Voltaire.)

Oh! qu'Alcippe est heureux, et que je suis confus! Mais Alcippe, après tout, n'aura que mon refus. N'y pensons plus, Cliton, puisque la place est prise.

Vous en voilà défait aussi-bien que d'Orphise.

DORANTE.

Reportons à Lucrèce un esprit ébranlé, Que l'autre à ses yeux même avoit presque volé Mais Sabine survient.

SCÈNE V. - DORANTE, SABINE, CLITON.

DORANTE.

Qu'as-tu fait de ma lettre?

En de si belles mains as-tu su la remettre?

SABINE.

Oui, monsieur, mais...

DORANTE.

Quoi! mais?

SABINE.

Elle a tout déchizé.

DORANTE.

Sans lire?

SABINE.

Sans rien lire.

DOBANTE.

Et tu l'as enduré?

SABINE.

Ah! si vous aviez vu comme elle m'a grondée! Elle me va chasser, l'affaire en est vuidée.

DORANTE.

Elle s'apaisera; mais, pour t'en consoler, Tends la main.

SABINE.

Eh! monsieur!

DORANTE.

Ose encor lui parler

Je ne perds pas sitôt toutes mes espérances.

CLITON.

Voyez la bonne pièce avec ses révérences! Comme ses déplaisirs sont déjà consolés!

## LE MENTEUR.

Elle vous en dira plus que vous n'en voulez.

Elle a donc déchiré mon billet sans le lire?

Elle m'avoit donné charge de vous le dire; Mais, à parler sans fard...

CLITON.

Sait-elle son métier!

SABINE.

Elle n'en a rien fait, et l'a lu tout entier.

Je ne puis si long-temps abuser un brave homme.

Si quelqu'un l'entend mieux, je l'irai dire à Rome.
DORANTE.

Elle ne me hait pas, à ce compte?

SABINE.

Elle? non.

DORANTE.

M'aime-t-elle?

SABINE.

Non plus.

DORANTE.
Tout de bon?

SABINE.

Tout de bon.

DORANTE.

Aime-t-elle quelque autre?

SABINE.

Encor moins.

DORANTE.

Qu'obtiendrai-je?

SABINE.

Je ne sais.

DORANTE.

Mais enfin, dis-moi.

SABINE.

Que vous dirai-je?

DORANTE.

Vérité.

SABINE.

Je la dis.

DORANTE.

Mais elle m'aimera?

SABINE.

Peut-ètre.

DORANTE.

Et quand encor?

SABINE.

Quand elle vous croira.

DOBANTE.

Quand elle me croira? Que ma joie est extrême!

SABINE.

Quand elle vous croira, dites qu'elle vous aime.

DORANTE.

Je le dis déjà donc, et m'en osc vanter, Puisque ce cher objet n'en sauroit plus douter : Mon père...

SABINE.

La voici qui vient avec Clarice.

SCÈNE VI. - CLARICE, LUCRÈCE, DORANTE, SABINE, CLITON.

CLARICE, bas à Lucrèce.

Il peut te dire vrai, mais ce n'est pas son vice. Comme tu le connois, ne précipite rien.

s, ne precipite rier Dorante, à Clarice.

Beauté qui pouvez scule et mon mal et mon bien...

CLARICE, bas à Lucrèce.

On diroit qu'il m'en veut, et c'est moi qu'il regarde.

LUCRÈCE, bas à Clarice.

Quelques regards sur toi sont tombés par mégarde. Voyons s'il continue.

DORANTE, à Clarice.

Ah! que loin de vos yeux

Les moments à mon cœur deviennent ennuyeux! Et que je reconnois par mon expérience Quel supplice aux amants est une heure d'absence!

CLARICE, bas à Lucrece.

il continue encor.

LUCRÈCE, bas à Clarice. Mais vois ce qu'il m'écrit. CLARICE, bas à Lucrèce.

Mais écoute.

LUCRÈCE, bas à Clarice. Tu prends pour toi ce qu'il me dit.

CLARICE, bas à Lucrèce.

(haut.)

Éclaircissons-nous-en. Vous m'aimez donc, Dorante?

Hélas! que cette amour vous est indifférente! Depuis que vos regards m'ont mis sous votre loi...

CLARICE, bas à Lucrèce.

Crois-tu que le discours s'adresse encore à toi?

Je ne sais où j'en suis.

CLARICE, bas à Lucrèce. Oyons la fourbe entière.

LUCRÈCE, bas à Clarice.
Vu ce que nous savons, elle est un peu grossière.

CLARICE, bas à Lucrèce.

C'est ainsi qu'il partage entre nous son amour; Il te flatte de nuit, et m'en conte de jour DORANTE, à Clarice.

Vous consultez ensemble! Ah! quoi qu'elle vous die, Sur de meilleurs conseils disposez de ma vie; Le sien auprès de vous me seroit trop fatal; Elle a quelque sujet de me vouloir du mal.

LUCRÈCE, en elle-même.

Ah! je n'en ai que trop, et si je ne me venge...
CLARICE, à Dorante.

Ce qu'elle me disoit est de vrai fort étrange.

C'est quelque invention de son esprit jaloux.
CLARICE.

Je le crois : mais enfin me reconnoissez-vous?

Si je vous reconnois? quittez ces railleries, Vous que j'entretins hier dedans les Tuileries, Que je fis aussitôt maîtresse de mon sort.

CLARICE.

Si je veux toutefois en croire son rapport, Pour une autre déjà votre âme inquiétée 1...

VAR. Votre àme du depuis ailleurs s'est engagée.

DORANTE.

Pour une autre déjà je vous aurois quittée? Que plutôt à vos pieds mon cœur sacrifié...

CLARICE.

Bien plus, si je la crois, vous êtes marié.

DORANTE.

Vous me joues, madame; et, sans doute pour rire, Vous prenez du plaisir à m'entendre redire Qu'à dessein de mourir en des liens si doux Je me fais marié pour toute autre que vous.

CLARICE.

Mais avant qu'avec moi le nœud d'hymen vous lic, Vous serez marié, si l'on veut, en Turquie.

DORANTE.

Avant qu'avec toute autre on me puisse engager, Je serai marié, si l'on veut, en Alger.

CLARICE.

Mais enfin vous n'avez que mépris pour Clarice.

DORANTE.

Mais enfin vous savez le nœud de l'artifice, Et que pour être à vous je fais ce que je puis.

CLARICE.

Je ne sais plus moi-même, à mon tour, où j'en suis <sup>1</sup> Lucrèce, écoute un mot.

> DORANTE, à Clion. Lucrèce! que dit-elle?

CLITON, bas, à Dorante.

Vous en tenez, monsieur : Lucrèce est la plus belle ; Mais laquelle des deux? J'en ai le mieux jugé, Et vous auriez perdu si vous aviez gagé.

DORANTE, bas à Cliton.

Cette nuit à la voix j'an cru la reconnoître. CLITON, bas à Dorante.

Clarice, sous son nom, parloit à sa fenêtre; Sabine m'en a fait un secret entretien.

DORANTE, bas à Cliton.

Bonne bouche! j'en tiens : mais l'autre la vaut bien ; Et, comme dès tantôt je la trouvois bien faite, Mon cœur déjà penchoît où mon erreur le jette.

VAR. Moi-mêfies à mon tout je he sais où j'en suis.

Ne me découvre point; et dans ce nouveau feu Tu me vas voir, Cliton, jouer un nouveau jeu. Sans changer de discours, changeons de batterie.

LUCRÈCE, bas à Clarice. Voyons le dernier point de son effronterie. Quand tu lui diras tout, il sera bien surpris.

CLARICE, à Dorante.

Comme elle est mon amie, elle m'a tout appris. Cette nuit vous l'aimiez, et m'avez méprisée. Laquelle de nous deux avez-vous abusée? Vous lui parliez d'amour en termes assez doux.

DORANTE.

Moi! depuis mon retour je n'ai parlé qu'à vous. CLARICE.

Vous n'avez point parlé cette nuit à Lucrèce? DORANTE.

Vous n'avez point voulu me faire un tour d'adresse? Et je ne vous ai point reconnue à la voix?

Nous diroit-il bien vrai pour la première fois? DORANTE.

Pour me venger de vous j'eus assez de malice Pour vous laisser jouir d'un si lourd artifice. Et, vous laissant passer pour ce que vous vouliez, Je vous en donnai plus que vous ne m'en donniez. Je vous embarrassai, n'en faites point la fine. Choisissez un peu mieux vos dupes à la mine : Vous pensiez me jouer; et moi je vous jouois. Mais par de faux mépris que je désavouois : Car enfin je vous aime, et je hais de ma vie Les jours que j'ai vécu sans vous avoir servie.

CLARICE.

Pourquoi, si vous m'aimez, feindre un hymen en l'air. Quand un père pour vous est venu me parler? Quel fruit de cette fourbe osez-vous vous promettre? LUCRÈCE, à Dorante.

Pourquoi, si vous l'aimez, m'écrire cette lettre? DORANTE, à Lucrèce.

J'aime de ce courroux les principes cachés. Je ne vous déplais pas, puisque vous vous fâchez. Mais j'ai moi-même enfin assez joué d'adresse;

# ACTE V, SCÈNE VI.

Il faut vous dire vrai, je n'aime que Lucrèce.

CLARICE, à Lucrèce.

Est-il un plus grand fourbe? et peux-tu l'écouter?

DORANTE, à Lucrèce.

Quand vous m'aurez oui, vous n'en pourrez douter. Sous votre nom, Lucrèce, et par votre fenètre, Clarice m'a fait pièce, et je l'ai su connoître; Comme en y consentant, vous m'avez affligé, Je vous ai mise en peine, et je m'en suis vengé.

LUCRÈCE.

Mais que disiez-vous hier dedans les Tuileries?

Clarice fut l'objet de mes galanteries...

CLARICE, bas à Lucrèce.

Veux-tu longtemps encore écouter ce moqueur?

Elle avoit mes discours, mais vous aviez mon cœur, Où vos yeux faisoient naître un feu que j'ai fait taire, Jusqu'à ce que ma flamme ait eu l'aveu d'un père : Comme tout ce discours n'étoit que fiction, Je cachois mon retour et ma condition.

CLARICE, bas à Lucrèce.

Vois que fourbe sur fourbe à nos yeux il entasse, Et ne fait que jouer des tours de passe-passe.

DORANTE, à Lucrèce.

Vous seule êtes l'objet dont mon cœur est charmé.

LUCRÈCE, à Dorante.

C'est ce que les effets m'ont fort mal confirmé.

DORANTE.

Si mon père à présent porte parole au vôtre, Après son témoignage, en voudrez-vous quelque autre?

LUCRÈCE.

Après son témoignage, il faudra consulter Si nous aurons encor quelque lieu d'en douter.

DORANTE, à Lucrèce.

Qu'à de telles clartés votre erreur se dissipe. .
(à Clarice.)

Et vous, belle Clarice, aimez toujours Alcippe; Sans l'hymen de Poitiers il ne tenoit plus rien; Je ne lui ferai pas ce mauvais entretien; Mais entre i ous et moi vous savez le mystère. Le voici qui s'avance, et j'aperçois mon père.

SCÈNE VII. — GÉRONTE, DORANTE, ALCIPPE, CLARICE, LUÇRÈCE, ISABELLE, SABINE, CLITON.

ALCIPPE, sortant de chez Clarce, et parlant à elle.

Nos parents sont d'accord, et vous êtes à moi

GÉRONTE, sortant de chez Lucrèce, et parlant à elle

Votre père à Dorante engage votre foi.

ALCIPPE, à Clarice.

Un mot de votre main, l'affaire est terminée. GÉRONTE, à Lucrèce.

Un mot de votre bouche achève l'hyménée.

DORANTE, à Lucrèce.

Ne soyez pas rebelle à seconder mes vœux.

ALCIPPE.

Étes-vous aujourd'hui muettes toutes deux?

Mon père a sur mes vœux une entière puissance.

Le devoir d'une fille est dans l'obéissance 1. GÉRONTE, à Lucrèce.

Venez donc recevoir ce doux commandement.

ALCIPPE, à Clarice.

Venez donc ajouter ce doux consentement.

(Alcippe rentre chez Clarice avec elle et Isabelle, et le reste rentre chez Lucrèce.)

SABINE, à Dorante, comme il rentre.

Si vous vous mariez, il ne pleuvra plus guères.

DORANTE.

Je changerai pour toi sette pluie en rivières.

Vous n'aurez pas loisir seulement d'y penser. Mon métier ne vaut rien quand on s'en peut passer.

<sup>1</sup> Corneille a placé ce vers et le suivant dans la tragédie d'Horace.

CLITON, seul.

Comme en sa propre fourbe un menteur s'embarrasse!
Peu sauroient comme lui s'en tirer avec grâce.
Vous autres qui doutiez s'il en pourroit sortir.

Vous autres qui doutiez s'il en pourroit sortir, Par un si rare exemple apprenez à mentir <sup>1</sup>.

Les deux vers qui terminent la pièce et que Voltaire regarde seulement comme une plaisanterie de valet un peu déplacée, semblent plutôt avoir été mis là, selon l'usage du temps, comme une sorte d'épilogue dont le but était en quelque sorte de faire ressortir l'art avec lequel l'auteur avait su tirer parti de son sujet. Il était rare que le sens de ces vers d'épilogue ne fôt pas très-immoral, parce que les pièces l'étaient d'ordinaire beaucoup.

PIN DU MENTEUR.

# EXAMEN DU MENTEUR.

Cette pièce est en partie traduite, en partie imitée de l'espagnol. Le sujet m'en semble si spirituel et si bien tourné, que i'ai dit souvent que je voudrois avoir donné les deux plus belles que j'aie faites, et qu'il fût de mon invention. On l'a attribué au fameux Lope de Vega; mais il m'est tombé depuis peu entre les mains un volume de don Juan d'Alarcon, où il prétend que cette comédie est à lui, et se plaint des imprimeurs qui l'ont fait courir sous le nom d'un autre. Si c'est son bien, je n'empêche pas qu'il ne s'en ressaisisse. De quelque main que parte cette comédie, il est constant qu'elle est très-ingénieuse; et je n'ai rien vu dans cette langue qui m'ait satisfait davantage. J'ai tàché de la réduire à notre usage et dans nos règles; mais il m'a fallu forcer mon aversion pour les à parte, dont je n'aurois pu la purger sans lui faire perdre une bonne partie de ses beautés. Je les ai faits les plus courts que j'ai pu, et je me les suis permis rarement, sans laisser deux acteurs ensemble qui s'entretiennent tout bas cependant que d'autres disent ce que ceux-là ne doivent pas écouter. Cette duplicité d'action particulière ne rompt point l'unité de la principale; mais elle gêne un peu l'attention de l'auditeur, qui ne sait à laquelle s'attacher, et qui se trouve obligé de séparer aux deux ce qu'il est accoutumé de donner à une. L'unité de lieu s'y trouve, en ce que tout s'y passe dans Paris; mais le premier acte est dans les Tuileries, et le reste à la Place-Royale. Celle de jour n'y est pas forcée, pourvu qu'on lui laisse les vingt-quatre heures entières. Quant à celle d'action, je ne sais s'il n'y a point quelque chose à dire, en ce que Dorante aime Clarice dans toute la pièce, et épouse Lucrèce à la fin, qui par là ne répond pas à la protase. L'auteur espagnol lui donne ainsi le change pour punition de ses menteries, et le réduit à épouser par force cette Lucrèce qu'il n'aime point. Comme il se méprend toujours au nom, et croit que Clarice porte celui-là, il lui présente la main quand on lui a accorde l'autre, et dit hautement, lorsqu'on l'avertit de son erreur, que, s'il s'est trompé au nom, il ne se trompe point à la personne. Sur quoi, le père de Lucrèce le menace de le tuer s'il n'épouse sa fille après l'avoir demandée et obtenue ; et le sien propre lui fait la même menace. Pour moi, j'ai trouvé cette manière de finir un peu dure, et cru qu'un mariage moins violenté seroit plus au goût

de notre auditoire. C'est ce qui m'a obligé à lui donner une pente vers la personne de Lucrèce au cinquième acte, afin qu'après qu'il a reconnu sa méprise aux noms, il fasse de nécessité vertu de meilleure grâce, et que la comédic se termine avec pleine tranquillité de tous côtés.

# LA SUITE DU MENTEUR.

COMÉDIE.

1643.

## NOTICE.

Adrien Baillet, dans ses Jugements des savants', nous apprend que « quoique cette pièce n'eût point eu beaucoup d'approbation d'abord, la troupe du Marais la remit quatre ou cinq ans sur le théâtre avec un succès plus heureux, mais aucune des troupes qui courent les provinces ne s'en est chargée. Le contraire, ajoute Baillet, est arrivé pour Théodore, que les troupes de Paris n'y ont point rétablie depuis sa disgrâce, mais que celles de province y ont fait assez passablement réussir. »

Voltaire, habituellement si sévère pour Corneille, semble, à propòs de cette comédie, se relâcher de sa rigueur habituelle. Suivant lui, a l'intrigue de cette seconde pièce est beaucoup plus intéressante que celle de la première........ Les menteries de Dorante sont pour la plupart dictées par l'honneur et la galanterie, elles rendent le menteur infiniment aimable. » — Il reproche de la froideur au caractère de Philiste, mais il ajoute comme correctif a qu'en donnant de l'âme à ce caractère, en mettant en œuvre la jalousie, en retranchant quelques mauvaises plaisanteries de Cliton, on fersit de la pièce un chef-d'œuvre. » Du reste, la marche de la pièce lui paraît parfaite. « La manière dont Mélisse envoie son portrait à Dorante; celle dont il le prend; ce portrait montré à un homme qui paraît fâché ct surpris de le voir; y a-t-il rien de mieux ménagé et de plus agréable dans aucune pièce de théâtre? »

Ces remarques ont engagé Andrieux à retoucher la pièce de Corneille. Dans un premier travail il la réduisit en quatre actes, et la fit jouer en 1803, sur le théâtre de la rue de Louvois. En 1810 il la rétablit en cinq actes; mais quoiqu'il ait fait des changements heureux, le succès ne répondit point à ses efforts.

<sup>1</sup> Tome V, page 351.

<sup>1</sup> OEueres d'Andricux, 1818, in-8, t. I.

Armand Charlemagne, en 1805, fit jouer aussi, sous le titre de: le Descendant du Menteur, comédie en trois actes et en vers, une nouvelle suite à la seconde comédie de Corneille.

Malgré la préférence que Voltaire semble donner à la Suite du Menteur sur la première pièce, le public depuis longtemps a fixé son choix, et M. Guizot a, ce nous semble, très-justement caractérisé cette comédie, en disant qu'elle ne tient une grande place ni dans le progrès, ni dans la décadence de Corneille.

# ÉPITRE.

## MONSIEUR,

Je vous avois bien dit que le Menteur ne seroit pas le dernier emprunt ou larcin que je ferois chez les Espagnols : en voici une suite qui est encore tirée du même original, et dont Lope a traité le sujet sous le titre de Amar sine saber à quien. Elle n'a pas été si heureuse au théâtre que l'autre, quoique plus remplie de beaux sentiments et de beaux vers. Ce n'est pas que j'en veuille accuser ni le défaut des acteurs, ni le mauvais jugement du peuple; la faute en est toute à moi, qui devois mieux prendre mes mesures, et choisir des sujets plus répondants au goût de mon auditoire. Si j'étois de ceux qui tiennent que la poésie a pour but de profiter aussi-bien que de plaire, je tâcherois de vous persuader que celle-ci est beaucoup meilleure que l'autre, à cause que Dorante y paroît beaucoup plus honnête homme, ct donne des exemples de vertu à suivre; au lieu qu'en l'autre il ne donne que des imperfections à éviter; mais pour moi, qui tiens, avec Aristote et Horace, que notre art n'a pour but que le divertissement, j'avoue qu'il est ici bien moins à estimer qu'en la première comédie, puisque, avec ses mauvaises habitudes, il a perdu presque toutes ses grâces, et qu'il semble avoir quitté la meilleure part de ses agréments lorsqu'il a voulu se corriger de ses désauts. Vous me direz que je suis bien injurieux au métier qui me fait connoître, d'en ravaler le but si bas que de le réduire à plaire au peuple, et que je suis bien hardi tout ensemble de prendre pour garants de mon opinion les deux maîtres dont ceux du parti contraire se fortifient. A cela, je vous dirai que ceux-là même qui mettent si haut le but de l'art sont injurieux à l'artisan, dont ils ravalent d'autant plus le mérite, qu'ils pensent relever la dignité de sa profession, parce que, s'il est obligé de prendre soin de l'utile, il évite seulement une

faute quand il s'en acquitte, et n'est digne d'aucune louange. C'est mon Horace qui me l'apprend :

### Vitavi denique culpam, Non laudem merui.

En effet, monsieur, vous ne loueriez pas beaucoup un homme pour avoir réduit un poëme dramatique dans l'unité de jour et de lieu, parce que les lois du théâtre le lui prescrivent, et que sans cela son ouvrage ne seroit qu'un monstre. Pour moi, j'estime extrêmement ceux qui mêlent l'utile au délectable, et d'autant plus qu'ils n'y sont pas obligés par les règles de la poésie: je suis bien aise de dire avec notre docteur:

### Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.

Mais je dénie qu'ils faillent contre ces règles, lorsqu'ils ne l'y mêlent pas, et les blâme seulement de ne s'être pas proposé un objet assez digne d'eux, ou, si vous me permettez de parler un peu chrétiennement, de n'avoir pas eu assez de charité pour prendre l'occasion de donner en passant quelque instruction à ceux qui les écoutent ou qui les lisent; mais, pourvu qu'ils aient trouvé le moyen de plaire, ils sont quittes envers leur art ; et s'ils pèchent, ce n'est pas contre lui, c'est contre les bonnes mœurs et contre leur auditoire. Pour vous faire voir le sentiment d'Horace là-dessus, je n'ai qu'à répéter ce que j'en ai déjà pris; puisqu'il ne tient pas qu'on soit digne de louange quand on n'a fait que s'acquitter de ce qu'on doit, et qu'il en donne trut à celui qui joint l'utile à l'agréable, il est aisé d'en conclure ru'il tient que celui-là fait plus qu'il n'étoit obligé de faire. Quant à Aristote, je ne crois pas que ceux du parti contraire aient d'assez bons yeux pour trouver le mot d'utilité dans tout son Art poétique : quand il recherche la cause de la poésie. il ne l'attribue qu'au plaisir que les hommes recoivent de l'imitation; et, comparant l'une à l'autre les parties de la tragédie. il présère la fable aux mœurs, seulement pour ce qu'elle contient tout ce qu'il y a d'agréable dans le poëme; et c'est pour cela qu'il l'appelle l'âme de la tragédie. Cependant, quand on y mêle quelque utilité, ce doit être principalement dans cette partie qui regarde les mœurs, et que ce grand homme toutefois ne tient point du tout nécessaire, puisqu'il permet de la retrancher entièrement, et demeure d'accord qu'on peut faire une tragédie sans mœurs. Or, pour ne vous pas donner mauvaise impression à la comédie du Menteur, qui a donné lieu à cette suite, que vous pourriez juger être simplement faite pour plaire, et n'avoir pas ce noble mélange de l'utilité, d'autant qu'elle semble violer ane autre maxime, qu'on veut tenir pour indubitable, touchant la récompense des bonnes actions et la punition des mauvaises.

il ne sera peut-être pas hors de propos que je vous dise là-dessus ce que je pense. Il est certain que les actions de Dorante ne sont pas bonnes moralement, n'étant que fourbes et menteries; et néanmoins il obtient enfin ce qu'il souhaite, puisque la vraic Lucrèce est en cette pièce sa dernière inclination: Ainsi, si cette maxime est une véritable règle du théâtre, j'ai failli; et si c'est en ce point seul que consiste l'utilité de la poésie, je n'y en ai point mêlé. Pour le premier, je n'ai qu'à vous dire que cette règle imaginaire est entièrement contre la pratique des auciens; et, sans aller chercher des exemples parmi les Grecs. Sénèque. qui en a tiré presque tous ses sujets, nous en fournira assez : Médée brave Jason après avoir brûlé le palais royal, fait périr le roi et sa fille, et tué ses enfants; dans la Troade, Ulysse précipite Astyanax, et Pyrrhus immole Polyxène, tous deux impunément; dans Agamemnon, il est assassiné par sa femme et par son adultère qui s'empare de son trône, sans qu'on voie tomber de foudre sur leurs têtes; Atrée même, dans le Thyeste, triomphe de son misérable frère, après lui avoir fait manger ses enfants: et, dans les comédies de Plaute et de Térence, que voyons-nous autre chose que de jeunes fous qui, après avoir, par quelque tromperie, tiré de l'argent de leurs pères pour dépenser à la suite de leurs amours déréglées, sont enfin richement mariés; et des esclaves qui, après avoir conduit toute l'intrigue et servi de ministres à leurs débauches, obtiennent leur liberté pour récompense? Ce sont des exemples qui ne seroient non plus propres à imiter que les mauvaises finesses de notre Menteur. Vous me demanderez en quoi donc consiste cette utilité de la poésie, qui en doit être un des grands ornements, et qui relève si haut le mérite du poète quand il en enrichit son ouvrage. J'en trouve deux à mon sens : l'une empruntée de la morale, l'autre qui lui est particulière : celle-là se rencontre aux sentences et réflexions que l'on peut adroitement semer presque partout; celle-ci en la naïve peinture des vices et des vertus. Pourvu qu'on les sache mettre en leur jour, et les saire connoître par leurs véritables caractères, celles-ci se feront aimer, quoique malheureuses, et ceux-là se feront détester, quoique triomphants. Et comme le portrait d'une laide femme ne laisse pas d'être beau, et qu'il n'est pas besoin d'avertir que l'original n'en est pas aimable pour empêcher qu'on l'aime, il en est de même de notre peinture parlante; quand le crime est bien peint de ses couleurs, quand les imperfections sont bien figurées, il n'est pas besoin d'en faire voir un mauvais succès à la fin pour avertir qu'il ne les faut pas imiter : et je m'assure que, toutes les fois que le Menteur a élé représenté, bien qu'on l'ait vu sortir du théâtre pour aller épouser l'objet de ses derniers désirs, il n'y a eu personne qui se soit proposé son exemple pour acquérir une maîtresse, et qui n'ait pris toutes ses fourbes, quoique heureuses, pour des fripongeries d'écolier, dont il faut qu'on se corrige avec soin, si l'on veut passer pour honnête homme. Je vous dirois qu'il y a encore une autre utilité propre à la tragédie, qui est la purgation des passions; mais ce n'est pas ici le lieu d'en parler, puisque ce n'est qu'une comédie que je vous présente. Vous y pourres rencontrer en quelques endroits ces deux sortes d'atilités dont je vous viens d'entretenir. Je voudrois que le peuple y ent trouvé autant d'agréable, afin que je vous pusse présenter quelque chose qui ent mieux atteint le but de l'art. Telle qu'elle est, je vous la donne, aussi-bien que la première, et demeure de tout mon cœur,

MONSIEUR,

Votre très humble serviteur, P. CORNELLE.

## PERSONNAGES.

DORANTE.
CLITON, vulet de Dorante.
CLÉANDRE, gentilhomme de Lyon.
MÉLISBE, sœur de Cléandre.
PHILISTE, ami de Dorante, et amoureux de Mélisse.
LYSE, femme de chambre de Mélisse.
UN Paivor.

La scène est à Lyon.

# ACTE PREMIER.

SCÈNE I. - DORANTE, CLITON.

Dorante paroît écrivant dans une prison, et le geôlier ouvrant la porte à Cliton, et le lui montrant.

CLITON.

Ah! monsieur, c'est donc vous?

DORANTE.

Cliton, je te revoi!

### CLITON.

Je vous trouve, monsieur, dans la maison du roi! Quel charme, quel désordre, ou quelle raillerie Des prisons de Lyon fait votre hôtellerie?

Tu le sauras tantôt. Mais qui t'amène ici?

Les soins de vous chercher.

#### DOBANTE.

Tu prends trop de souci; Et bien qu'après deux ans ton devoir s'en avise, Ta rencontre me platt, j'en aime la surprise; Ce devoir, quoique tard, enfin s'est éveillé.

Et qui savoit, monsieur, où vous étiez allé?
Vous ne nous témoignies qu'ardeur et qu'allégresse,
Qu'impatients désirs de posséder Lucrèce;
L'argent étoit touché, les accords publiés,
Le festin commandé, les parents conviés,
Les violons choisis, ainsi que la journée:
Rien ne sembloit plus sûr qu'un si proche hyménéc;
Et parmi ces apprêts, la nuit d'auparavant
Vous sûtes faire gille 1, et fendites le vent.

Comme il ne fut jamais d'éclipse plus obscure,
Chacun sur ce départ forma sa conjecture;
Tous s'entre-regardoient, étonnés, ébahis :
L'un disoit, « Il est jeune, il veut voir le pays; »
L'autre, « Il s'est allé battre, il a quelque querelle; »
L'autre d'une autre idée embrouilloit sa cervelle;
Et tel vous soupçonnoit de quelque guérison
D'un mal privilégié dont je tairai le nom.
Pour moi, j'écoutois tout, et mis dans mon caprice
Qu'on ne devinoit rien que par votre artifice.
Ainsi ce qui chez eux prenoit plus de crédit
M'étoit aussi suspect que si vous l'eussiez dit;
Et, tout simple et doucet, sans chercher de finesse,
Attendant le boiteux 2, je consolois Lucrèce.

Quand quelqu'uu s'est dérobé et enfui secrètement, on dit qu'il a fait gille, parce que saint Gilles, prince du Languedoc, s'enfuit secrètement de peur d'être fait roi. (Bellingen, Etymologie des pruverbes françois, 1666.) Ancienne façon de parler qui signifie le sumps, parce que les anciens figu-

DOBANTE.

Je l'aimois, je te jure; et, pour la posséder. Mon amour mille fois voulut tout hasarder: Mais quand j'cus bien pensé que j'allois à mon âge Au sortir de Poitiers entrer au mariage, Que i'cus considéré ces chaînes de plus près. Son visage à ce prix n'eut plus pour moi d'attraits. L'horreur d'un tel lien m'en fit de la maîtresse; Je crus qu'il falloit micux employer ma jeunesse, Et que, quelques appas qui pussent me ravir. C'étoit mal en user que sitôt m'asservir. Je combats toutefois : mais le temps qui s'avance Me fait précipiter en cette extravagance; Et la tentation de tant d'argent touché M'achève de pousser où j'étois trop penché. Que l'argent est commode à faire une folie! L'argent me fait résoudre à courir l'Italie : Je pars de nuit en poste, et d'un soin diligent Je quitte la maîtresse, et j'emporte l'argent. Mais, dis-moi, que fit-elle? et que dit lors son père?

Mais, dis-moi, que fit-elle? et que dit lors son père?

Le mien, ou je me trompe, étoit fort en colère?

CLITON.

D'abord de part et d'autre on vous attend sans bruit; Un jour se passe, deux, trois, quatre, cinq, six, huit; Ensin, n'espérant plus, on éclate, on soudroie : Lucrèce par dépit témoigne de la joie. Chante, danse, discourt, rit; mais, sur mon honneur, Elle enrageoit, monsieur, dans l'âme, et de bon cœur. Ce grand bruit s'accommode, et, pour platrer l'affaire. La pauvre délaissée épouse volre père. Et, rongeant dans son cœur son déplaisir secret, D'un visage content prend le change à regret. L'éclat d'un tel affront l'ayant trop décriée, Il n'est à son avis que d'être mariée: Et comme en un naufrage on se prend où l'on peut, En fille obéissante elle veut ce qu'on veut. Voilà donc le bonhomme ensin à sa seconde. C'est-à-dire qu'il prend la poste à l'autre monde:

raient le temps sous l'emblème d'un vieillard boiteux qui avait des ailes, pour faire voir que le mai arrive trop vite, et le bien trop lentement. (Voltaire.)

# ACTE I, SCÈNE I.

Un peu moins de deux mois le met dans le cercueil.

DORANTE.

J'ai su sa mort à Rome, où j'en ai pris le deuil.

Elle a laissé chez vous un diable de ménage :
Ville prise d'assaut n'est pas mieux au pillage;
La veuve et les cousins, chacun y fait pour soi,
Comme fait un traitant pour les deniers du roi;
Où qu'ils jettent la main ils font rafles entières;
lls ne pardonnent pas même au plomb des gouttières;
Et ce sera beaucoup si vous trouvez chez vous,
Quand vous y rentrerez, deux gonds et quatre clous.

J'apprends qu'on vous a vu cependant à Florence. Pour vous donner avis je pars en diligence; Et je suis étonné qu'en entrant dans Lyon Je vois courir du peuple avec émotion; Je veux voir ce que c'est; et je vois, ce me semble, Pousser dans la prison quelqu'un qui vous ressemble; On m'y permet l'entrée; et, vous trouvant ici, Je trouve en même temps mon voyage accourci. Voilà mon aventure; apprenez-moi la vôtre.

DORANTE.

La mienne est bien étrange, on me prend pour un autre.

J'eusse osé le gager. Est-ce meurtre, ou larcin?

Suis-je fait en voleur, ou bien en assassin? Traître, en ai-je l'habit, ou la mine, ou la taille? CLITON.

Connoît-on à l'habit aujourd'hui la canaille? Et n'est-il point, monsieur, à Paris de filous Et de taille et de mine aussi bonnes que vous? DORANTE.

Tu dis vrai, mais écoute. Après une querelle Qu'à Florence un jaloux me fit pour quelque belle, J'ens avis que ma vie y couroit du danger : Ainsi donc sans trompette il fallut déloger. Je pars seul et de nuit, et prends ma route en France, Où, sitôt que je suis en pays d'assurance, Comme d'avoir couru je me sens un peu las, J'abandonne la poste, et viens au petit pas.

Approchant de Lyon je vois dans la campagne....

N'aurons-nous point ici de guerres d'Allemagne 1?

Oue dis-tu?

#### CLITON.

Rien, monsieur, je gronde entre mes dents Du malheur qui suivra ces rares incidents; J'en ai l'âme déjà toute préoccupée.

#### DORANTE.

Donc à deux cavaliers je vois tirer l'épée; Et, pour en empêcher l'événement fatal, Je cours la mienne au poing, et descends de cheval. L'un et l'autre, voyant à quoi je me prépare, Se hâtent d'achever avant qu'on les sépare, Pressent sans perdre temps, si bien qu'à mon abord D'un coup que l'un allonge il blesse l'autre à mort. Je me jette au blessé, je l'embrasse, et j'essaie Pour arrêter son sang de lui bander sa plaie; L'autre, sans perdre temps en cet événement, Saute sûr mon cheval, le presse vivement, Disparoît, et, mettant à couvert le coupable, Me laisse auprès du mort faire le charitable.

Ce fut en cet état, les doigts de sang souillés,
Qu'au bruit de ce duel trois sergents éveillés,
Tout gonflés de l'espoir d'une bonne lippée,
Me découvrirent seul, et la main à l'épée.
Lors, suivant du métier le serment solennel,
Mon argent fut pour eux le premier criminel;
Et, s'en étant saisis aux premières approches,
Ces messieurs pour prison lui donnèrent leurs poches;
Et moi, non sans couleur, encor qu'injustement,
Je fus conduit par eux en cet appartement.
Qui te fait ainsi rire? et qu'est-ce que tu penses?

Je trouve ici, monsieur, beaucoup de circonstances : Vous en avez sans doute un trésor infini; Votre hymen de Poitiers n'en fut pas mieux fourni; Et le cheval surtout vaut en cette rencontre

<sup>&</sup>quot; Voir le Menteur, act. I, sc. III.

Le pistolet ensemble, et l'épée, et la montre.

DOBANTE.

Je me suis bien défait de ces traits d'écolier Dont l'usage autrefois m'étoit si familier; Et maintenant, Cliton, je vis en honnête homme.

CLITON.

Vous êtes amendé du voyage de Rome; Et votre âme en ce lieu, réduite au repentir, Fait mentir le proverbe en cessant de mentir. Ah! j'aurois plutôt cru....

DORANTE.

Le temps m'a fait connoître Quelle indignité c'est, et quel mal en peut naître. CLITON.

Quoi! ce duel, ces coups si justement portés, Ce cheval, ces sergents....

> DORANTE. Autant de vérités.

J'en suis fâché pour vous, monsieur, et surtout d'uue, Que je ne compte pas à petite infortunc : Vous êtes prisonnier, et n'avez point d'argent; Vous serez criminel.

DORANTE.

CLITON.

Je suis trop innocent.

CLITON.

Ah! monsieur, sans argent est-il de l'innocence?

Fort peu; mais dans ces murs Philiste a pris naissance, Et comme il est parent des premiers magistrats, Soit d'argent, soit d'amis, nous n'en manquerons pas. J'ai su qu'il est en ville, et lui venois d'écrire Lorsqu'ici le concierge est venu t'introduire. Va lui porter ma lettre.

CLITON.

Avec un tel secours
Vous serez innocent avant qu'il soit deux jours.
Mais je ne comprends rien à ces nouveaux mystères :
Les filles doivent être ici fort volontaires;
Jusque dans la prison elles cherohent les gens.

# SCÈNE II. - DORANTE, CLITON, LYSE.

CLITON, à Lyse.

Il ne fait que sortir des mains de trois sergents; Je t'en veux avertir : un fol espoir te trouble; Il cajole des mieux, mais il n'a pas le double.

LYSE.

J'en apporte pour lui.

CLITON.

Pour lui! tu m'as dupe;

Et je doute sans toi si nous aurions soupé.

LYSE, montrant une bourse.

Avec ce passeport suis-je la bien venue?

CLITON.

Tu nous vas à tous deux donner dedans la vue.

LYSE.

Ai-je bien pris mon temps?

CLITON.

Le mieux qu'il se pouvoit.

C'est une honnête fille, et Dieu nous la devoit. Monsieur, écoutez-la.

DORANTE.

Que veut-elle?

LYSE.

Une dame

Vous offre en cette lettre un cœur tout plein de flamme.

DORANTE.

Une dame?

CLITON.

Lisez sans faire de façons : Dieu nous aime, monsicur, comme nous sommes bons; Et ce n'est pas là tout, l'amour ouvre son coffre, Et l'argent qu'elle tient vaut bien le cœur qu'elle offre.

## DORANTE, lit.

- « Au bruit du monde qui vous conduisoit prisonnier j'ai mis » les yeux à la fenêtre, et vous ai trouvé de si bonne mine.
- » que mon cœur est allé dans la même prison que vous, et
- n'en veut point sortir tant que vous y serez. Je ferai mon
- » possible pour vous en tirer au plus tôt. Cependant obligez-
- moi de vous servir de ces cent pistoles que je vous envoie;

• vous en pouvez avoir besoin en l'état où vous eues, et il

» m'en demeure assez d'autres à votre service. »

Cette lettre est, sans nom.

CLITON.

Les mots en sont françois.

(à Lyse.)

Dis-moi, sont-ce louis, ou pistoles de poids?

DORANTE.

Tais-toi.

LYSE, à Dorante.

Pour ma maîtresse il est de conséquence De vous taire deux jours son nom et sa naissance; Ce secret trop tôt su peut la perdre d'honneur.

Je serai cependant aveugle en mon bonheur? Et d'un si grand bienfait j'ignorerai la source?

CLITON, à Dorante.

Curiosité bas, prenons toujours la bourse. Souvent c'est perdre tout que vouloir tout savoir.

LYSE, à Dorante.

Puis-je la lui donner?

CLITON, à Lyse.

Donne, j'ai tout pouvoir,

Quand même ce seroit le tresor de Venise.

DORANTE.

Tout beau, tout beau, Cliton, il nous faut...

Lâcher prise?

Quoi! c'est ainsi, monsieur...?

DORANTE.

Parleras-tu toujours?

CLITON.

Et voulez-vous du ciel renvoyer le secours?

DORANTE.

Accepter de l'argent porte en soi quelque honte.

CLITON.

Je m'en charge pour vous, et le prends pour mon compte.

DORANTE, à Lyse.

Écoute un mot.

CLITON, à part.

Je tremble, il va la refuser.

DORANTE.

Ta mattresse m'oblige.

CLITON.

Il en veut mieux user.

Oyons.

DOBANTE.

Sa courtoisie est extrême et m'étonne:

Mais...

CLITON.

Le diable de mais!

DORANTE

Mais qu'elle me pardonne...

CLITON, à part.

Je me meurs, je suis mort.

DORANTE.

Si j'en change l'effet, Et reçois comme un prêt le don qu'elle me fait.

CLITON.

Je suis ressuscité; prêt, ou don, ne m'importe.

DORANTE, à Cliton.

(à Lyse.)

Prends. Je le lui rendrai même avant que je sorte.

CLITON, à Lyse.

Écoute un mot : tu peux t'en aller à l'instant,

Et revenir demain avec encore autant.

Et vous, monsieur, songez à changer de demeure ; Vous serez innocent avant qu'il soit une heure.

DORANTE, à Cliton.

(à Lysc.)

Ne me romps plus la tête; et toi, tarde un moment . J'écris à ta maîtresse un mot de compliment.

(Dorante va écrire sur la table.)

CLITON.

Dirons-nous cependant deux mots de guerre ensemble?

Disons.

CLITON.

Gontemple-moi

LYSE.

Toi?

CLITON.

Oui, moi. Que t en semble?

Dis.

LYSE.

Que tout vert et rouge ainsi qu'un perroquet, Tu n'es que bien en cage, et n'as que du caquet.

Tu ris. Cette action, qu'est-elle?

LYSE

Ridicule.

CLITON.

Et cette main?

LYSE.

De taille à bien ferrer la mule.

Cette jambe, ce pied?

LYSE.

Si tu sors des prisons, Dignes de t'installer aux Petites-Maisons.

CLITON.

Ce front?

LYSE.

Est un peu creux.

CLITON.

Cette tête?

LYSE.

Un peu folle.

CLITON.

Ce ton de voix enfin avec cette parole?

LYSE

Ah! c'est là que mes sens demeurent étonnés; Le ton de voix est rare aussi-bien que le nez.

CLITON.

Je meure, ton humeur me semble si jolie, Que tu me vas résoudre à faire une folie. Touche; je veux l'aimer, tu seras mon souci : Nos maîtres font l'amour, nous le ferons aussi. J'aurai mille beaux mots tous les jours à te dire; Je coucherai de feux, de sanglots, de martyre; Je te dirai, • Je meurs, je suis dans les abois, • Je brûle... •

LYSE.

Et tout cela de ce beau ton de voix?

Ah! si tu m'entreprends deux jours de cette sorte,

Mon cœur est déconfit, et je me tiens pour morte;

Si tu me veux en vie, affoiblis ces attraits,

Et retiens pour le moins la moitié de leurs traits.

CLITON.

Tu sais même charmer alors que tu te moques. Gouverne doucement l'âme que tu m'escroques. On a traité mon maître avec moins de rigueur; On n'a pris que sa bourse, et tu prends jusqu'au cœur.

LYSE.

Il est riche ton maître?

CLITON.

Assez.

LYSE.

Et gentilhomme?

CLITON.

Il le dit.

LYSE.

Il demeure?

CLITON.

A Paris.

at 15.

LYSE.

Et se nomme?

DORANTE, fouillant dans la bourse.

Porte-lui cette lettre, et reçois...

CLITON, lui retenant le bras.

Sans compter?

DORANTE.

Cette part de l'argent que tu viens d'apporter.

Elle n'en prendra pas, monsieur, je vous proteste.

Celle qui vous l'envoie en a pour moi de reste.

Je vous le disois bien, elle a le cœur trop bon.

Lui pourrai-je, monsieur, apprendre votre nom?

DORANTE.

Il est dans mon billet. Mais prends, je t'en conjure.

Vous faut-il dire encor que c'est lui faire injure?

Vous perdez temps, monsieur; je sais trop mon devoir. Adieu: dans peu de temps je viendrai vous revoir, Et porte tant de joie à celle qui vous aime, Qu'elle rapportera la réponse elle-même.

CLITON.

Adieu, belle railleuse.

LYSE.

Adieu, cher babillard.

SCÈNE III. - DORANTE, CLITON.

DORANTE.

Cette fille est jolie; elle a l'esprit gaillard.

J'en estime l'humeur, j'en aime le visage; Mais plus que tous les deux j'adore son message DORANTE.

C'est celle dont il vient qu'il en faut estimer; C'est elle qui me charme, et que je veux aimer.

Quoi! vous voulez, monsieur, aimer cette inconnue?

Oui, je la veux aimer, Cliton.

CLITON.

Sans l'avoir vue?

DORANTE.

Un si rare bienfait en un besoin pressant
S'empare puissamment d'un œur reconnoissant;
Et comme de soi-même il marque un grand mérite,
Dessous cette couleur il parle, il sollicite,
Peint l'objet aussi beau qu'on le voit généreux;
Et, si l'on n'est ingrat, il faut être amoureux.

CLITON.

Votre amour va toujours d'un étrange caprice :

Dès l'abord autrefois vous aimâtes Clarice; Celle-ci, sans la voir : mais, monsieur, votre nom, Lui deviez-vous l'apprendre, et sitôt?

DORANTE.

Pourquoi non?

J'ai cru le devoir faire, et l'ai fait avec joie.

CLITON.

Il est plus décrié que la fausse monnoie.

DORANTE.

Mon nom?

CLITON.

Oui : dans Paris, en langage commun, Dorante et le Menteur à présent ce n'est qu'un; Et vous y possèdes ce haut degré de gloire Qu'en une comédie on a mis votre histoire.

DORANTE.

En une comédie?

CLITON.

Et si naivement,

Que i'ai cru, la voyant, voir un enchantement. On y voit un Dorante avec votre visage; On le prendroit pour vous; il a votre air, votre ago, Vos yeux, votre action, votre maigre embonpoint, Et paroft, comme vous, adroit au dernier point. Comme à l'événement j'ai part à la peinture, Après votre portrait on produit ma figure. Le héros de la farce, un certain Jodelet, Fait marcher après vous votre digne valet; Il a jusqu'à mon nez, et jusqu'à ma parole, Et nous avons tous deux appris en même école : C'est l'original même, il vaut ce que je vaux; Si quelque autre s'en mêle, on peut s'inscrire en faux; Et tout autre que lui dans cette comédie N'en fera jamais voir qu'une fausse copie. Pour Clarice et Lucrèce, elles en ont quelque air : Philiste avec Alcippe y vient vous accorder. Votre feu père même est joué sous le masque.

DORANTE.

Cette pièce doit être et plaisante et fantasque. Mais son nom?

CLITON.

Votre nom de guerre, LE MENTEUR.

DORANTE.

Les vers en sont-ils bons? fait-on cas de l'auteur?

La piece a reussi, quoique foible de style;
Et d'un nouveau proverbe elle enrichit la ville,
De sorte qu'aujourd'hui presque en tous les quartiers
On dit, quand quelqu'un ment, qu'il revient de Poitiers
Et pour moi, c'est bien pis, je n'ose plus paroître:
Ce maraud de farceur m'a fait si bien connoître,
Que les petits enfants, sitôt qu'on m'aperçoit,
Me courent dans la rue, et me montrent au doigt;
Et chacun rit de voir les courtauds de boutique,
Grossissant à l'envi leur chienne de musique,
Se rompre le gosier, dans cette belle humeur,
A crier après moi, LE VALET DU MENTEUR!
Vous en riez vous-même!

DOBANTE.

Il faut bien que j'en rie.

Je n'y trouve que rire, et cela vous décrie, Mais si bien, qu'à présent, voulant vous marier, Vous ne trouveriez pas la fille d'un huissier, Pas celle d'un recor, pas d'un cabaret même.

DOBANTE.

Il faut donc avancer près de celle qui m'aime. Comme Paris est loin, si je ne suis déçu, Nous pourrons réussir avant qu'elle ait rien su. Mais quelqu'un vient à nous, et j'entends du murmure.

SCRNE IV. — CLEANDRE, DORANTE, CLITON, LE PREVÔT.

GLÉANDRE, au prevôt.

Ah! je suis innocent; vous me faites injure. LE PREVÔT, à Cléandre.

Si vous l'êtes, monsieur, ne craignez aucun mal; Mais comme enfin le mort étoit votre rival, Et que le prisonnier proteste d'innocence, Je dois sur ce soupçon vous mettre en sa présence.

CLÉANDRE, so prevot.

Et si pour s'affranchir il ose me charger?

LE PREVÔT, à Cléandre.

La justice entre vous en saura bien juger. Souffrez paisiblement que l'ordre s'exécute.

(à Dorante.)

Vous avez vu, monsieur, le coup qu'on vous impute; Voyez ce cavalier, en seroit-il l'auteur?

CLÉANDRE, bas.

li va me reconnoître. Ah, Dieu! je meurs de peur.

DORANTE, au prevôt.

Souffrez que j'examine à loisir son visage.

(bes.)

C'est lui, mais il n'a fait qu'en homme de courage; Ce seroit lacheté, quoi qu'il puisse arriver, De perdre un si grand cœur quand je puis le sauver : Ne le découvrons point.

CLÉANDRE, bes.

Il me connoît, je tremble.

DORANTE, au prevôt.

Ce cavalier, monsieur, n'a rien qui lui ressemble; L'autre est de moindre taille, il a le poil plus blond, Le teint plus coloré, le visage plus rond, Et je le connois moins, tant plus je le contemple.

CLÉANDRE, bas.

O générosité qui n'eut jamais d'exemple!

L'habit même est tout autre.

LE PREVÔT.

Enfin ce n'est pas lui?

DORANTE.

Non, il n'a point de part au duel d'aujourd'hui. LE PREVÔT, à Cléandre.

Je suis ravi, monsieur, de voir votre innocence Assurée à présent par sa reconnoissance; Sortez quand vous voudrez, vous avez tout pouvoir : Excusez la rigueur qu'a voulu mon devoir. Adieu.

CLÉANDRE, au prevôt.

Vous avez fait le dû de votre office.

SCÈNE V. - DORANTE, CLÉANDRE, CLITON.

DORANTE, à Cléandre.

Mon cavalier, pour vous je me fais injustice; Je vous tiens pour brave homme, et vous reconnois bien; Faites votre devoir comme j'ai fait le mien.

CLÉANDRE.

Monsieur...

DORANTE.

Point de réplique, on pourroit nous entendre.

CLÉANDRE.

Sachez donc seulement qu'on m'appelle Cléaudre, Que je sais mon devoir, que j'en prendrai souci, Et que je périrai pour vous tirer d'ici.

SCÈNE VI. - DORANTE, CLITON.

DORANTE.

N'est-il pas vrai, Cliton, que c'eût été dommage De livrer au malheur ce généreux courage? J'avois entre mes mains et sa vie et sa mort, Et je me viens de voir arbitre de son sort.

CLITON.

Quoi! c'est là donc, monsieur?...

DORANTE.

Oui, c'est là le coupable.

CLITON.

L'homme à votre cheval?

DORANTE.

Rien n'est si véritable.

CLITON.

Je ne sais où j'en suis, et deviens tout confus. Ne m'aviez-vous pas dit que vous ne menticz plus?

DORANTE.

J'ai vu sur son visage un noble caractère, Qui, me parlant pour lui, m'a forcé de me taire, Et d'une voix connue entre les gens de cœur M'a dit qu'en le perdant je me perdrois d'honneur. J'ai cru devoir mentir pour sauver un brave homme.

CLITON.

Et c'est ainsi, monsieur, que l'on s'amende à Rome 1? Je me tiens au proverbe; oui, courez, voyagez, Je veux être guenon si jamais vous changez : Vous mentirez toujours, monsieur, sur ma parole. Croyez-moi que Poitiers est une bonne école; Pour le bien du public je veux le publier; Les leçons qu'on y prend ne peuvent s'oublier.

DORANTE.

Je ne mens plus, Cliton, je t'en donne assurance; Mais en un tel sujet l'occasion dispense.

CLITON.

Vous en prendres autant comme vous en verrez. Menteur vous voules vivre, et menteur vous mourrez; Et l'on dira de vous pour oraison funèbre:

- « C'étoit en menterie un auteur très célèbre,
- » Qui sut y raffiner de si digne façon,
- » Qu'aux maîtres du métier il en eût fait leçon ;
- . Et qui, tant qu'il vécut, sans craindre aucune risque,
- » Aux plus forts d'après lui put donner quinze et bisque. »

Je n'ai plus qu'à mourir, mon épitaphe est fait, Et tu m'érigeras en cavaller parfait : Tu ferois violence à l'humeur la plus triste. Mais, sans plus badiner, va-t'en chercher Philiste, Donne-lui cette lettre; et moi, sans plus mentir, Avec les prisonniers j'irai me divertir.

FIN DU PREMIER ACTE.

<sup>&#</sup>x27;Cliton fait fort mal de ne pas approuver un mensonge si noble; et Dorante perd ici une belle occasion de faire voir qu'il est des cas où al scrait infâme de dire la vérité: quel sœur serait assez lâche pour ne point mentir quand il s'agit de sauver la vie et l'honneur d'un père, d'un parent, d'un ami? Il y avait là de quoi faire de très-beaux vers.

(Voltaire.)

## ACTE SECOND.

## SCÈNE I. - MÉLISSE, LYSE.

MÉLISSE, tenant une lettre ouverte dans sa main. Certes, il écrit bien, sa lettre est excellente.

I.YEL

Madame, sa personne est encor plus galante : Tout est charmant en lui, sa grâce, son maintien...

Il semble que déjà tu lui veuilles du bien.

LYSE.

J'en trouve, à dire vrai, la rencontre si belle, Que je voudrois l'aimer, si j'étois demoiselle ¹. Il est riche, et.de plus il demeure à Paris, Où des dames, dit-on, est le vrai paradis; Et, ce qui vaut bien mieux que toutes ces richesses, Les maris y sont bons, et les femmes maîtresses ². Je vous le dis encor, je m'y passerois bien; Et si j'étois son fait, il seroit fort le mien.

MÉLISSE.

Tu n'es pas dégoûtée. Enfin, Lyse, sans rire, C'est un homme bien fait?

LYSE

Plus que je ne puis dire.

A sa lettre il parolt qu'il a beaucoup d'esprit; Mais, dis-moi, parle-t-il aussi-bien qu'il écrit?

Pour lui faire en discours montrer son éloquence

1 Antoine dit à César dans la tragédie de Pompés :

Et si j'étois César, je la voudrois aimer.

 $^{\circ}$  Boileau a dit dans sa X  $^{\circ}$  satire, en se souvenant vraisemblablement de ce passage :

..... Gràce au droit reçu chez les Parisiens, Gens de douce nature et maris bons chrétiens, Dans ses prétentions une femme est sans bornes Il lui faudroit des gens de plus de conséquence; C'est à vous d'éprouver ce que vous demandez. MÉLISSE.

Et que croit-il de moi?

LYSE.

Ce que vous lui mandez; Que vous l'avez tantôt vu par votre fenètre, Que vous l'aimez déjà.

MÉLISSE.

Cela pourroit bien être.

Sans l'avoir jamais vu?

MĖLISSE.

J'écris bien sans le voir. LYSE.

Mais vous suivez d'un frère un absolu pouvoir, Qui, vous ayant conté par quel bonheur étrange Il s'est mis à couvert de la mort de Florange, Se sert de cette feinte, en cachant votre nom, Pour lui donner secours dedans cette prison. L'y voyant en sa place, il fait ce qu'il doit faire MÉLISSE.

Je n'écrivois tantôt qu'à dessein de lui plaire. Mais, Lyse, maintenant j'ai pitié de l'ennui D'un homme si bien fait qui soussire pour autrui; Et, par quelques motifs que je vienne d'écrire, Il est de mon honneur de ne m'en pas dédire. La lettre est de ma main, elle parle d'amour : S'il ne sait qui je suis, il peut l'apprendre un jour. Un tel gage m'oblige à lui tenir parole : Ce qu'on met par écrit passe une amour srivole. Puisqu'il a du mérite, on ne m'en peut blâmer; Et je lui dois mon cœur, s'il daigne l'estimer. Je m'en sorme en idée une image si rare, Qu'elle pourroit gagner l'âme la plus barbare; L'amour en est le peintre, et ton rapport slatteur En soureit les couleurs à ce doux enchanteur.

LYSE.

Tout comme vous l'aimez vous verrez qu'il vous aime : Si vous vous engagez, il s'engage de même, Et se forme de vous un tableau si parfait, Que c'est lettre pour lettre, et portrait pour portrait.

Il faut que votre amour plaisamment s'entretienne;

Il sera votre idée, et vous serez la sienne.

L'alliance est mignarde; et cette nouveauté,

Surtout dans une lettre, aura grande beauté,

Quand vous y souscrirez pour Dorante ou Mélisse,

Votre très humble idée à vous rendre service. »

Vous vous moquez, madame; et, loin d'y consentir,

Vous n'en parlez ainsi que pour vous divertir.

MÉLISSE.

Je ne me moque point.

LYSE.

Et que fera, madame, Cet autre cavalier dont vous possédez l'âme, Votre amant?

MÉLISSE.

Oui?

LYSE.

Philiste.

MÉLISSE.

Ah! ne présume pas Que son cœnr soit sensible au peu que j'ai d'appas; Il fait mine d'aimer, mais sa galanterie N'est qu'un amusement, et qu'une raillerie.

LYSE.

Il est riche, et parent des premiers de Lyon MÉLISSE.

Et c'est ce qui le porte à plus d'ambition.
S'il me voit quelquesois, c'est comme par surprise;
Dans ses civilités on diroit qu'il méprise,
Qu'un seul mot de sa bouche est un rare bonheur,
Et qu'un de ses regards est un excès d'honneur.
L'amour même d'un roi me seroit importune,
S'il falloit la tenir à si haute fortune.
La sienne est un trésor qu'il fait bien d'epargner;
L'avantage est trop grand, j'y pourrois trop gagner.
Il n'entre point chez nous; et, quand il me reacontre,
Il semble qu'avec peine à mes yeux il se montre,
Et prend l'occasion avec une froideur
Qui craint en me parlant d'abaisser sa grandeur.

LYSE.

Peut-être il est timide, et n'ose davantage.

MÉLISSE.

S'il craint, c'est que l'amour trop avant ne l'engage. Il voit souvent mon frère, et ne parle de rien.

Mais vous le recevez, ce me semble, assez bien. NÉLISSE.

Comme je ne suis pas en amour des plus fines, Faute d'autre j'en souffre, et je lui rends ses mines; Mais je commence à voir que de tels cajoleurs Ne font qu'effaroucher les partis les meilleurs, Et ne dois plus souffrir qu'avec cette grimace D'un véritable amant il occupe la place.

LYSE.

Je l'ai vu pour vous voir faire beaucoup de tours. MÉLISSE.

Qui l'empêche d'entrer, et me voir tous les jours? Cette façon d'agir est-elle plus polie? Croit-il...?

LYSE.

Les amoureux ont chacun leur folie:
La sienne est de vous voir avec tant de respect,
Qu'il passe pour superbe, et vous devient suspect;
Et la vôtre, un dégoût de cette retenue,
Qui vous fait mépriser la personne connue,
Pour donner votre estime, et chercher avec soin
L'amour d'un inconnu, parce qu'il est de loin.

scène II. — Cléandre, mélisse, lyse.

CLÉANDRE.

Envers ce prisonnier as-tu fait cette feinte, Ma sœur?

MÉLISSE.

Sans me connoître, il me croit l'âme atteinte, Que je l'ai vu conduire en ce triste séjour; Que ma lettre et l'argent sont des effets d'amour; Et Lyse, qui l'a vu, m'en dit tant de merveilles, Qu'elle fait presque entrer l'amour par les oreilles. CLÉANDRE.

Ah! si tu savois tout!

MÉLISSE.

Elle ne laisse rien;

Elle en vante l'esprit, la taille, le maintien, Le visage attrayant, et la façon modeste.

CLÉANDRE.

Ah, que c'est peu de chose auprès de ce qui reste!

Que reste-t-il à dire ? Un courage invaincu?

C'est le plus généreux qui jamais ait vécu; C'est le cœur le plus noble, et l'âme la plus haute... MÉLISSE.

Quoi! vous voulez, mon frère, ajouter à sa faute, Percer avec ces traits un cœur qu'elle a blessé, Et vous-même achever ce qu'elle a commencé? CLÉANDRE.

Ma sœur, à peine suis-je encor comme il se nomme, Et je sais qu'on n'a vu jamais plus honnête homme,

Et que ton frère enfin périroit aujourd'hui, Si nous avions affaire à tout autre qu'à lui.

Quoique notre partie ait été si secrète Que j'en dusse espérer une sûre retraite, Et que Florange et moi, comme je t'ai conté, Afin que ce duel ne pût être éventé, Sans prendre de seconds, l'eussions faite de sorte Que chacun pour sortir choisit diverse porte. Que nous n'eussions ensemble été vus de huit jours, Que presque tout le monde ignorât nos amours, Et que l'occasion me fût si favorable Que je vis l'innocent saisi pour le coupable; Je crois te l'avoir dit, qu'il nous vint séparer, Et que sur son cheval je sus me retirer. Comme je me montrois, afin que ma présence Donnât lieu d'en juger une entière innocence, Sur un bruit épandu que le défunt et moi D'une même béauté nous adorions la loi, Un prevôt soupçonneux me saisit dans la rue, Me mène au prisonnier, et m'expose à sa vue. Juge quel trouble j'eus de me voir en ces lieux :

Ce cavalier me voit, m'examine des yeux, Me reconnoît, je tremble encore à te le dire; Mais apprends sa vertu, chère sœur, et l'admire.

Ce grand cœur, se voyant mon destin en la main, Devient pour me sauver à soi-même inhumain; Lui qui souffre pour moi sait mon crimé et le nie; Dit que ce qu'on m'impute est une calomnie, Dépeint le criminel de tout autre façon, Oblige le prevôt à sortir sans soupçon, Me promet amitié, m'assure de se taire. Voilà ce qu'il a fait; vois ce que je dois faire.

L'aimer, le secourir, et tous deux avouer Qu'une telle vertu ne se peut trop louer. GLÉANDRE.

Si je l'ai plaint tantôt de souffrir pour mon crime, Cette pitié, ma sœur, étoit bien légitime :
Mais ce n'est plus pitié, c'est obligation,
Et le devoir succède à la compassion.
Nos plus puissants secours ne sont qu'ingratitude;
Mets à les redoubler ton soin et ton étude;
Sous ce même prétexte et ces déguisements
Ajoute à ton argent perles et diamants;
Qu'il ne manque de rien; et pour sa délivrance
Je vais de mes amis faire agir la puissance.
Que si tous leurs efforts ne peuvent le tirer,
Pour m'acquitter vers lui j'irai me déclarer.
Adieu. De ton côté prends souci de me plaire,
Et vois ce que tu dois à qui te sauve un frère.

MÉLISSE.

Je vous obéirai très ponctuellement.

SCÈNE III. - MÉLISSE, LYSE.

LYSE.

Vous pouviez dire encor très volontairement; Et la faveur du ciel vous a bien conservée, Si ces derniers discours ne vous ont achevée. Le parti de Philiste a de quoi s'appuyer; Je n'en suis plus, madame; il n'est bon qu'à noyer; Il ne valut jamais un cheveu de Dorante. Je puis vers la prison apprendre une courante? MÉLISSE.

Oui, lu peux le résoudre encore à te crotter.

LYSE.

Quels de vos diamants me faut-il lui porter? MÉLISSE.

Mon frère va trop vite : et sa chaleur l'emporte Jusqu'à connoître mal des gens de cette sorte. Aussi, comme son but est différent du mien, Je dois prendre un chemin fort éloigné du sien. ll est reconnoissant, et je suis amoureuse; ll a peur d'être ingrat, et je veux être heureus**e.** A force de présents il se croit acquitter; Mais le redoublement ne fait que rebuter. Si le premier oblige un homme de mérite, Le second l'importune, et le reste l'irrite, Et, passé le besoin, quoi qu'on lui puisse offrir, C'est un accablement qu'il ne sauroit souffrir.

L'amour est libéral, mais c'est avec adresse : Le prix de ses présents est en leur gentillesse; Et celui qu'à Dorante exprès tu vas porter, Je veux qu'il le dérobe au lieu de l'accepter. Écoute une pratique assez ingénieuse.

LYSE.

Elle doit être belle, et fort mystérieuse. MÉLISSE.

Au lieu des diamants, dont tu viens de parler, Avec quelques douceurs il faut le régaler, Entrer sous ce prétexte, et trouver quelque voie Par où, sans que j'y sois, tu fasses qu'il me voic : Porte-lui mon portrait, et comme sans desscin Fais qu'il puisse aisément le surprendre en ton sein; Feins lors pour le ravoir un déplaisir extrême : S'il le rend, c'en est fait; s'il le retient, il m'aime.

LYSB.

A vous dire le vrai, vous en savez beaucoup. MÉLISSE.

L'amour est un grand maître, il instruit tout d'un conp LYSE.

Il vient de vous donner de belles tablatures.

MÉLISSE.

Viens querir mon portrait avec des confitures :

Comme pourra Dorante en user bien ou mal, Nous résoudrons après touchant l'original

SCÈNE IV. - PHILISTE, DORANTE, CLITON, dans la prison.

#### DORANTE.

Voilà, mon cher ami, la véritable histoire D'une aventure étrange et difficile à croire; Mais puisque je vous vois, mon sort est assez doux.

### PHILISTE.

L'aventure est étrange et bien digne de vous; Et, si je n'en voyois la fin trop véritable, J'aurois bien de la peine à la trouver croyable : Vous me seriez suspect, si vous étiez ailleurs.

#### CLITON.

Ayez pour lui, monsieur, des sentiments meilleurs : Il s'est bien converti dans un si long voyage; C'est tout un autre esprit sous le même visage; Et tout ce qu'il débite est pure vérité, S'il ne ment quelquefois par générosite. C'est le même qui prit Clarice pour Lucrèce, Qui fit jaloux Alcippe avec sa noble adresse; Et, malgré tout cela, le même toutefois, Depuis qu'il est ici, n'a menti qu'une fois.

## PHILISTE.

En voudrois-tu jurer?

## CLITON.

Oui, monsieur, et j'en jure Par le dieu des menteurs dont il est créature; Et, s'il vous faut encore un serment plus nouveau, Par l'hymen de Poitiers et le festin sur l'eau.

#### PHILISTE.

Laissant là ce badin, ami, je vous confesse Qu'il me souvient toujours de vos traits de jeunesse; Cent fois en cette ville aux meilleures maisons J'en ai fait un bon conte en déguisant les noms; J'en ai ri de bon cœur, et j'en ai bien fait rire; Et, quoi que maintenant je vous entende dire, Ma mémoire toujours me les vient présenter, Et m'en fait un rapport qui m'invite à douter.

## DORANTE.

Formez en ma faveur de plus saines pensées; Ces petites humeurs sont aussitôt passées; Et l'air du monde change en bonnes qualités Ces teintures qu'on prend aux universités.

## PHILISTR.

Dès-lors, à cela près, vous étiez en estime D'avoir une âme noble, et grande, et magnanime.

CLITON.

Je le disois dès-lors; sans cette qualité, Vous n'eussiez pu jamais le payer de bonté.

DORANTE.

Ne te tairas-tu point?

CLITON.

Dis-je rien qu'il ne sache?

Et fais-je à votre nom quelque nouvelle tache?

N'étoit-il pas, monsieur, avec Alcippe et vous

Quand ce festin en l'air le rendit si jaloux?

Lui qui fut le témoin du conte que vous fîtes,

Lui qui vous sépara lorsque vous vous battîtes,

Ne sait-il pas encor les plus rusés détours

Dont votre esprit adroit bricola vos amours?

#### PHILISTE.

Ami, ce flux de langue est trop grand pour se taire; Mais, sans plus l'écouter, parlons de votre affaire.

Elle me semble aisée, et j'ose me vanter Qu'assez facilement je pourrai l'emporter : Ceux dont elle dépend sont de ma connoissance, Et même à la plupart je touche de naissance. Le mort étoit d'ailleurs fort peu considéré, Et chez les gens d'honneur on ne l'a point pleuré. Sans perdre plus de temps, souffrez que j'aille apprendre Pour en venir a bout quel chemin il faut prendre. Ne vous chagrinez point cependant en prison, On aura soin de vous comme en votre maison; Le concierge en a l'ordre, il tient de moi sa place, Et sitôt que je parle il n'est rien qu'il ne fasse.

#### DORANTE.

Ma joie est de vous voir, vous me l'allez rayır.

PHILISTE.

Je prends congé de vous pour vous aller servir Cliton divertira votre mélancolie.

SCÈNE V. - DORANTE, CLITON.

CLITON.

Comment va maintenant l'amour ou la folie? Cette dame obligeante au visage inconnu, Qui s'empare des cœurs avec son revenu, Est-elle encore aimable? a-t-elle encor des charmes? Par générosité lui rendons-nous les armes?

DORANTE.

Cliton, je la tiens belle, et m'ose figurer Qu'elle n'a rien en soi qu'on ne puisse adorer. Qu'en imagines-tu?

CLITON.

J'en fais des conjectures Qui s'accordent fort mal avecque vos figures. Vous payer par avance, et vous cacher son nom, Quoi que vous présumiez, ne marque rien de bon. A voir ce qu'elle a fait, et comme elle procède, Je jurerois, monsicur, qu'elle est ou vieille ou laide, Peut-être l'un et l'autre, et vous a regardé Comme un galant commode, et fort incommodé.

Tu parles en brutal

CLITON.

Vous, en visionnaire.

Mais, si je disois vrai, que prétendez-vous faire?

DORANTE.

Envoyer et la dame et les amours au vent.

Mais vous avez reçu; quiconque prend se vend.

DORANTE.

Quitte pour lui jeter son argent à la tête.

CLITON.

Le compliment est doux, et la défaite honnête. Tout de bon à ce coup vous êtes converti; Je le soutiens, monsieur, le proverbe a menti. Sans scrupule autrefois, témoin votre Lucrèce. Vous emportiez l'argent, et quittiez la maîtresse; Mais Rome vous a fait si grand homme de bien, Qu'à présent vous voulez rendre à chacun le sien. Vous vous êtes instruit des cas de conscience.

DOBANTE.

Tu m'embrouilles l'esprit faute de patience.

Deux ou trois jours peut-être, un peu plus, un peu moins,

Éclairciront ce trouble, et purgeront ces soins.

Tu sais qu'on m'a promis que la beauté qui m'aime

Viendra me rapporter sa réponse elle-même:

Vois déjà sa servante, elle revient.

CLITON.

Tant pis.

Dussiez-vous enrager, c'est ce que je vous dis.
Si fréquente ambassade, et maîtresse invisible,
Sont de ma conjecture une preuve infaillible.
Voyons ce qu'elle veut, et si son passeport
Est aussi bien fourni comme au premier abord.

DORANTE.

Veux-tu qu'à tous moments il pleuve des pistoles?

Qu'avons-nous sans cela besoin de ses paroles?

SCÈNE VI. - DORANTE, LYSE, CLITON.

DORANTE, à Lyse.

Je ne t'espérois pas si soudain de retour.

Vous jugerez par-là d'un cœur qui meurt d'amour. De vos civilités ma maîtresse est ravie :
Elle seroit venue, elle en brûle d'envie;
Mais une compagnie au logis la retient :
Elle viendra blentôt, et peut-être elle vient;
Et je me connois mal à l'ardeur qui l'emporte,
Si vous ne la voyez même avant que je sorte.
Acceptez cependant quelque peu de douceurs
Fort propres en ces lieux à conforter les cœurs;
Les sèches sont dessous, celles-ci sont liquides.

CLITON.

Les amours de tantôt me sembloient plus solides. Si tu n'as autre chose, épargne mieux tes pas; Cette inégalité ne me satisfait pas. Nous avons le cœur bon, et, dans nos aventures, Nous ne fûmes jamais hommes à confitures.

LYSE.

Badin, qui te demande ici ton sentiment?

Ah! tu me fais l'amour un peu bien rudement.
LYSE.

Est-ce à toi de parler? que n'attends-tû ton heure?

Saurons-nous cette fois son nom, ou sa demeure?

Non pas encor sitôt.

DOBANTE.

Mais te vaut-elle bien? Parle-moi franchement, et ne déguise rien.

A ce compte, monsieur, vous me trouvez passable?

Je te trouve de taille et d'esprit agréable, Tant de grâce en l'humeur, et tant d'attraits aux yeux, Qu'à te dire le vrai je ne voudrois pas mieux; Elle me charmera pourvu qu'elle te vaille.

LYSB.

Ma maîtresse n'est pas tout-à-fait de ma taille, Mais elle me surpasse en esprit, en beauté, Autant et plus encor, monsieur, qu'en qualité.

DORANTE.

Tu fais adroitement couler (a flatterie, Que ce bout de ruban a de galanterie! Je veux le dérober. Mais qu'est-ce qui le suit?

LYSE.

Rendez-le-moi, monsieur; j'ai hâte, il s'en va nuıt.

Je verrai ce que c'est.

LYSE.

C'est une mignature.

DORANTE.

Oh, le charmant portrait! l'adorable peinture l' Elle est faite à plaisir! LYSE.

Après le naturel.

DORANTE.

Je ne crois pas jamais avoir rien vu de tel.

LYSE

Ces quatre diamants dont elle est enrichie Ont sous eux quelque feuille, ou mal nette, ou blanchie; Et je cours de ce pas y faire regarder.

DORANTE.

Et quel est ce portrait?

LYSE.

Le faut-il demander?

Et doutez-vous si c'est ma maîtresse elle-même porante.

Quoi! celle qui m'écrit?

LYSE.

Oui, celle qui vous aime;
A l'aimer tant soit peu vous l'auriez deviné.

DORANTE.

Un si rare bonheur ne m'est pas destiné; Et tu me veux flatter par cette fausse joie.

LYSE

Quand je dis vrai, monsieur, je prétends qu'on me croic. Mais je m'amuse trop, l'orfévre est loin d'ici; Donnez-moi, je perds temps.

DORANTE.

Laisse-moi ce souci;

Nous avons un orfévre arrêté pour ses dettes, Qui saura tout remettre au point que tu souhaites.

LYSE.

Vous m'en donnez, monsieur.

DORANTE.

Je te le ferai voir.

LYSE.

A-1-il la main fort bonne?

DORANTE.

Autant qu'on peut l'avoir.

LYSE.

Sans mentir?

DORANTE.

Sans mentir.

CLITON.

Il est trop jeunc, il n'ose.

LYSE.

Je voudrois bien pour vous faire ici quelque chose : Mais vous le montrerez.

DORANTE.

Non, à qui que ce soit.

LYSE.

Vous me ferez chasser si quelque autre le voit.

DORANTE.

Va, dors en sûreté.

LYSE.

Mais enfin a quand rendre?

Dès demain.

LYSE.

Demain donc je viendrai le reprendre; Je ne puis me résoudre à vous désobliger.

CLITON, à Dorante.

Elle se met pour vous en un très grand danger.

(à Lyse.)

Dirons-nous rien nous deux?

LYSE.

Non.

CLITON.

Comme tu méprises!

LYSE.

Je n'ai pas le loisir d'entendre tes sottises.

CLITON.

Avec cette rigueur tu me feras mourir.

LYSE.

Peut-être à mon retour je saurai te guérir; Je ne puis mieux pour l'heure : adieu.

SCÈNE VII. - DORANTE, CLITON.

CLITON.

Tout yous succède.

DORANTE.

Viens, Cliton, et regarde. Est-elle vicille ou laide? Voit-on des yeux plus vifs? voit-on des traits plus doux?

#### CLITON.

Je suis un peu moins dupe, et plus suté que vous. C'est un leurre, monsieur, la chose est toute claire, Elle a fait tout du long les mines qu'il faut faire.

On amorce le monde avec de tels portraits,
Pour les faire surprendre on les apporte exprès;
On s'en fâche, on fait bruit, on vous les redemande,
Mais on tremble toujours de crainte qu'on les rende;
Et, pour dernière adresse, une telle beauté
Ne se voit que de nuit et dans l'obscurité,
De peur qu'en un moment l'amour ne s'estropie
A voir l'original si loin de la copie.
Mais laissons ce discours qui peut vous ennuyer.
Vous ferai-je venir l'orfévre prisonnier?

#### DORANTE.

Simple! n'as-tu point vu que c'étoit une feinte, Un effet de l'amour dont mon âme est atteinte?

Bon, en voici déjà de deux en même jour, Par devoir d'honnête homme, et par effet d'amour. Avec un peu de temps nous en verrons bien d'autres. Chacun a ses talents, et ce sont là les vôtres.

#### DOBANTE

Tais-toi, tu m'étourdis de tes sottes raisons. Allons prendre un peu l'air dans la cour des prisons.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - CLÉANDRE, DORANTE, CLITON.

Cet acte se passe dans la prison.

#### DORANTE.

Je vous en prie encor, discourons d'autre chose, Et sur un tel sujet ayons la bouche close : On peut nous écouter, et vous surprendre ici; Et si vous vous perdez, vous me perdez aussi. La parfaite amitié que pour vous j'ai conçue, Quoiqu'elle soit l'effet d'une première vue, Joint mon péril au vôtre, et les unit si bien Qu'au cours de votre sort elle attache le mien.

## CLÉANDRE.

N'ayez aucune peur, et sortez d'un tel doute. J'ai des gens là-dehors qui gardent qu'on n'écoute; Et je puis vous parler en toute sûreté De ce que mon malheur doit à votre bonté.

Si d'un bienfait si grand qu'on reçoit sans mérite Qui s'avoue insolvable aucunement s'acquitte, Pour m'acquitter vers vous autant que je le puis, J'avoue, et hautement, monsieur, que je le suis : Mais si cette amitié par l'amitié se paie, Ce cœur qui vous doit tout vous en rend une vraic. La vôtre la devance à peine d'un moment. Elle attache mon sort au vôtre également; Et l'on n'y trouvera que cette différence, Qu'en vous elle est faveur, en moi reconnoissance.

#### DOBANTE.

N'appelez point faveur ce qui fut un devoir. Entre les gens de cœur il suffit de se voir. Par un effort secret de quelque sympathie L'un à l'autre aussitôt un certain nœud les lie : Chacun d'eux sur son front porte écrit ce qu'il est; Et quand on lui ressemble, on prend son intérêt.

## CLITON.

Par exemple, voyez, aux traits de ce visage Mille dames m'ont pris pour homme de courage, Et sitôt que je parle, on devine à demi Que le sexe jamais ne fut mon ennemi.

CLÉANDRE.

Cet homme a de l'humeur 1.

#### DORANTE.

C'est un vieux domestique, Qui, comme vous voyez, n'est pas mélancolique.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce mot est pris ici dans le sens que les Anglais donnent au mot humour, ci que nous ne lui avons pas conservé. (Renouard.)

A cause de son âge il se croit tout permis; Il se rend familier avec tous mes amis, Mêle partout son mot, et jamais, quoi qu'on die, Pour donner son avis il n'attend qu'on le prie. Souvent il importune, et quelquefois il plait.

CLÉANDRE.

J'en voudrois connoître un de l'humeur dont il est.

Croyez qu'à le trouver vous auriez de la peine; Le monde n'en voit pas quatorze à la douzaine; Et je jurerois bien, monsieur, en bonne foi, Qu'en France il n'en est point que Jodelet et moi.

Voilà de ses bons mots les galantes surprises :
Mais qui parle beaucoup dit beaucoup de sottises;
Et quand il a dessein de se mettre en crédit,
Plus il y fait d'effort, moins il sait ce qu'il dit.

CLITON.

On appelle cela des vers à ma louange.

Presque insensiblement nous avons pris le change.

Mais revenons, monsieur, à ce que je vous dois.

DORANTE.

Nous en pourrons parler encor quelque autre fois : Il suffit pour ce coup.

## CLÉANDRE.

Je ne saurois vous taire

En quel heureux état se trouve votre affaire.

Vous sortirez bientôt, et peut-être demain;

Mais un si prompt secours ne vient pas de ma main,
Les amis de Philiste en ont trouvé la voie:

Pen dois rougir de honte au milieu de ma joie;
Et je ne saurois voir sans être un peu jaloux
Qu'il m'ôte les moyens de m'employer pour vous.

Je cède avec regret à cet ami fidèle;
S'il a plus de pouvoir, il n'a pas plus de zèle;
Et vous m'obligerez, au sortir de prison,
De me faire l'honneur de prendre ma maison.

Je n'attends point le temps de votre délivrance,
De peur qu'encore un coup Philiste me devance;
Comme il m'ôte aujourd'hui l'espoir de vous servir,

Vous loger est un bien que je lui veux ravir.

DORANTE.

C'est un excès d'honneur que vous me voulez rendre, Et je croirois faillir de m'en vouloir défendre.

CLÉANDRE

Je vous en reprirai quand vous pourrez sortir; Et lors nous tâcherons à vous bien divertir, Et vous faire oublier l'ennui que je vous cause. Auriez-vous cependant besoin de quelque chose? Vous êtes voyageur, et pris par des sergents; Et quoique ces messieurs soient fort honnêtes gens, Il en est quelques-uns....

CLITON.

Les siens en sont du nombre;

Ils ont en le prenant pillé jusqu'à son ombre; Et n'étoit que le ciel a su le soulager, Vous le verriez encor fort net et fort léger : Mais comme je pleurois ses tristes aventures, Nous avons reçu lettre, argent, et confitures.

CLÉANDRE.

Et de qui?

DORANTE.

Pour le dire il faudroit deviner.
Jugez ce qu'en ma place on peut s'imaginer.
Une dame m'écrit, me flatte, me régale,
Me promet une amour qui n'eut jamais d'égale,
Me fait force présents....

CLÉANDRE.

Et vous visite?

Non.

CLÉANDRE.

Yous savez son logis?

DORANTE.

Non, pas même son nom.

Ne soupçonnez-vous point ce que ce pourroit être?

A moins que de la voir je ne la puis connoître.

DORANTE.

Pour un si bon ami je n'ai point de secret. Voyez, connoissez-vous les traits de ce portrait? CLÉANDRE.

Elle semble éveillée, et passablement belle; Mais je ne vous en puis dire aucune nouvelle, Et je ne connois rien à ces traits que je voi. Je vais vous préparer une chambre chez moi. Adieu.

SCÈNE II. - DORANTE, CLITON.

DORÁNTE.

Ce brusque adieu marque un trouble dans l'âme. Sans doute, il la connoît.

CLITON.

C'est peut-être sa femme.

DORANTE.

Sa femme?

CLITON.

Oui, c'est sans doute elle qui vous écrit; Et vous venez de faire un coup de grand esprit. Voilà de vos secrets, et de vos confidences.

DORANTE.

Nomme-les par leur nom, dis de mes imprudences. Mais seroit-ce en effet celle que tu me dis?

CLITON.

Envoyez vos portraits à de tels étourdis, lls gardent un secret avec extrême adresse. C'est sa femme, vous dis-je, ou du moins sa maîtresse Ne l'avez-vous pas vu tout changé de couleur?

DORANTE.

Je l'ai vu, comme atteint d'une vive douleur, Faire de vains efforts pour cacher sa surprise. Son désordre, Cliton, montre ce qu'il déguise. Il a pris un prétexte à sortir promptement, Sans se donner loisir d'un mot de compliment.

CLITON.

Qu'il fera dangereux rencontrer sa colère!
Il va tout renverser si l'on le laisse faire,
Et je vous tiens pour mort si sa fureur se croît :
Mais surtout ses valets peuvent bien marcher droit;
Malheureux le premier qui fâchera son maître!
Pour autres cent louis je ne voudrois pas l'être.

#### DORANTE.

La chose est sans remède; en soit ce qui pourra:

S'il fait tant le mauvais, peut-être on le verra.

Ce n'est pas qu'après tout, Cliton, si c'est sa femme,
Je ne sache étouffer cette naissante flamme;
Ce seroit lui prêter un fort mauvais secours
Que lui ravir l'honneur en conservant ses jours;
D'une belle action j'en ferois une noire.

J'en ai fait mon ami, je prends part à sa gloire;
Et je ne voudrois pas qu'on pût me reprocher
De servir un brave homme au prix d'un bien si cher.

CLITON.

Et s'il est son amant?

### DORANTE.

Puisqu'elle me préfère,
Ce que j'ai fait pour lui vaut bien qu'il me défère;
Sinon, il a du cœur, il en sait bien les lois,
Et je suis résolu de défendre son choix :
Tandis, pour un moment trève de raillerie,
Je veux entretenir un peu ma réverie.

(Il prend le portrait de Mélisse.)

Merveille qui m'as enchanté,
Portrait à qui je rends les armes,
As-tu bien autant de bonté
Comme tu me fais voir de charmes?
Hélas! au lieu de l'espérer,
Je ne fais que me figurer
Que tu te plains à cette belle,
Que tu lui dis mon procédé,
Et que je te fus infidèle
Sitôt que je t'eus possédé.

Garde mieux le secret que moi,
Daigne en ma faveur te contraindre :
Si j'ai pu te manquer de foi,
C'est m'imiter que de t'en plaindre.
Ta colère en me punissant
Te fait criminel d'innocent,
Sur toi retombent les vengeances...

CLITON, lui ôtant le portrait.

Vous ne dites, monsieur, que des extravagances, Et parlez justement le langage des fous. Donnez, j'entretiendrai ce portrait mieux que vous; Je veux vous en montrer de meilleures méthodes, Et lui faire des vœux plus courts et plus commodes.

Adorable et riche beauté,
Qui joins les effets aux paroles,
Merveille qui m'as enchanté
Par tes douceurs et tes pistoles,
Sache un peu mieux les partager;
Et, si tu nous veux obliger
A dépeindre aux races futures
L'éclat de tes faits inouis,
Garde pour toi les confitures,
Et nous accable de louis.

Voilà parler en homme.

DORANTE.

Arrête tes saillies,

Ou va du moins ailleurs débiter tes folies. Je ne suis pas toujours d'humeur à t'écouter,

CLITON.

Et je ne suis jamais d'humeur à vous flatter; Je ne vous puis souffrir de dire une sottise : Par un double intérêt je prends cette franchise : L'un, vous êtes mon maître, et j'en rougis pour vous; L'autre, c'est mon talent, et j'en deviens jaloux.

DORANTE.

Si c'est là ton talent, ma faute est sans exemple.

CLITON.

Ne me l'enviez point, le vôtre est assez ample; Et puisqu'enfin le ciel m'a voulu départir Le don d'extravaguer, comme à vous de mentir, Comme je ne mens point devant votre excellence, Ne dites à mes yeux aucune extravagance; N'entreprenez sur moi, non plus que moi sur vous.

DORANTE.

Tais-toi; le ciel m'envoie un entretien plus doux. L'ambassade revient.

CLITON.

Que nous apporte-t-clle?

Maraud, veux-tu toujours quelque douceur nouvelle?

Non pas, mais le passé m'a rendu curieux; Je lui regarde aux mains un peu plutôt qu'aux yeux.

SCÈNE III. — DORANTE, MÉLISSE déguisée en servante, cachant son visige sous une coiffe, CLITON, LYSE.

CLITON, à Lyse.

Montre ton passeport. Quoi! tu viens les mains vuides!

Ainsi détruit le temps les biens les plus solides; Et moins d'un jour réduit tout votre heur et le micn, Des louis aux douceurs, et des douceurs à rien.

Si j'apportai tantôt, à présent je demande.

DORANTE,

Que veux-tu?

LYSE.

Ce portrait, que je veux qu'on me rende.

As-tu pris du secours pour faire plus de bruit?

J'amène ici ma sœur, parce qu'il s'en va nuit : Mais vous pensez en vain chercher une défaite; Demandez-lui, monsieur, quelle vie on m'a faite.

DORANTE.

Quoi! ta maîtresse sait que tu me l'as laissé?

Elle s'en est doutée, et je l'ai confessé.

DORANTE.

Elle s'en est donc mise en colère?

LYSE.

Et si forte,

Que je n'ose rentrer si je ne le rapporte : Si vous vous obstinez à me le retenir, Je ne sais dès ce soir, monsieur, que devenir; Ma fortune est perdue, et dix ans de service. DOBANTE.

Écoute; il n'est pour toi chose que je ne fisse : Si je te nuis ici, c'est avec grand regret;

Mais on aura mon cœur avant que ce portrait.

Va dire de ma part à celle qui t'envoie Qu'il fait tout mon bonheur, qu'il tait toute ma joic; Que rien n'approcheroit de mon ravissement, Si je le possédois de son consentement; Qu'il est l'unique bien où mon espoir se fonde, Qu'il est le seul trésor qui me soit cher au monde : Et, quant à ta fortune, il est en mon pouvoir De la faire monter par-delà ton espoir.

LYSE.

Je ne veux point de vous, ni de vos récompenses. DORANTE.

Tu me dédaignes trop.

LYSE.

Je le dois.

CLITON.

Tu l'offenses.

Mais voulez-vous, monsieur, me croire et vous venger? Rendez-lui son portrait pour la faire enrager.

YSE.

O le grand habile homme! il y connoît finesse. C'est donc ainsi, monsieur, que vous tenez promesse? Mais puisqu'auprès de vous j'ai si peu de crédit, Demandez à ma sœur ce qu'elle m'en a dit, Et si c'est sans raison que j'ai tant l'épouvante.

DORANTE.

Tu verras que ta sœur sera plus obligeante; Mais si ce grand courroux lui donne autant d'effroi, Je ferai tout autant pour elle que pour toi.

LYSE

N'importe, parlez-lui; du moins vous saurez d'elle Avec quelle chaleur j'ai pris votre querelle.

DORANTE, à Mélime.

Son ordre est-il si rude?

MÉLISSE.

Il est assez exprès;

Mais, sans mentir, ma sœur vous presse un peu de près; Quoi qu'elle ait commandé, la chose a deux visages.

CLITON.

Comme toutes les deux jouent leurs personnages:

Souvent tout cet effort à ravoir un portrait N'est que pour voir l'amour par l'état qu'on en fait. C'est peut-ètre, après tout, le dessein de madame. Ma sœur, non plus que moi, ne lit pas dans son âme. En ces occasions il fait bon hasarder, Et de force ou de gré je saurois le garder. Si vous l'aimez, monsieur, croyez qu'en son courage Elle vous aime assez pour vous laisser ce gage: Ce seroit vous traiter avec trop de rigueur Puisque avant ce portrait on aura votre cœur; Et je la trouverois d'une humeur bien étrange Si je ne lui faisois accepter cet échange. Je l'entreprends pour vous, et vous répondrai bien Qu'elle aimera ce gage autant comme le sien.

DORANTE.

O ciel! et de quel nom faut-il que je te nomme?

Ainsi font deux soldats logés chez le bonhomme; Quand l'un veut tout tuer, l'autre rabat les coups; L'un jure comme un diable, et l'autre file doux.

Les belles, n'en déplaise à tout votre grimoire, Vous vous entr'entendez comme larrons en foire.

MÉLISSE.

Oue dit cet insolent?

DORANTE.

C'est un fou qui me sert.

Vous dites que...

DORANTE, à Cliton. Tais-toi, ta sottise me perd.

(à Mélisse.) conseil, il m'a rendu la vie

Je suivrai ton conseil, il m'a rendu la vie. LYSE.

Avec sa complaisance à flatter votre envie, Dans le cœur de madame elle croit pénétrer; Mais son front en rougit, et n'ose se montrer.

MÉLISSE, se découvrant.

Mon front n'en rougit point; et je veux bien qu'il voie

D'où lui vient ce conseil qui lui rend tant de joie.

DORANTE.

Mes yeux, que vois-je? où suis-je? êtes-vous des flatteurs? Si le portrait dit vrai, les habits sont menteurs. Madame, c'est ainsi que vous savez surprendre? MÉLISSE.

C'est ainsi que je tâche à ne me point méprendre,
A voir si vous m'aimez, et savez mériter
Cette parfaite amour que je vous veux porter.
Ce portrait est à vous, vous l'avez su défendre,
Et de plus sur mon cœur vous pouvez tout prétendre;
Mais, par quelque motif que vous l'eussiez rendu,
L'un et l'autre à jamais étoit pour vous perdu;
Je retirois le cœur en retirant ce gage,
Et vous n'eussiez de moi jamais vu que l'image.
Voilà le vrai sujet de mon déguisement.
Pour ne rien hasarder j'ai pris ce vêtement,
Pour entrer sans soupçon, pour sortir tout de même,
Et ne me point montrer qu'ayant vu si l'on m'aime.
DOBANTE.

Je demeure immobile; et, pour vous répliquer, Je perds la liberté même de m'expliquer. Surpris, charmé, confus d'une telle merveille, Je ne sais si je dors, je ne sais si je veille, Je ne sais si je vis; et je sais toutefois Que ma vie est trop peu pour ce que je vous dois; Que tous mes jours usés à vous rendre service, Que tout mon sang pour vous offert en sacrifice, Que tout mon cœur brûlé d'amour pour vos appas, Envers votre beauté ne m'acquitteroient pas.

Sachez, pour arrêter ce discours qui me flatte, Que je n'ai pu moins faire à moins que d'être ingrate. Vous avez fait pour moi plus que vous ne savez; Et je vous dois bien plus que vous ne me devez. Vous m'entendrez un jour; à présent je vous quitte; Et, malgré mon amour, je romps cette visite : Le soin de mon honneur veut que j'en use ainsi; Je crains à tous moments qu'on me surprenue ici; Encor que déguisée on pourroit me connoître. Je vous puis cette nuit parler par ma fenètre, Du moins si le concierge est homme à consentir, A force de présents, que vous puissiez sortir : Un peu d'argent fait tout chez les gens de sa sorte.

DORANTE.

Mais après que les dons m'auront ouvert la porte, Où dois-je vous chercher?

MÉLISSE.

Ayant su la maison,
Vous pourries aisément vous informer du nom;
Encore un jour ou deux il me faut vous le taire:
Mais vous n'êtes pas homme à me vouloir déplaire.

Je loge en Bellecour, environ au milieu, Dans un grand pavillon. N'y manquez pas. Adieu. DORANTE.

Donnes quelque signal pour plus certaine adresse.

LYSE.

Un linge servira de marque plus expresse; J'en prendrai soin.

MÉLISSE.

On ouvre, et quelqu'un vous vient voir. Si vous m'aimez, monsieur...

(Elles baissent toutes deux leurs coiffes.)
DORANTE.

Je sais bien mon devoir; Sur ma discrétion prenez toute assurance <sup>1</sup>.

# SCÈNE IV. - PHILISTE, DORANTE, CLITON.

#### PHILISTE.

Ami, notre bonheur passe notre espérance. Vous avez compagnie? Ah! voyons, s'il vous plaît.

#### DORANTE.

Laissez-les s'échapper, je vous dirai qui c'est. Ce n'est qu'une lingère : allant en Italie, Je la vis en passant, et la trouvai jolie; Nous fimes connoissance; et me sachant ici, Comme vous le voyez, elle en a pris souci.

(Voltaire.)

¹ Cette scène ou Mélisse voilée vient voir si on lui rendra son portrait, derait cire d'autant plus agréable, que les femmes alors étaient en usage de porter maque de velours, ou d'abaisser leurs coiffes quand elles sortaient à pied : cette mode venait d'Espagne, ainsi que la plupart de nos comédies.

PHILISTR.

Vous trouvez en tous lieux d'assez bonnes fortunes.

Celle-ci pour le moins n'est pas des plus communes.

Elle vous semble belle, à ce compte?

A ravir.

PHILISTE.

Je n'en suis point jaloux.

se it en suis point latoux.

DORANTE.
M'y voulez-vous servir?
PHILISTE.

Je suis trop maladroit pour un si noble rôle.

DORANTE.

Vous n'avez sculement qu'à dire une parole.

Ou'une?

DORANTE.

Non. Cette nuit j'ai promis de la voir, Sûr que vous obtiendrez mon congé pour ce soir. Le concierge est à vous.

PHILISTE.

C'est une affaire faite.

DORANTE.

Quoi! vous me refuses un mot que je souhaite?

L'ordre, tout au contraire, en est déjà donné; Et votre esprit trop prompt n'a pas bien deviné.

Comme je vous quittois avec peine à vous croire, Quatre de mes amis m'ont conté votre histoire : Ils marchoient après vous deux ou trois mille pas; Ils vous ont vu courir, tomber le mort à bas, L'autre vous démonter, et fuir en diligence : Ils ont vu tout cela de sur une éminence, Et n'ont connu personne, étant trop éloignés. Voilà, quoi qu'il en soit, tous nos procès gagnés, Et plutôt de beaucoup que je n'osois prétendre. Je n'ai point perdu temps, et les ai fait entendre; Si bien que, sans chercher d'autre éclaircissement, Vos juges m'ont promis votre élargissement.

Mais, quoiqu'il soit constant qu'on vous prend pour un autre, Il faudra caution, et je serai la vôtre : Ce sont formalités que pour vous dégager Les juges, disent-ils, sont tenus d'exiger; Mais sans doute ils en font ainsi que bon leur semble. Tandis, ce soir chez moi nous souperons ensemble : Dans un moment ou deux vous y pourrez venir; Nous aurons tout loisir de nous entretenir : Et vous prendrez le temps de voir votre lingère. Ils m'ont dit toutefois qu'il seroit nécessaire De coucher pour la forme une nuit en prison, Et m'en ont sur le champ rendu quelque raison; Mais c'est si peu mon jeu que de telles matières, Que j'en perds aussitôt les plus belles lumières. Vous sortirez demain, il n'est rien de plus vrai ; C'est tout ce que j'en aime, et tout ce que j'en sai.

DORANTE.

Que ne vous dois-je point pour de si bons offices!

Ami, ce ne sont là que de petits services; Je voudrois pouvoir mieux, tout me seroit fort doux. Je vais chercher du monde à souper avec vous. Adieu : je vous attends au plus tard dans une heure.

SCÈNE V. - DORANTE, CLITON.

DORANTE.

Tu ne dis mot, Cliton.

CLITON.

Elle est belle, ou je meure.

DORANTE.

Elle te semble belle?

CLITON.

Et si parfaitement Que j'en suis même encor dans le ravissement Encor dans mon esprit je la vois, et l'admire, Et je n'ai su depuis trouver le mot à dire.

DORANTE.

Je suis ravi de voir que mon élection Ait enfin mérilé ton approbation. CLITON.

Ah! plût à Dieu, monsieur, que ce fût la servante! Vous verriez comme quoi je la trouve charmante, Et comme pour l'aimer je ferois le mutin.

DORANTE.

Admire en cet amour la force du destin.

CLITON.

J'admire bien plutôt votre adresse ordinaire Qui change en un moment cette dame en lingère.

DORANTE.

C'étoit nécessité dans cette occasion, De crainte que Philiste eût quelque vision, S'en formât quelque idée, et la pût reconnoître.

CLITON.

Cette métamorphose est de vos coups de maître; Je n'en parlerai plus, monsieur, que cette fois : Mais en un demi-jour comptez déjà pour trois. Un coupable honnête homme, un portrait, une dame, A son premier métier rendent soudain votre âme; Et vous savez mentir par générosité, Par adresse d'amour, et par nécessité. Quelle conversion!

DORANTE.

Tu fais bien le sévère

Non, non, à l'avenir je fais vœu de m'en taire; J'aurois trop à compter.

DORANTE.

Conserver un secret.

Ce n'est pas tant mentir qu'être amoureux discret; L'honneur d'une maîtresse aisément y dispose.

CLITON.

Ce n'est qu'autre prétexte, et non pas autre chose.
Croyez-moi, vous mourrez, monsieur, dans votre peau,
Et vous mériterez cet illustre tombeau,
Cette digne oraison que naguère j'ai faite:
Vous vous en souvenez, sans que je la répète.

DORANTE.

Pour de pareils sujets peut-on s'en garantir? Et toi-même à ton tour ne crois-tu point mentir? L'occasion convie, aide, engage, dispense; Et pour servir un autre on ment sans qu'on y pense.

Si vous m'y surprenez, étrillez-y-moi bien. DORANTE.

Allons trouver Philiste, et ne jurons de rien.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

## ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I. - MÉLISSE, LYSE.

MÉLISSE.

J'en tremble encor de peur, et n'en suis pas remise.

Aussi-bien comme vous je pensois être prise, métisse.

Non, Philiste n'est fait que pour m'incommoder. Voyez ce qu'en ces lieux il venoit demander, S'il est heure si tard de faire une visite.

LYSE.

Un ami véritable à toute heure s'acquitte;
Mais un amant fâcheux, soit de jour, soit de nuit,
Toujours à contre-temps à nos yeux se produit,
Et depuis qu'une fois, il commence à déplaire,
Il ne manque jamais d'occasion contraire :
Tant son mauvais destin semble prendre de soins
A mêler sa présence où l'on la veut le moins!

MÉLISSE.

Quel désordre eut-ce été, Lyse, s'il m'eut connue!

ll vous auroit denné fort avant dans la vue, mélisse.

Quel bruit et quet éclat n'eût point fait son courroux!

Il cût été peut-être aussi honteux que vous.

Un homme un peu content et qui s'en fait accroire, Se voyant méprisé, rabat bien de sa gloire, Et surpris qu'il en est en telle occasion, Toute sa vanité tourne en confusion. Quand il a de l'esprit, il sait rendre le change; Loin de s'en émouvoir en raillant il se venge, Affecte des mépris, comme pour reprocher Que la perte qu'il fait ne vaut pas s'en fâcher; Tant qu'il peut, il témoigne une âme indifférente. Quoi qu'il en soit enfin, vous avez vu Dorante, Et fort adroitement je vous ai mise en jeu.

Et fort adroitement tu m'as fait voir son feu.

LYSE.

Eh bien! mais que vous semble encor du personnage? Vous en ai-je trop dit?

MÉLISSE.

J'en ai vu davantage.

LYSE.

Avez-vous du regret d'avoir trop basardé? MÉLISSE.

Je n'ai qu'un déplaisir, d'avoir si peu (ardé.

LYSE.

Vous l'aimez?

MÉLISSE.

Je l'adore.

LYSE.

Et croyez qu'il vous aime? MÉLISSE.

Qu'il m'aime, et d'une amour, comme la mienne, extrême.

LYSE.

Une première vue, un moment d'entretien, Vous fait ainsi tout croire, et ne douter de rien!

MÉLISSE.

Quand les ordres du ciel nous ont faits l'un pour l'autre 1,

1 Corneille affectionnait beaucoup cette pensée sur les sympathies : non-senlement il l'a employée ici et dans Rodoyune, mais il avait déjà dit dans l'Illusion comique :

> Souvent je ne sais quoi, que le ciel nous inspire, Soulève tout le cœur contre ce qu'on désire,

Lyse, c'est un accord bientôt fait que le nôtre :
Sa main entre les cœurs, par un secret pouvoir,
Sème l'intelligence avant que de se voir;
Il prépare si bien l'amant et la maîtresse,
Que leur âme au seul nom s'émeut et s'intéresse.
On s'estime, on se cherche, on s'aime en un moment;
Tout ce qu'on s'entredit persuade aisément;
Et, sans s'inquiéter de mille peurs frivoles,
La foi semble courir au-devant des paroles;
La langue en peu de mots en explique beaucoup;
Les yeux, plus éloquents, font tout voir tout d'un coup;
Et, de quoi qu'à l'envi tous les deux nous instruisent,
Le cœur en entend plus que tous les deux n'en disent.

LYSE.

Si, comme dit Sylvandre, une âme en se formant <sup>1</sup>, Ou descendant du ciel, prend d'une autre l'aimant, La sienne a pris le vôtre, et vous a rencontrée.

MÉLISSE.

Quoi! tu lis les romans?

LYSE.

Je puis bien lire Astrée; Je suis de son village, et j'ai de bons garants Qu'elle et son Céladon étoient de mes parents.

MÉLISSE.

Quelle preuve en as-tu?

LYSE.

Ce vieux saule, madame,
Où chacun d'eux cachoit ses lettres et sa flamme,
Quand le jaloux Sémire en fit un faux témoin;
Du pré de mon grand-père il fait encor le coin;
Et l'on m'a dit que c'est un infaillible signe
Que d'un si rare hymen je viens en droite ligne.
Vous ne m'en croyez pas?

Et ne nous laisse pas en état d'obéir, Quand on choisit pour nous ce qu'il nous faut hair. Il attache ici-bas avec des sympathies Les àmes que son ordre a là-haut assorties, etc.

(Palissot.)

I Tout ce qui suit est une allusion au roman de l'Astrée, du marquis d'Urfe; roman qui cut en France beaucoup de réputation et de cours sous les règues de Henri IV ot de Louis XIII, et qu'on lisait encore même dans les beaux jours de Louis XIV, sur la foi de sa réputation. (Voltaire.)

MÉLISSE.

De vrai, c'est un grand point.

Aurois-je tant d'esprit, si cela n'étoit point? D'où viendroit cette adresse à faire vos messages, A jouer avec vous de si bons personnages, Ce trésor de lumière et de vivacité, Que d'un sang amoureux que j'ai d'eux hérité?

MÉLISSE.

Tu le disois tantôt, chacun a sa folie; Les uns l'ont importune, et la tienne est jolie.

SCÈNE II. - CLÉANDRE, MÉLISSE, LYSE.

CLÉANDRE.

Je viens d'avoir querelle avec ce prisonnier, Ma sœur.

MÉLISSE.

Avec Dorante? avec ce cavalier Dont vous tenez l'honneur, dont vous tenez la vie? Ou'avez-vous fait!

CLÉANDRE.

Un coup dont tu seras ravie. MÉLISSE.

Qu'à cette lâcheté je puisse consentir!

CLÉANDRE.

Bien plus, tu m'aideras à le faire mentir.

MÉLISSE.

Ne le présumez pas, quelque espoir qui vous flatte, Si vous êtes ingrat, je ne puis être ingrate. CLÉANDRE.

Tu sembles t'en fâcher!

MÉLISSE.

Je m'en fàche pour vous.

D'un mot il peut vous perdre, et je crains son courroux. CLÉANDRE.

Il est trop généreux; et d'ailleurs la querelle. Dans les termes qu'elle est, n'est pas si criminelle.

Écoute. Nous parlions des dames de Lyon;

Elles sont assez mal en son opinion:

Il confesse de vrai qu'il a peu vu la ville,

Mais il se l'imagine en beautés fort stérile.

Et ne peut se résoudre à croire qu'en ces lieux

La plus belle ait de quoi captiver de bons yeux.

Pour l'honneur du pays, j'en nomme trois ou quatre;

Mais, à moins que de voir, il n'en veut rien rabattre;

Et comme il ne le peut étant dans la prison,

J'ai cru par un pertrait le mettre à la raison;

Et, sans chercher plus loin ces beautés qu'on admire,

Je ne veux que le tien pour le faire dédire.

Me le dénfras-tu, ma sœur, pour un moment?

mélisse. `

Vous me jouez, mon frère, assez accortement; La querelle est adroite et bien imaginée.

CLÉANDRE.

Non, je m'en suis vanté, ma parole est donnée. NÉLISSE.

S'il faut ruser ici, j'en sais autant que vous, Et vous serez bien fin, si je ne romps vos coups. Vous pensez me surprendre, et je n'en fais que rire; Dites donc tout d'un coup ce que vous voulez dire.

CLÉANDRE.

Eh bien! je viens de voir ton portrait en ses mains.

MÉLISSE.

Et c'est ce qui vous fâche?

CLÉANDRE.

Et c'est dont je me plains. mélisse.

J'ai cru vous obliger, et l'ai fait pour vous plaire ; Votre ordre étoit exprès.

CLÉANDRE.

Quoi! je te l'ai fait faire?

MÉLISSE.

'Ne m'avez-vous pas dit : « Sous ces déguisements » Ajoute à ton argent perles et diamants? » Ce sont vos propres mots, et vous en êtes cause.

CLÉANDRE.

En quoi! de ce portrait disent-ils quelque chose?

Puisqu'il est enrichi de quatre diamants, N'est-ce pas obéir à vos commandements?

## CLÉANDRE.

C'est fort bien expliquer le sens de mes prières. Mais, ma sœur, ces faveurs sont un peu singulières : Qui donne le portrait promet l'original.

MÉLISSE.

C'est encore votre ordre, ou je m'y connois mal. Ne m'avez-vous pas dit : « Prends souci de me plaire, • Et vois ce que tu dois à qui te sauve un frère? » Puisque vous lui devez et la vie, et l'honneur, Pour vous en revancher dois-je moins que mon cœur? Et doutez-vous encore à quel point je vous aime Quand pour vous acquitter je me donne moi-même? CLÉANDRE.

Certes, pour m'obéir avec plus de chaleur, Vous donnez à mon ordre une étrange couleur, Et prenez un grand soin de bien payer mes dettes : Non que mes volontés en soient mal satisfaites; Loin d'éteindre ce seu, je voudrois l'allumer, Qu'il eût de quoi vous plaire, et voulût vous aimer. Je tiendrois à bonheur de l'avoir pour beau-frère; J'en cherche les moyens, j'y fais ce qu'on peut faire; Et c'est à ce dessein qu'au sortir de prison Je viens de l'obliger à prendre ma maison, Afin que l'entretien produise quelques flammes Qui forment doucement l'union de vos âmes. Mais vous savez trouver des chemins plus aisés; Sans savoir s'il vous plaît, ni si vous lui plaisez, Vous pensez l'engager en lui donnant ces gages, Et lui donnez sur vous de trop grands avantages.

Que sera-ce, ma sœur, si, quand vous le verrez, Vous n'y rencontrez pas ce que vous espérez, Si quelque aversion vous prend pour son visage. Si le vôtre le choque, ou qu'un autre l'engage, Et que de ce portrait, donné légèrement, Il érige un trophée à quelque objet charmant?

MÉLISSE.

Sans l'avoir jamais vu je connois son courage : Qu'importe après cela quel en soit le visage? Tout le reste m'en plaît; si le cœur en est haut. Et si l'âme est parfaite, il n'a point de défaut. Ajoutez que vous-même après votre aventure

Ne m'en avez pas fait une laide peinture; Et, comme vous devez vous y connoître mieux, Je m'en rapporte à vous, et choisis par vos yeux. N'en doutez nullement, je l'aimerai, mon frère; Et si ces foibles traits n'ont point de quoi lui plaire, S'il aime en autre lieu, n'en appréhendez rien; Puisqu'il est généreux, il en usera bien.

CLÉANDRE.

Quoi qu'il en soit, ma sœur, soyez plus refenue Alors qu'à tous moments vous serez à sa vue. Votre amour me ravit, je veux le couronner; Mais souffrez qu'il se donne avant que vous donner. Il sortira demain, n'en soyez point en peine. Adieu : je vais une heure entretenir Climène.

SCÈNE III. — MÉLISSE, LYSE.

Vous en voilà défaite et quitte à bon marché. Encore est-il traitable alors qu'il est fâché. Sa colère a pour vous une douce méthode, Et sur la remontrance il n'est pas incommode. MÉLISSE.

Aussi qu'ai-je commis pour en donner sujet? Me ranger à son choix sans savoir son projet, Deviner sa pensée, obéir par avance, Sont-ce, Lyse, envers lui des crimes d'importance?

Obéir par avance est un jeu délicat Dont tout autre que lui feroit un mauvais plat. Mais ce nouvel amant dont vous faites votre âme Avec un grand secret ménage votre flamme; Devoit-il exposer ce portrait à ses yeux? Je le tiens indiscret.

MÉLISSE.

Il n'est que curieux, Et ne montreroit pas si grande impatience S'il me considéroit avec indifférence, Outre qu'un tel secret peut souffrir un ami.

LYSE. -

Mais un homme qu'à peine il connoît à demi?

### MÉLISSE.

Mon frère lui doit tant, qu'il a lieu d'en attendre Tout ce que d'un ami tout autre peut prétendre.

### LYSE.

L'amour excuse tout dans un cœur enflammé, Et tout crime est léger dont l'auteur est aimé. Je serois plus sévère, et tiens qu'à juste titre Vous lui pouvez tantôt en faire un bon chapitre.

### MÉLISSE.

Ne querellons personne; et, puisque tout va bien, De crainte d'avoir pis, ne nous plaignons de rien.

Que vous avez de peur que le marché n'échappe! MÉLISSE.

Avec tant de façons que veux-tu que j'attrape? Je possède son cœur, je ne veux rien de plus, Et je perdrois le temps en débats superflus. Quelquefois en amour trop de finesse abuse. S'excusera-t-il mieux que mon cœur ne l'excuse? Allons, allons l'attendre; et, sans en murmurer, Ne pensons qu'aux moyens de nous en assurer.

LYSE.
Vous ferez-vous connoître?

#### MÉLISSE.

Oui, s'il sait de mon frère

Ce que jusqu'à présent j'avois voulu lui taire ; Sinon, quand il viendra prendre son logement, Il se verra surpris plus agréablement.

SCÈNE IV. - DORANTE, PHILISTE, CLITON.

#### DORANTE.

Me reconduire encor! cette cérémonie D'entre les vrais amis devroit être bannie. PHILISTE.

Jusques en Bellecour je vous ai reconduit, Pour voir une maîtresse en faveur de la nuit. Le temps est assez doux, et je la vois paroître En de semblables nuits souvent à la fenêtre : J'attendrai le hasard un moment en ce lieu, Et vous laisse aller voir votre lingère. Adicu.

DOBANTE,

Que je vous laisse ici de nuit sans compagnie!

C'est faire à votre tour trop de cérémonie. Peut-ètre qu'à Paris j'aurois besoin de vous; Mais je ne crains ici ni rivaux, ni filous.

DORANTE.

Ami, pour des rivaux, chaque jour en fait naître; Vous en pouvez avoir, et ne les pas connoître : Ce n'est pas que je veuille entrer dans vos secrets, Mais nous nous tiendrons loin en confidents discrets. J'ai du loisir assez.

PHILISTE.

Si l'heure ne vous presse, Vous saurez mon secret touchant cette maîtresse; Elle demeure, ami, dans ce grand pavillon CLITON, bas.

Tout se prépare mal à cet échantillon.

DORANTE.

Est-ce où je pense voir un linge qui voltige?

Justement.

DORANTE.

Elle est belle?

PHILISTE.
Assez.
DORANTE.

Et vous oblige?

PHILISTE.

Je ne saurois encor, s'il faut tout avouer, Ni m'en plaindre beaucoup, ni beaucoup m'en louer; Son accueil n'est pour moi ni trop doux, ni trop rude, Il est et sans faveur, et sans ingratitude, Et je la vois toujours dedans un certain point Qui ne me chasse pas, et ne l'engage point. Mais je me trompe fort, ou sa fenètre s'ouvre.

DORANTE.

Je me trompe moi-même, ou quelqu'un s'y découvre.

J'avance; approchez-vous, mais sans suivre mes pas, Et prenez un détour qui ne vous montre pas : Vous jugerez quel fruit je puis espérer d'elle; Pour Cliton, il peut faire ici la sentinelle.

Que me vient-il de dire? et qu'est-ce que je voi? Cliton, sans doute il aime en même lieu que moi. O ciel! que mon bonheur est de peu de durée!

S'il prend l'occasion qui vous est préparée, Vous pouvez disputer avec votre valet A qui mieux de vous deux gardera le mulet.

DORANTE.

Que de confusion et de trouble en mon âme!

Allez prêter l'oreille aux discours de la dame; Au bruit que je ferai prenez bien votre temps, Et nous lui donnerons de jolis passe-temps.

(Dorante va auprès de Philiste.)

SCÈNE V. — MÉLISSE, LYSE, à la fenêtre; PHILISTE, DORANTE, CLITON.

MÉLISSE.

Est-ce yous?

PHILISTE.

Oui, madame.

MÉLISSE.

Ah! que j'en suis ravic!

Que mon sort cette nuit devient digne d'envic! Certes, je n'osois plus espérer ce bonheur.

PHILISTE.

Manquerois-je à venir où j'ai laissé mon cœur? mélisse.

Qu'ainsi je sois aimée! et que de vous j'obtienne Une amour si parfaite, et pareille à la mienne!

Alı! s'il en est besoin, j'en jure et par vos yeux.

MÉLISSE.

Vous revoir en ce lieu m'en persuade mieux; Et, sans autre serment, cette scule visite M'assure d'un bonheur qui passe mon mérite.

CLITON.

A l'aide!

MÉLISSE.

l'ois du bruit.

CLITON.

A la force! au secours!

PHILISTE.

C'est quelqu'un qu'on maltraite; excusez si j'y cours. Madame, je reviens.

CLITON, s'éloignant toujours derrière le théatre.

On m'égorge, on me tue.

Au meurtre!

PHILISTE.

Il est déjà dans la prochaine rue.

DORANTE.

C'est Cliton; retournez, 'I suffira de moi.

PHILISTE.

Je ne vous quitte point, allons.

(lis sortent tous deux.)

MÉLISSE.

Je meurs d'effroi.

CLITON, derrière le théatre.

Je suis mort!

MÉLISSE.

Un rival lui fait cette surprise.

LYSE.

C'est plutôt quelque ivrogne, ou quelque autre sottise Qui ne méritoit pas rompre votre entretien.

MÉLISSE.

Tu flattes mes désirs.

SCÈNE VI. - DORANTE, MÉLISSE, LYSE.

DOBANTE.

Madame, ce n'est rien :

Des marauds, dont le vin embrouilloit la cervelle, Vuidoient à coups de poing une vieille querelle; Ils étoient trois contre un, et le pauvre battu A crier de la sorte exerçoit sa vertu.

(bas.)

Si Cliton m'entendoit, il compteroit pour quatre.

## MÉLISSE.

Vous n'avez donc point eu d'ennemis à combattre?

Un coup de plat d'épée a tout fait écouler. MÉLISSE.

Je mourois de frayeur, vous y voyant aller.

Que Philiste est heureux, qu'il doit aimer la vie!

Vous n'avez pas sujet de lui porter envic.

DORANTE.

Vous lui parliez naguère en termes assez doux. mélisse.

Je pense d'aujourd'hui n'avoir parlé qu'à vous.

DORANTE.

Vous ne lui parliez pas avant tout ce vacarme? Vous ne lui disiez pas que son amour vous charme, Qu'aucuns feux à vos feux ne peuvent s'égaler? MÉLISSE.

J'ai tenu ce discours, mais j'ai cru vous parler. N'êtes-vous pas Dorante?

## DORANTE.

Oui, je le suis, madame, Le malheureux témoin de votre peu de flamme. Ce qu'un moment fit naître un autre l'a détruit; Et l'ouvrage d'un jour se perd en une nuit.

L'erreur n'est pas un crime; et votre aimable idée, Régnant sur mon esprit, m'a si bien possédée, Que dans ce cher objet le sien s'est confondu, Et lorsqu'il m'a parlé je vous ai répondu; En sa place tout autre eût passé pour vous-même : Vous verrez par la suite à quel point je vous aime. Pardonnez cependant à mes esprits déçus; Daignez prendre pour vous les vœux qu'il a reçus; Ou si, manque d'amour, votre soupçon persiste....

N'en parlons plus, de grâce, et parlons de Philiste; Il vous sert, et la nuit me l'a trop découvert.

Dites qu'il m'importune, et non pas qu'il me sert;

N'en craignez rien. Adieu; j'ai peur qu'il ne revienne.

DOBANTE.

Où voulez-vous demain que je vous entretienne? Je dois être élargi.

MÉLISSE.

Je vous ferai savoir Dès demain chez Cléandre où vous me pourrez voir. DOBANTE.

Et qui vous peut sitôt apprendre ces nouvelles?

Et ne savez-yous pas que l'amour a des ailes?

Vous avez habitude avec ce cavalier?

MÉLISSE.

Non, je sais tout cela d'un esprit familier. Soyez moins curieux, plus secret, plus modeste, Sans ombrage, et demain nous parlerons du reste.

DORANTE, seul.

Comme elle est ma maîtresse, elle m'a fait leçon; Et d'un soupçon je tombe en un autre soupçon. Lorsque je crains Cléandre, un ami me traverse : Mais nous avons bien fait de rompre le commerce. Je crois l'entendre.

SCÈNE VII. - DORANTE, PHILISTE, CLITON.

PHILISTE.

Ami, vous m'avez tôt quitté!

Sachant fort peu la ville, et dans l'obscurité, En moins de quatre pas j'ai tout perdu de vue; Et m'étant égaré dès la première rue, Comme je sais un peu ce que c'est que l'amour, J'ai cru qu'il vous falloit attendre en Bellecour; Mais je n'ai plus trouvé personne à la fenêtre. Dites-moi cependant, qui massacroit ce traître? Oui le faisoit crier?

PHILISTE.

A quelque mille pas, Je l'ai rencontré seul tombé sur des platras.

## ACTE IV, SCÈNE VIII.

DORANTE.

Maraud, ne criois-tu que pour nous mettre en peine?

Souffrez encore un peu que je reprenne haleine.
Comme à Lyon le peuple aime fort les laquais,
Et leur donne souvent de dangereux paquets,
Deux coquins, me trouvant tantôt en sentinelle,
Ont laissé choir sur moi leur haine naturelle;
Et sitôt qu'ils ont vu mon habit rouge et vert....

DORANTE.

Quand il est nuit sans lune, et qu'il fait temps couvert, Connoît-on les couleurs? tu donnes une bourde.

Ils portoient sous le bras une lanterne sourde. C'étoit fait de ma vie, ils me traînoient à l'eau; Mais, sentant du secours, ils ont craint pour leur peau, Et, jouant des talons tous deux en gens habiles, Ils m'ont fait trébucher sur un monceau de tuiles, Chargé de tant de coups et de poing et de pied, Que je crois tout au moins en être estropié. Puissé-je voir bientôt la canaille noyée!

PHILISTE.

Si j'eusse pu les joindre, ils me l'eussent payée, L'heureuse occasion dont je n'ai pu jouir, Et que cette sottise a fait évanouir. Vous en êtes témoin, cette belle adorable Ne me pourroit jamais être plus favorable; Jamais je n'en reçus d'accueil si gracieux : Mais j'ai bientôt perdu ces moments précieux.

Adieu. Je prendrai soin demain de votre affaire. Il est saison pour vous de voir votre lingère. Puissiez-vous recevoir dans ce doux entretien Un plaisir plus solide et plus long que le mien!

SCÈNE VIII. - DORANTE, CLITON.

DORANTE.

Cliton, si tu le peux, regarde-moi sans rire.

J'entends à demi-mot, et ne m'en puis dédire. J'ai gagné votre mal.

DORANTE.

Eh bien! l'occasion?

Elle fait le menteur ainsi que le larron.

Mais si j'en ai donné, c'est pour votre service.

DORANTE.

Tu l'as bien fait courir avec cet artifice.

Si je ne fusse chu, je l'eusse mené loin : Mais surtout j'ai trouvé la lanterne au besoin ; Et, sans ce prompt secours, votre feinte importune M'eût bien embarrassé de votre nuit sans lune. Sachez une autre fois que ces difficultés Ne se proposent point qu'entre gens concertés.

DORANTE. Pour le mieux éblouir, je faisois le sévère.

C'étoit un jeu tout propre à gâter le mystère. Dites-moi cependant, êtes-vous satisfait?

Autant comme on peut l'être.

CLITON.

En effet?

DORANTE.

En effet.

2.1 0

CLITON.

Et Philiste?

DORANTE.

Il se tient comblé d'heur et de gloire : Mais on l'a pris pour moi dans une nuit si noire ; On s'excuse du moins avec cette couleur.

CLITON.

Ces fenêtres toujours vous ont porté malheur.
Vous y prîtes jadis Clarice pour Lucrèce:
Aujourd'hui, même erreur trompe cette maîtresse;
Et vous n'avez point eu de pareils rendez-vous
Sans faire une jalouse, ou devenir jaloux.

DORANTE.

Je n'ai pas lieu de l'être, et n'en sors pas fort triste.

Vous pourrez maintenant savoir tout de Philiste.

### DORANTE.

Cliton, tout au contraire, il me faut l'éviter : Tout est perdu pour moi s'il me va tout conter. De quel front oserois-je, après sa confidence, Souffrir que mon amour se mît en évidence? Après les soins qu'il prend de rompre ma prison, Aimer en même lieu semble une trahison. Voyant cette chaleur qui pour moi l'intéresse, Je rougis en secret de servir sa maîtresse, Et crois devoir du moins ignorer son amour Jusqu'à ce que le mien ait pu paroître au jour. Déclaré le premier, je l'oblige à se taire; Ou, si de cette flamme il ne se peut défaire, Il ne peut refuser de s'en remettre au choix De celle dont tous deux nous adorons les lois.

DOBANTE.

Quand il vous préviendra, vous pouvez le défendre Aussi-bien contre lui comme contre Cléandre.

Contre Cléandre et lui je n'ai pas même droit; Je dois autant à l'un comme l'autre me doit; Et tout homme d'honneur n'est qu'en inquiétude, Pouvant être suspect de quelque ingratitude. Allons nous reposer; la nuit et le sommeil Nous pourront inspirer quelque meilleur conseil.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINOUIÈME.

SCÈNE I. - LYSE, CLITON.

CLITON.

Nous voici bien logés, Lyse, et sans raillerie, Je ne souhaitois pas meilleure hôtellerie. Enfin nous voyons clair à ce que nous faisons, Et je puis à loisir te conter mes raisons.

LYSE.

Tes raisons? c'est-à-dire, autant d'extravagances.

Tu me connois déjà!

LYSE.

Bien mieux que tu ne penses.

J'en débite beaucoup.

LYSE.

Tu sais les prodiguer.

CLITON.

Mais sais-tu que l'amour me fait extravaguer?

En tiens-tu donc pour moi?

CLITON.

J'en tiens, je le confesse.

LYSE.

Autant comme ton mattre en tient pour ma mattresse?

Non pas encor si fort, mais dès ce même instant Il ne tiendra qu'à toi que je n'en tienne autant; Tu n'as qu'à l'imiter pour être autant aimée.

LYSE.

Si son âme est en feu, la mienne est enflammée; Et je crois jusqu'ici ne l'imiter pas mal.

CLITON.
Tu manques, à vrai dire, encore au principal.

LYSE.

Ton secret est obscur.

CLITON.

Tu ne veux pas l'entendre ;

Vois quelle est sa méthode, et tâche de la prendrc.

Ses attraits tout-puissants ont des avant-coureurs
Encor plus souverains à lui gagner les cœurs.
Mon maître se rendit à ton premier message :
Ce n'est pas qu'en effet je n'aime ton visage ;
Mais l'amour aujourd'hui dans les cœurs les plus vains
Entre moins par les yeux qu'il ne fait par les mains,
Et quand l'objet aime voit les siennes garnies,
Il voit en l'autre objet des grâces infinies :
Pourrois-tu te résoudre à m'attaquer ainsi?

J'en voudrois être quitte à moins d'un grand merci. CLITON.

Écoute; je n'ai pas une âme intéressée, Et je te veux ouvrir le fond de ma pensée.

Aimons-nous but à but, sans soupçons, sans rigueur, Donnons âme pour âme, et rendons cœur pour cœur.

J'en veux bien à ce prix.

CLITON.

Donc, sans plus de langage, Tu veux bien m'en donner quelques baisers pour gage?

Pour l'âme et pour le cœur, tant que tu le voudras; Mais pour le bout du doigt, ne le demande pas : Un amour délicat hait ces faveurs grossières, Et je t'ai bien donné des preuves plus entières. Pourquoi me demander des gages superflus? Ayant l'âme et le cœur, que te faut-il de plus?

Pai le goût fort grossier en matière de flamme; Je sais que c'est beaucoup qu'avoir le cœur et l'âme. Mais je ne sais pas moins qu'on a fort peu de fruit Et de l'âme et du cœur, si le reste ne suit.

Eh quoi, pauvre ignorant! ne sais-tu pas encore Qu'il faut suivre l'humeur de celle qu'on adore, Se rendre complaisant, vouloir ce qu'elle veut?

Si tu n'en veux changer, c'est ce qui ne se peut. De quoi me guériroient ces gages invisibles? Comme j'ai l'esprit lourd, je les veux plus sensibles; Autrement, marché nul.

Ne désespère point; Chaque chose a son ordre, et tout vient à son point; Peut-être avec le temps nous pourrons nous connoître. Apprends-moi cependant qu'est devenu ton maître.

CLITON.

Il est avec Philiste allé remercier Ceux que pour son affaire il a voulu prier.

LYSE.

Je crois qu'il est ravi de voir que sa maîtresse Est la sœur de Cléandre, et devient son hôtesse.

CLITON.

Il a raison de l'être, et de tout espérer.

LYSE.

Avec toute assurance il peut se déclarer; Autant comme la sœur le frère le souhaite; Et s'il l'aime en effet, je tiens la chose faite.

CLITON.

Ne doute point s'il l'aime après qu'il meurt d'amour

Il semble toutefois fort triste à son retour.

SCÈNE II. — DORANTE, CLITON, LYSE.

DORANTE.

Tout est perdu, Cliton; il faut plier bagage.

CLITON.

Je fais ici, monsicar, l'amour de bon courage; Au lieu de m'y troubler, allez en faire autant. DORANTE.

N'en parlons plus.

CLITON.

Entrez, vous dis-je, on vous attend.

DORANTE.

Que m'importe?

CLITON.

On yous aime.

DORANTE. Hélas!

CLITON.

On yous adore.

DORANTE.

Je le sais.

CLITON.

D'où vient donc l'ennui qui vous dévore?

Que je le trouve heureux!

CLITON.

Le destin m'est si doux

Que vous avez sujet d'en être fort jaloux! Alors qu'on vous caresse à grands coups de pistoles, J'obtiens tout doucement paroles pour paroles. L'avantage est fort rare, et me rend fort heureux.

DORANTE.

Il faut partir, te dis-je.

CLITON.

Oui, dans un an, ou deux.

Sans tarder un moment.

LYSE.

L'amour trouve des charmes

A donner quelquesois de pareilles alarmes.

Lyse, c'est tout de bon.

LYSE.

Vous n'en avez pas lieu.

Ta maîtresse survient; il faut lui dire adieu : Puisse en ses belles mains ma douleur immortelle Laisser toute mon âme en prenant congé d'elle!

SCÈNE III. - DORANTE, MÉLISSE, LYSE, CLITON.

### MÉLISSE.

Au bruit de vos soupirs, tremblante et sans couleur, Je viens savoir de vous mon crime, ou mon malheur; Si j'en suis le sujet, si j'en suis le remède; Si je puis le guérir, ou s'il faut que j'y cède; Si je dois, ou vous plaindre, ou me justifier, Et de quels ennemis il faut me défier.

DORANTE.

De mon mauvais destin qui seul me persécute.

A ses injustes lois que faut-il que j'impute?

DORANTE,

Le coup le plus mortel dont il m'eût pu frapper.

MÉLISSE.

Est-ce un mal que mes yeux ne puissent dissiper?

Votre amour le fait naître, et vos yeux le redoublent,

MÉLISSE.

Si je ne puis calmer les soucis qui vous troublent, Mon amour avec vous saura les partager.

DOBANTE.

Ah! vous les aigrisses, les voulant soulager!

Puis-je voir tant d'amour avec tant de mérite,

Et dire sans mourir qu'il faut que je vous quitte?

MÉLISSE.

Vous me quittes, ò ciel ! mais, Lyse, soutencz; Je sens manquer la force à mes sens étonnès.

DOBANTE.

Ne croissez point ma plaie, elle est assez ouverte; Vous me montrez en vain la grandeur de ma perte. Ce grand excès d'amour que font voir vos douleurs Triomphe de mon cœur sans vaincre mes malheurs. On ne m'arrête pas pour redoubler mes chaînes, On redouble ma flamme, on redouble mes peines; Mais tous ces nouveaux feux qui viennent m'embraser Me donnent seulement plus de fers à briser.

mélisse.

Donc à m'abandonner votre âme est résolue?

DORANTE.

Je cède à la rigueur d'une force absolue. mélisse.

Votre manque d'amour vous y fait consentir.

Traitez-moi de volage, et me laissez partir; Vous me serez plus douce en m'étant plus cruelle. Je ne pars toutesois que pour être fidèle; A quelque loi par là qu'il me saille obéir, Je m'en révolterois, si je pouvois trahir. Sachez-en le sujet; et peut-être, madame, Que vous-même avoûrez, en lisant dans mon âme, Qu'il saut plaindre Dorante, au lieu de l'accuser, Que plus il quitte en vous, plus il est à priser, Et que tant de saveurs dessus lui répandues Sur un indigne objet ne sont pas descendues.

Je ne vous redis point combien il m'étoit doux De vous connoître enfin, et de loger chez vous, Ni comme avec transport je vous ai rencontrée : Par cette porte, hélas! mes maux ont pris entrée, Par ce dernier bonheur mon bonheur se détruit; Ce suneste départ en est l'unique fruit, Et ma bonne fortune, à moi-même contraire, Me fait perdre la sœur par la faveur du frère.

Le cœur enflé d'amour et de ravissement, J'allois rendre à Philiste un mot de compliment; Mais lui tout aussitôt, sans le vouloir entendre,

- « Cher ami, m'a-t-il dit, vous logez chez Cléandre,
- » Vous aurez vu sa sœur, je l'aime, et vous pouvez
- » Me rendre beaucoup plus que vous ne me devez :
- » En faveur de mes feux parlez a cette belle;
- » Et comme mon amour a peu d'accès chez elle,
- » Faites l'occasion quand je vous irai voir. »

A ces mots j'ai frémi sous l'horreur du devoir. Par ce que je lui dois, jugez de ma misère, Voyez ce que je puis, et ce que je dois faire. Ce cœur qui le trahit, s'il vous aime aujourd'hui, Ne vous trahit pas moins s'il vous parle pour lui. Ainsi, pour n'offenser son amour ni le vôtre, Ainsi, pour n'être ingrat ni vers l'un ni vers l'autre, J'ôte de votre vue un amant malheureux,

Qui ne peut plus vous voir sans vous trahir tous deux; Lui, puisqu'à son amour j'oppose ma présence; Vous, puisqu'en sa faveur je m'impose silence.

MÉLISSE.

C'est à Philiste donc que vous m'abandonnez? Ou plutôt c'est Philiste à qui vous me donnez? Votre amitié trop ferme, ou votre amour trop lâche, M'ôtant ce qui me plaît, me rend ce qui me fâche? Que c'est à contre-temps faire l'amant discret, Qu'en ces occasions conserver un secret! Il falloit découvrir... mais, simple! je m'abuse; Un amour si léger cût mal servi d'excuse; Un bien acquis sans peine est un trésor en l'air : Ce qui coûte si peu ne vaut pas en parler : La garde en importune, et la perte en console; Et pour le retenir c'est trop qu'une parole. DORANTE.

Quelle excuse, madame! et quel remercîment! Et quel compte eût-il fait d'un amour d'un moment, Allumé d'un coup d'œil? car lui dire autre chose.

Lui conter de vos feux la véritable cause, Que je vous sauve un frère, et qu'il me doit le jour, Que la reconnoissance a produit votre amour, C'étoit mettre en sa main le destin de Cléandre, C'étoit trahir ce frère en voulant vous défendre, C'étoit me repentir de l'avoir conservé, C'étoit l'assassiner après l'avoir sauvé; C'étoit désavouer ce généreux silence Qu'au péril de mon sang garda mon innocence, Et perdre, en vous forçant à ne plus m'estimer, Toutes les qualités qui vous firent m'aimer.

MÉLISSE.

Hélas! tout ce discours ne sert qu'à me confondre.

Je n'y puis consentir, et ne sais qu'y répondre.

Mais je découvre enfin l'adresse de vos coups;

Vous parlez pour Philiste, et vous faites pour vous :

Vos dames de Paris vous rappellent vers elles,

Nos provinces pour vous n'en ont point d'assez belles.

Si dans votre prison vous avez fait l'amant,

Je ne vous y servois que d'un amusement.

A peine en sortez-vous que vous changez de style;

Pour quitter la maîtresse il faut quitter la ville.

Je ne vous retiens plus, allez.

DORANTE.

Puisse à vos veux M'écraser à l'instant la colère des cieux, Si j'adore autre objet que celui de Mélisse, Si je conçois des vœux que pour votre service, Et si pour d'autres yeux on m'entend soupirer, Tant que je pourrai voir quelque lieu d'espérer! Oui, madame, souffrez que cet amour persiste Tant que l'hymen engage ou Mélisse, ou Philiste; Jusque-là les douceurs de votre souvenir Avec un peu d'espoir sauront m'entretenir : J'en jure par vous-même, et ne suis point capable D'un serment ni plus saint, ni plus inviolable. Mais j'offense Philiste avec un tel serment; Pour guérir vos soupçons, je nuis à votre amant. J'effacerai ce crime avec cette prière : Si vous devez le cœur à qui vous sauve un frère. Vous ne devez pas moins au généreux secours

Dont tient le jour celui qui conserva ses jours.
Aimez en ma faveur un ami qui vous aime,
Et possédez Dorante en un autre lui-même.
Adieu. Contre vos yeux c'est assez combattu,
Je sens à leurs regards chanceler ma vertu;
Et, dans le triste état où mon âme est réduite,
Pour sauver mon honneur, je n'ai plus que la fuite¹.

SCÈNE IV. - DORANTE, PHILISTE, MÉLISSE, LYSE, CLITON.

PHILISTE.

Ami, je vous rencontre assez heureusement. Vous sortiez?

DORANTE.

Oui, je sors, ami, pour un moment. Entrez, Mélisse est seule, et je pourrois vous nuire. PHILISTE.

Ne m'échappez donc point avant que m'introduire; Après, sur le discours vous prendrez votre temps, Et nous serons ainsi l'un et l'autre contents. Vous me semblez troublé!

DORANTE.

J'ai bien raison de l'être.

Adieu.

PHILISTE.

Vous soupirez, et voulez disparoître!

De Mélisse ou de vous je saurai vos malheurs,

Madame, puis-je.... ò ciel! elle-même est en pleurs!

Je ne vois des deux parts que des sujets d'alarmes.

D'où viennent ses soupirs? et d'où naissent vos larmes?

Quel accident vous fâche, et le fait retirer?

Qu'ai-je à craindre pour vous, ou qu'ai-je à déplorer?

MÉLISSE.

Philiste, il est tout vrai.... mais retenez Dorante, Sa présence au secret est la plus importante.

DORANTE.

Vous me perdez, madame.

'Cette scène pouvait faire un très-grand effet, et ne le fait point. Les plus beaux sentiments n'attendrissent jamais quand ils ne sont pas amenés, préparés par une situation pressante, par quelque coup de théâtre, par quelque chose de vif et d'animé. (YOLTAIRE.) MÉLISSE.

Il faut tout hasarder
Pour un bien qu'autrement je ne puis plus garder.
LYSE.

Cléandre entre.

MÉLISSE.

Le ciel à propos nous l'envoie.

SCÈNE V. — DORANTE, PHILISTE, CLÉANDRE, MÉLISSE, LYSE, CLITON.

CLÉANDRE.

Ma sœur, auriez-vous cru...? Vous montrez peu de joie! En si bon entretien qui vous peut attrister?

MÉLISSE, à Cléandre.

J'en contois le sujet, vous pouvez l'écouter.

Vous m'aimez, je l'ai su de votre propre bouche, Je l'ai su de Dorante, et votre amour me touche, Si trop peu, pour vous rendre un amour tout parcil, Assez, pour vous donner un fidèle conseil. Ne vous obstines plus à chérir une ingrate; J'aime ailleurs, c'est en vain qu'un faux espoir vous flatte. J'aime, et je suis aimée, et mon frère y consent; Mon choix est aussi beau que mon'amour puissant. Vous l'auriez fait pour moi, si vous étiez mon frère. C'est Dorante, en un mot, qui seul a pu me plaire. Ne me demandez point ni quelle occasion, Ni quel temps entre nous a fait cette union: S'il la faut appeler ou surprise, ou constance; Je ne vous en puis dire aucune circonstance : Contentez-vous de voir que mon frère aujourd'hui L'estime et l'aime assez pour le loger chez lui, Et d'apprendre de moi que mon cœur se propose Le change et le tombeau pour une même chose. Lorsque notre destin nous sembloit le plus doux. Vous l'avez obligé de me parler pour vous; Il l'a fuit, et s'en va pour vous quitter la place : Jugez par ce discours quel malheur nous menace. Voilà cet accident qui le fait retirer; Voilà ce qui le trouble, et qui me fait pleurer:

Voilà ce que je crains; et voilà les alarmes D'où viennent ses soupirs, et d'où naissent mes larmes. PHILISTE.

Ce n'est pas là, Dorante, agir en cavalier. Sur ma parole encor vous êtes prisonnier; Votre liberté n'est qu'une prison plus large; Et je réponds de vous, s'il survient quelque charge. Vous partez cependant, et sans m'en avertir! Rentrez dans la prison dont vous vouliez sortir.

Allons, je suis tout prêt d'y laisser une vie Plus digne de pitié qu'elle n'étoit d'envie; Mais, après le bonheur que je vous ai céde, Je méritois peut-être un plus doux procédé.

PHILISTE.

Un ami tel que vous n'en mérite point d'autre. Je vous dis mon secret, vous me cachez le vôtre, Et vous ne craignez point d'irriter mon courroux, Lorsque vous me jugez moins généreux que vous! Vous pouvez me céder un objet qui vous aime; Et j'ai le cœur trop bas pour vous traiter de même, Pour vous en céder un à qui l'amour me rend, Sinon trop mal voulu, du moins indifférent! Si vous avez pu naître et noble et magnaniune, Vous ne me deviez pas tenir en moindre estime : Malgré notre amitié, je m'en dois ressentir. Rentrez dans la prison dont vous vouliez sortir.

Vous prenez pour mépris son trop de déférence, Dont il ne faut tirer qu'une pleine assurance Qu'un ami si parfait, que vous osez blâmer, Vous aime plus que lui, sans vous moins estimer. Si pour lui votre foi sert aux juges d'otage, Permettez qu'auprès d'eux la mienne la dégage, Et, sortant du péril d'en ètre inquiété, Remettez-lui, monsieur, toute sa liberté; Ou, si mon mauvais sort vous rend inexorable, Au lieu de l'innocent arrêtez le coupable : C'est moi qui me sus hier sauver sur son cheval, Après avoir donné la mort à mon rival; Ce duel fut l'effet de l'amour de Climène.

Et Dorante sans vous se fût tiré de peine, Si devant le prevôt son cœur trop généreux N'eût voulu méconpoître un homme malheureux.

Je ne demande plus quel secret a pu faire Et l'amour de la sœur, et l'amitié du frère; Ce qu'il a fait pour vous est digne de vos soins. Vous lui devez beaucoup, vous ne rendez pas moins : D'un plus haut sentiment la vertu n'est capable; Et puisque ce duel vous avoit fait coupable. Vous ne pouviez jamais envers un innocent Etre plus obligé, ni plus reconnoissant. Je ne m'oppose point à votre gratitude; Et si je vous ai mis en quelque inquiétude, Si d'un si prompt départ j'ai paru me piquer, Vous ne m'entendiez pas, et je vais m'expliquer.

On nomme une prison le nœud de l'hyménée; L'amour même a des fers dont l'âme est enchaînée : Vous les rompiez pour moi, je n'y puis consentir. Rentrez dans la prison dont vous vouliez sortir.

DORANTE.

Ami, c'est là le but qu'avoit votre colère? PHILISTE.

Ami, je fais bien moins que vous ne vouliez faire. CLÉANDRE.

Comme à lui je vous dois et la vic et l'honneur. MÉLISSE.

Vous m'avez fait trembler pour croître mon bonbeur. PHILISTE, à Mélisse.

J'ai voulu voir vos pleurs pour mieux voir votre flamme, Et la crainte a trahi les secrets de votre âme. Mais quittons désormais des compliments si vains.

(à Cléandre.)

Votre secret, monsieur, est sûr entre mes mains; Recevez-moi pour tiers d'une amitié si belle : Et croyez qu'à l'envi je vous serai fidèle.

CLITON, seul.

Ceux qui sont las debout se peuvent aller seoir; Je vous donne en passant cet avis, et bonsoir.

FIN DE LA SUITE DU MENTEUR.

## EXAMEN DE LA SUITE DU MENTEUR.

L'effet de cette pièce n'a-pas été si avantageux que celui de la précédente, bien qu'elle soit mieux écrite. L'original espagnol est de Lope de Vega sans contredit, et a ce défaut, que ce n'est que le valet qui fait rire, au lieu qu'en l'autre les principaux agréments sont dans la bouche du maître. L'on a pu voir par les divers succès quelle différence il y a entre les railleries spirituelles d'un honnête homme de bonne humeur, et les bouffonneries froides d'un plaisant à gages. L'obscurité que fait en celle-ci le rapport à l'autre a pu contribuer quelque chose à sa disgrâce. y avant beaucoup de choses qu'on ne peut entendre, si l'on n'a l'idée présente du Menteur. Elle a encore quelques défauts particuliers. Au second acte, Cléandre raconte à sa sœur la générosité de Dorante qu'on a vue au premier, contre la maxime. qu'il ne faut jamais faire raconter ce que le spectateur a déjà vu. Le cinquième est trop sérieux pour une pièce si enjouéc, et n'a rien de plaisant que la première scène entre un valet et une servante. Cela plait si fort en Espagne, qu'ils font souvent parler bas les amants de condition, pour donner lieu à ces sortes de gens de s'entredire des badinages; mais en France, ce n'est pas le goût de l'auditoire. Leur entretien est plus supportable au premier acte, pendant que Dorante écrit ; car il ne faut jamais laisser le théâtre sans qu'on y agisse, et l'on n'y agit qu'en parlant. Ainsi Dorante qui écrit ne le remplit pas assez; et toutes les fois que cela arrive, il faut fournir l'action par d'autres gens qui parlent. Le second débute par une adresse digne d'être remarquée, et dont on peut former cette règle, que, quand on a quelque occasion de louer une lettre, un billet, ou quelque autre pièce éloquente ou spirituelle, il ne faut jamais la faire voir : parce qu'alors c'est une propre louange que le poète se donne à soi-même; et souvent le mérite de la chose répond si mal aux éloges qu'on en fait, que j'ai vu des stances présentées à une maîtresse, qu'elle vantoit d'une haute excellence, bien qu'elles fussent très médiocres; et cela devenoit ridicule. Mélisse loue ici la lettre que Dorante lui a écrite; et comme elle ne la lit point. l'auditeur a lieu de croire qu'elle est aussi bien faite qu'elle le dit. Bien que d'abord cette pièce n'eût pas grande approbation. quatre ou cinq ans après la troupe du Marais la remit sur le

## 548 EXAMEN DE LA SUITE DU MENTEUR.

théâtre avec un succès plus heureux; mais aucune des troupes qui courent les provinces ne s'en est chargée. Le contraire est arrivé de *Théodore*', que les troupes de Paris n'y ont point rétablie depuis sa disgrâce, mais que celles des provinces y ont fait assez passablement réussir.

' Il ne faut jamais juger d'une pièce par les succès des premières années m à Paris ni en province ; le temps seul met le prix aux ouvrages, et l'opinion réfiérhie des bons juges est à la longue l'arbitre du goût du public. (Yoltaire.)

# RODOGUNE,

TRAGÉDIE.

1646.

## NOTICE.

a Rodogune, dit Voltaire, ne ressemble pas plus à Pompée, que Pompée à Cinna, et Cinna au Cid. C'est cette variété qui caractérise le vrai génie. Le sujet en est aussi grand et aussi terrible que celui de Théodore est bizarre et impraticable. » La justice que Voltaire rend par ces lignes au poême de Corneille, ne l'empêche pas d'accumuler dans son commentaire une foule de remarques critiques, très-souvent injustes, et presque toujours exprimées en termes amers. Après avoir dit que le sujet est grand et terrible, il s'applique dans le détail à montrer que tous les caractères sont ou invraisemblables ou odieux; le cinquième acte seul trouve grâce devant lui; mais il demande encore s'il est permis d'amener une grande beauté par de grands défauts; enfin il ajoute qu'il ne croit pas qu'une pièce remplie de tant de défauts essentiels, et en général si mal écrite, pût être soufferte jusqu'au quatrième acte par une assemblée de gens de goût qui ne prévoiraient pas les beautés du cinquième.

Jamais, on peut le dire, l'admirable esprit critique de Voltaire n'a porté plus à faux, et non-sculement il a été contredit par tous les écrivains qui depuis tantôt un siècle se sont occupés de juger Corneille, mais il a été solennellement condamné par le public, qui n'est peut-être pas toujours une assemblée exclusivement composée de gens de goût, mais qu'il faut bien, quoi qu'on en dise, accepter comme arbitre souverain dans ces questions, surtout lorsque pendant deux siècles il juge toujours de la même manière. Ce n'est pas que Rodogune soit irréprochable; ce n'est pas que Corneille n'ait point exagéré certaines situations; mais ce que l'on ne peut contester, c'est que les dernières parties de cette pièce sont peut-être ce qu'il y a de plus beau sur aucun théâtre. Telle est aujourd'hui l'opinion générale.

Le caractère de Cléopatre, tant maltraité par Voltaire, est re-

gardé comme l'un des plus saisissants et des plus terribles qui aient paru à la scène. Cléopâtre, c'est l'Agrippine de Tacite transportée dans une cour de l'Orient; elle est indiscrète, dissimulée, irréfléchie, pleine d'emportements, femme par toutes les passions, excepté par celle qui survit la dernière au cœur des femmes, par l'amour maternel, et dans ses égarements plus vraie que la Phèdre de Racine, car Phèdre est au fond une chrétienne déguisée, qui lutte avec la passion et se débat contre le remords; tandis que Cléopâtre, païenne et maîtresse d'un pays où le despotisme ne marchande pas avec les grauds crimes, ne connaît pas le remords et ne soupçonne même pas qu'il puisse exister.

Écontons ce qu'en dit M. Saint-Marc Girardin :

« Le personnage de Cléopâtre est odieux d'un bout à l'autre de la pièce; il n'inspire que l'horreur... jamais la nature ne réclame en son cœur, et, quand elle l'atteste, c'est pour la braver et la sacrifier à son ambition et à sa vengeance :

...... Et toi, que me veux-tu,
Ridicule retour d'une sotte vertu,
Tendresse dangereuse autant comme importune?
(Acte V, scène I.)

» Cependant les sentiments doux et naturels ont leur part dans Rodogune, et la pitié a sa place à côté de l'horreur. L'affection touchante et pure que les deux frères on l'un pour l'autre, et l'intérêt qu'elle excite, compensent l'épouvante qu'inspire Cléopâtre. J'aime que, dans cette tragédie où les bons sentiments disparaissent dans la mère, ils se retrouvent dans les deux frères, et que l'amour fraternel vienne nous dédommager de l'oubli de la tendresse maternelle. Ainsi les émotions douces et pures retrouvent leur ascendant, et le spectateur n'est point condamné au tourment de ne rien trouver qui soit digne d'estime et de pitié; il s'attendrit sur ces deux frères qui, effrayés d'aimer tous deux Rodogune et de se trouver rivaux, se promettent de ne jamais faillir à l'amitié fraternelle:

Maigré l'éclat du trône et l'amour d'unc femme, Faisons ai bien régner l'amitié sur notre àme, etc. (Acte I, scène III.)

» Cette noble et touchante amitié des deux frères résiste aux efforts que Cléopâtre fait pour l'altérer. En vain elle cherche à les armer l'un contre l'autre : ils repoussent ses conseils odieux. Cléopâtre alors, désespérée de voir la vertu de ses fils tromper ses projets de vengeance et d'ambition, ne pouvant plus compter sur eux, ni pour frapper Rodogune, ni pour se détruire l'un l'autre, ne compte plus que sur elle-même : car elle ne songe pas à renoncer à sa haine et à son ambition, elle ne songe pas

à redevenir mère. Elle le feint un instant, mais pour mieux perdre ses ennemis, c'est-à-dire sa rivale et ses enfants; elle brave tout, la vengeance des dieux et la vengeance des hommes. Écoutons cet hymne de haine et de colère, le plus terrible que le théâtre ait jamais entendu:

Il faut ou condamner ou couronner ma haine!
Dôt le peuple en fureur, pour ses maîtres nouveaux,
De mon sang odieux arroser leurs tombeaux, etc.
(Acte V, scène I.)

- » Jamais l'ambition, la colère, la vengeance, toutes les passions qui peuvent dévorer le cœur humain, n'ont été exprimées avec plus de grandeur et plus d'énergie. Ne l'oublions pas pourtant, et c'est ici que revient la pensée de l'étude que nous faisons sur l'amour maternel, le titre de mère que garde Cléopâtre, quoiqu'elle l'oublie d'une façon si horrible, ce titre même, en la rendant plus criminelle, prête à ses passions je ne sais quelle effroyable grandeur digne de la tragédie. Si Cléopâtre n'était pas mère, elle perdrait à l'instant même une partie de l'horreur tragique qu'elle inspire : ce ne serait plus qu'une ambitieuse ordinaire, ce ne serait plus qu'une femme irritée et vindicative. Elle a besoin, pour nous épouvanter, que nous nous souvenions de ces sentiments maternels qu'elle a étouffés; et ce titre sacré de mère se sent encore là même où il est détruit.
- » Mais Corneille, s'il se sert en poête tragique de ce titre de mère qui rend Cléopàtre plus effrayante, a soin aussi de nous avertir que, dans ces cours de l'Asie, qu'il a devinées et peintes avec tant de pénétration ', dans ces pays où le lien de la famille est relàché et détruit par la polygamie, les mœurs et les usages diminuent la force des sentiments naturels. Là, on n'est plus ni fils, ni époux, ni père : on est roi; là, on n'est ni fille, ni mère : on est reine. L'égoïsme domine les affections de la nature, et c'est ce que Corneille nous explique, par la bouche de Séleucus, avec cette sagacité politique qui est une des parties de son génie .

Ah! mon frère, l'amour n'est guère véhément Pour des fils élevés dans un bannissement, etc. (Acte II, scène Iv.) >

Voltaire dit que Corneille s'est inspiré pour sa tragédie d'un ancien roman de Rodogune, imprimé chez Sommaville, en ajoutant toutefois qu'il n'a point vu ce roman, qu'il en a seulement entendu parler. Mais puisque Voltaire n'a point vu le roman, il vaut mieux, nous le pensons, nous en rapporter à Corneille.

Voyce la Mort de Pompée, Rodogune, Nicomède.

toujours scrupuleux dans ces sortes de questions, et penser, comme il le dit, qu'il a puisé directement ses inspirations dans l'historien dont il cite un fragment.

Quelques mois avant la représentation de Rodogune, un poëtc fort médiocre, nommé Gilbert, qui remplissait les fonctions de résident de la reme de Suède, fit jouer une tragédie sous le même titre. Quoique l'auteur se fût placé sous le patronage de personnes illustres, cette pièce n'eut aucun succès, et la seule chose qui l'ait sauvée de l'oubli, c'est qu'elle offrait dans les quatre premiers actes une incontestable ressemblance avec la pièce de Corneille. Pour répondre aux reproches de plagiat que l'on pouvait à cette occasion adresser à son oncle, Fontenelle raconte que ce dernier fut victime d'un abus de confiance, et que l'une des personnes auxquelles il avait lu Rodogune, encore inédite, en communiqua le plan à Gilbert. « Mais, dit M. Taschereau, comme ces renseignements furtifs étaient incomplets, le plagiaire confondit Rodogune avec Cléopâtre, et mit sur le compte de la première tout ce que Corneille faisait dire et faire à l'autre. »

Voltaire, dans la préface de Rodogune, révoque en doute le plagiat, et ne veut pas y croire, « parce que rarement, dit-il, » un homme revêtu d'un emploi public se déshonore et se rend » ridicule pour si peu de chose. » L'argument de Voltaire nous paraît très-peu convaincant.

Nous sommes complétement de l'avis de M. Taschereau, et si Corneille n'a point parlé de ce plagiat, ce fut sans doute par ménagement pour le caractère politique dont Gilbert était revêtu. La comparaison d'ailleurs ne pouvait que tourner à sa gloire, car entre ses vers et ceux de Gilbert il y avait la même différence « qu'entre le pinceau de Michel-Ange et la brosse des barbouilleurs '. »

Il existe de Rodogune une édition très-recherchée des curieux. Cette édition in-4° a été faite à Versailles, dans les appartements et sous les yeux de madame de Pompadour. Elle a paru en 1760, avec des dessins de Boucher.

<sup>1</sup> Voltaire, préface de Rodogune.

## A MONSEIGNEUR LE PRINCE.

## Monseigneur,

Rodogune se présente à Votre Altesse avec quelque sorte de confiance, et ne peut croire qu'après avoir fait sa bonne fortune vous dédaigniez de la prendre en votre protection. Elle a trop de connoissance de votre bonté pour craindre que vous veuilliez laisser votre ouvrage imparfait, et lui dénier la continuation des grâces dont vous lui avez été si prodigue. C'est à votre illustre suffrage qu'elle est obligée de tout ce qu'elle a reçu d'applaudissement : et les favorables regards dont il vous plut fortifier la foiblesse de sa naissance lui donnèrent tant d'éclat et de vigueur, qu'il sembloit que vous eussiez pris plaisir à répandre sur elle un rayon de cette gloire qui vous environne, et à lui faire part de cette facilité de vaincre qui vous suit partout. Après cela, Monseigneur, quels hommages peut-elle rendre à Votre Altesse qui ne soient audessous de ce qu'elle lui doit? Si elle tâche à lui témoigner quelque reconnoissance par l'admiration de ses vertus, où trouverat-elle des éloges dignes de cette main qui fait trembler tous nos ennemis, et dont les coups d'essai furent signalés par la défaite des premiers capitaines de l'Europe? Votre Altesse sut vaincre avant qu'ils se pussent imaginer qu'elle sût combattre; et ce grand courage, qui n'avoit encore vu la guerre que dans les livres, effaça tout ce qu'il y avoit lu des Alexandre et des César sitôt qu'il parut à la tête d'une armée. La générale consternation où la perte de notre grand monarque nous avoit plongés, enfloit l'orgueil de nos adversaires en un tel point, qu'ils osoient se persuader que du siège de Rocroi dépendoit la prise de Paris; et l'avidité de leur ambition dévoroit déjà le cœur d'un royaume dont ils pensoient avoir surpris les frontières. Cependant les premiers miracles de votre valeur renversèrent si pleinement toutes leurs espérances, que ceux-là même qui s'étoient promis tant de conquêtes sur nous, virent terminer la campagne de cette même année par celles que vous fites sur eux. Ce fut par là, Monsel-GNEUR, que vous commençates ces grandes victoires que vous avez toujours si bien choisies qu'elles ont honoré deux règnes tout à la fois, comme si c'eût été trop peu pour Votre Altesse d'étendre les bornes de l'État sous celui ci, si elle n'eût en même temps effacé quelques-uns des malheurs qui s'étoient mèlés aux

longues prospérités de l'autre. Thionville, Philisbourg et Norlinghen étoient des lieux funestes pour la France : elle n'en pouvoit entendre les noms sans gémir; elle ne pouvoit y porter sa pensée sans soupirer; et ces mêmes lieux, dont le souvenir lui arrachoit des soupirs et des gémissements, sont devenus les éclatantes marques de sa nouvelle félicité, les dignes occasions de ses feux de joie, et les glorieux sujets des actions de grâces qu'elle a rendues au ciel pour les triomphes que votre courage invincible en a obtenus. Dispensez-moi, Monseigneum, de vous parler de Dunkerque : j'épuise toutes les forces de mon imagination, et je ne conçois rien qui réponde à la dignité de ce grand ouvrage, qui nous vient d'assurer l'Océan par la prise de cette fameuse retraite de corsaires. Tous nos hàvres en étoient comme assiégés; il n'en pouvoit échapper un vaisseau qu'à la merci de leurs brigandages; et nous en avons vu souvent de pillés à la vue des mêmes ports dont ils venoient de faire voile : et maintenant, par la conquête d'une seule ville, je vois, d'un côté, nos mers libres, nos côtes affranchies, notre commerce rétabli, la racine de nos maux publics coupée; d'autre côté, la Flandre ouverte, l'embouchure de ses rivières captive, la porte de son secours fermée, la source de son abondance en notre pouvoir; et ce que je vois n'est rien encore au prix de ce que je prévois sitôt que Votre Altesse y reportera la terreur de ses armes. Dispensez-moi donc, Monseigneur, de profaner des effets si merveilleux et des attentes si hautes, par la bassesse de mes idées et par l'impuissance de mes expressions; et trouvez bon que, demeurant dans un respectueux silence, je n'ajoute rien ici qu'une protestation très inviolable d'être toute ma vie,

Monseigneur,

DE VOTRE ALTESSE,

-Le très humble, très obéissant et très passionné serviteur,

P. CORNEILLE.

# PRÉFACE DE CORNEILLE.

# APPIAN ALEXANDRIN,

AU LIVRE DES GUERRES DE SYRIE; SUR LA FIN.

« Démétrius, surnommé Nicanor, roi de Syrie, entreprit la » guerre contre les Parthes, et, étant devenu leur prisonnier, » vécut dans la cour de leur roi Phraates, dont il épousa la sœur, » nommée Rodogune. Cependant Diodotus, domestique des rois » précédents, s'empara du trône de Syric, et y fit asseoir un » Alexandre encore enfant, fils d'Alexandre le bâtard, et d'une » fille de Ptolémée. Avant gouverné quelque temps comme son » tuteur, il se défit de ce malheureux pupille, et eut l'insolence » de prendre lui-même la couronne sous un nouveau nom de » Tryphon qu'il se donna. Mais Antiochus, frère du roi prison-» nier, ayant appris à Rhodes sa captivité et les troubles qui » l'avoient suivie, revint dans le pays, où, ayant défait Tryphon » avec beaucoup de peine, il le fit mourir : de là, il porta ses » armes contre Phraates, lui redemandant son frère; et, vaincu » dans une bataille, il se tua lui-même. Démétrius, retourné en » son royaume, fut tué par sa femme Cléopâtre, qui lui dressa » des embûches en haine de cette seconde femme Rodogune qu'il » avoit épousée, dont elle avoit conçu une telle indignation, que, » pour s'en venger, elle avoit épousé ce même Antiochus, frère » de son mari. Elle avoit eu deux fils de Démétrius, l'un nommé » Séleucus, et l'autre Antiochus, dont elle tua le premier d'un » coup de flèche sitôt qu'il eut pris le diadème après la mort de » son père, soit qu'elle craignît qu'il ne la voulût venger, soit p que l'impétuosité de la même fureur la portât à ce nouveau » parricide. Antiochus lui succéda, qui contraignit cette mauvaise » mère de boire le poison qu'elle lui avoit préparé. C'est ainsi » qu'elle fut enfin punie. »

Voilà ce que m'a prêté l'histoire, où j'ai changé les circonstances de quelques incidents, pour leur donner plus de bienséance. Je me suis servi du nom de Nicanor plutôt que de celui de Démétrius, à cause que le vers souffroit plus aisément l'un que l'autre. J'ai supposé qu'il n'avoit pas encore épousé Rodogune, afin que ses deux sils pussent avoir de l'amour pour elle,

sans choquer les spectatenrs, qui eussent trouvé étrange cette passion pour la veuve de leur père, si j'eusse suivi l'histoire. L'ordre de leur naissance incertain, Rodogune prisonnière, quoiqu'elle ne vint jamais en Syrie; la baine de Cléopâtre pour elle, la proposition sanglante qu'elle fait à ses fils, celle que cette princesse est obligée de leur faire pour se garantir, l'inclination qu'elle a pour Antiochus, et la jalouse fureur de cette mère qui se résout plutôt à perdre ses fils qu'à se voir sujette de sa rivale, ne sont que des embellissements de l'invention, et des acheminements vraisemblables à l'effet dénaturé que me présentoit l'histoire, et que les lois du poème ne me permettoient pas de changer. Je l'ai même adouci tant que j'ai pu en Antiochus, que j'avois fait trop honnête homme dans le reste de l'ouvrage, pour forcer à la fin sa mère à s'empoisonner elle-même.

On s'étonnera peut-être de ce que j'ai donné à cette tragédie le nom de Rodogune, p. tôt que celui de Cléopatre, sur qui tombe toute l'action tragique, et même on pourra douter si la liberté de la poésie peut s'étendre jusqu'à feindre un sujet entier sous des noms véritables, comme j'ai fait ici, où, depuis la narration du premier acte, qui sert de fondement au reste, jusqu'aux effets, qui paroissent dans le cinquième, il n'y a rien que l'histoire

avoue.

Pour le premier, je confesse ingénument que ce poëme devoit plutôt porter le nom de Cléopâtre que de Rodogune : mais ce qui m'a fait en user ainsi a été la peur que j'ai eue qu'à ce nom le peuple ne se laissat préoccuper des idées de cette fameuse et dernière reine d'Égypte, et ne confondit cette reine de Syrie avec elle, s'il l'entendoit prononcer. C'est pour cette même raison que j'ai évité de le mêler dans mes vers, n'ayant jamais fait parler de cette seconde Médée que sous celui de la reine; et je me suis enhardi à cette licence d'autant plus librement, que j'ai remarqué parmi nos anciens maîtres qu'ils se sont fort peu mis en peine de donner à leurs poëmes le nom des héros qu'ils y saisoient paroître, et leur ont souvent sait porter celui des chœurs. qui ont encore bien moins de part dans l'action que les personnages épisodiques comme Rodogune; témoin les Trachiniennes de Sophocle, que nous n'aurions jameis voulu nommer autrement que la Mort d'Hercule.

Pour le second point, je le tiens un peu plus difficile à résoudre, et n'en voudrois pas donner mon opinion pour bonne: j'ai cru que, pourvu que nous conservassions les effets de l'histoire, toutes les circonstances, ou, comme je viens de les nommer, les acheminements, étoient en notre pouvoir; au moins je ne pense point avoir vu de règle qui restreigne cette liberté que j'ai prise. Je m'en suis assez bien trouvé en cette tragédie; mais comme je l'ai poussée encore plus loin dans Héraclius, que je

viens de mettre sur le théâtre, ce sera en le donnant au public que je tâcherai de la justifier, si je vois que les savants s'en offensent, ou que le peuple en murmure. Cependant ceux qui en auront quelque scrupule m'obligeront de considérer les deux Électre de Sophocle et d'Euripide, qui, conservant le même effet, y parviennent par des voies si différentes, qu'il faut nécessairement conclure que l'une des deux est tout-à-fait de l'invention de son auteur. Ils pourront encore jeter l'œil sur l'Iphigénie in Tauris, que notre Aristote nous donne pour exemple d'une parfaite tragédie, et qui a bien la mine d'être toute de même nature, vu qu'elle n'est fondée que sur cette feinte que Dianc enleva Iphigénie du sacrifice dans une nuée, et supposa une biche en sa place. Enfin, ils pourront prendre garde à l'Hélène d'Euripide, où la principale action et les épisodes, le nœud et le dénoûment sont entièrement inventés sous des noms véritables.

Au reste,, si quelqu'un a la curiosité de voir cette histoire plus au long, qu'il prenne la peine de lire Justin, qui la commence au trente-sixième livre, et, l'ayant quittée, la reprend sur la fin du trente-huitième, et l'achève au trente-neuvième. Il la rapporte un peu autrement, et ne dit pas que Cléopâtre tua son mari, mais qu'elle l'abandonna, et qu'il fut tué par le commandement d'un des capitaines d'un Alexandre qu'il lui oppose. Il varie aussi beaucoup sur ce qui regarde Tryphon et son pupille, qu'il momme Antiochus, et ne s'accorde avec Appian que sur ce qui se passa entre la mère et les deux fils.

Le premier livre des Machabées, aux chapitres 11, 13, 14 et 15, parle de ces guerres de Tryphon, et de la prison de Démétrius chez les Parthes; mais il nomme ce pupille Antiochus ainsi que Justin, et attribue la défaite de Tryphon à Antiochus, fils de Démétrius, et non pas à son frère, comme fait Appian, que j'ai suivi, et ne dit rien du reste.

Josèphe, au treizième livre des Antiquités judaiques, nomme encore ce pupille de Tryphon Antiochus, fait marier Cléopâtre à Antiochus, frère de Démétrius, durant la captivité de ce premier mari chez les Parthes, lui attribue la défaite et la mort de Tryphon, s'accorde avec Justin touchant la mort de Démétrius abandonné, et non pas tué par sa femme, et ne parle point de ce qu'Appian et lui rapportent d'elle et de ses deux fils, dont j'ai fait cette tragédie.

### PERSONNAGES.

CLÉDPATRE, reine de Syrie, veuve de Démétrius Ricanor.
SÉLEUCUS,
ARTIOCHUS,
Bils de Démétrius et de Cléopâtre.
RODOGUNE, sœur de Phraates, roi des Parthes.
TIMAGÈNE, gouverneur des deux princes.
ORONTE, ambassadeur de Phraates.
LAONICE, sœur de Timagène, confidente de Cléopâtre.

La scène est à Séleucie, dans le palais royal.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I. - LAONICE, TIMAGÈNE.

### LAONICE.

Enfin ce jour pompeux, cet heureux jour nous luit, Qui d'un trouble si long doit dissiper la nuit 1; Ce grand jour où l'hymen, étouffant la vengeance, Entre le Parthe et nous remet l'intelligence, Affranchit sa princesse, et nous fait pour jamais Du motif de la guerre un lien de la paix; Ce grand jour est venu, mon frère, où notre reinc, Cessant de plus tenir la couronne incertaine, Doit rompre aux yeux de tous son silence obstiné, De deux princes jumeaux nous déclarer l'aîné: Et l'avantage seul d'un moment de naissance, Dont elle a jusqu'ici caché la connoissance, Mettant au plus heureux le sceptre dans la main, Va faire l'un sujet, et l'autre souverain.

Mais n'admirez-vous point que cette même reine

Les défants de cette exposition sont : 1° qu'on ne sait point qui parle ; 2° qu'on ne sait point de qui l'on parle ; 3° qu'on ne sait point où l'on parle. (Voltaire.) — Les mêmes reproches furent adressés à Corneille par ses contemporains.

Le donne pour époux à l'objet de sa haine, Et n'en doit faire un roi qu'afin de couronner Celle que dans les fers elle aimoit à gêner? Rodogune, par elle en esclave traitée, Par elle se va voir sur le trône montée, Puisque celui des deux qu'elle nommera roi Lui doit donner la main et recevoir sa foi.

Pour le mieux admirer trouvez bon, je vous prie, Que j'apprenne de vous les troubles de Syrie. J'en ai vu les premiers, et me souviens encor Des malheureux succès du grand roi Nicanor, Quand des Parthes vaincus pressant l'adroite fuite Il tomba dans leurs fers au bout de sa poursuite. Je n'ai pas oublié que cet événement Du perfide Tryphon fit le soulèvement. Voyant le roi captif, la reine désolée, Il crut pouvoir saisir la couronne ébranlée; Et le sort, favorable à son lâche attentat. Mit d'abord sous ses lois la moitié de l'état. La reine, craignant tout de ces nouveaux orages, En sut mettre à l'abri ses plus précieux gages ; Et, pour n'exposer pas l'enfance de ses fils, Me les fit chez son frère enlever à Memphis. Là, nous n'avons rien su que de la renommée, Qui, par un bruit confus diversement semée, N'a porté jusqu'à nous ces grands renversements Oue sous l'obscurité de cent déguisements. LAONICE.

Sachez donc que Tryphon, après quatre batailles, Ayant su nous réduire à ces seules murailles, En forma tôt le siége; et, pour comble d'effroi, Un faux bruit s'y coula touchant la mort du roi. Le peuple épouvanté, qui déjà dans son àme Ne suivoit qu'à regret les ordres d'une femme, Voulut forcer la reine à choisir un époux. Que pouvoit-élle faire et seule et contre tous? Croyant son mari mort, elle épousa son frère.

<sup>&#</sup>x27; Me les sit enlever, phrase louche. Elever au lieu d'enlever, ôterait toute équivoque. Peut-être y a-t-il eu dans la première édition une saute d'impression qui a été répétée dans toutes les autres (Voltaire.)

L'effet montra soudain ce conseil salutaire 1. Le prince Antiochus, devenu nouveau roi, Sembla de tous côtés trainer l'heur avec soi : La victoire attachée au progrès de ses armes Sur nos fiers ennemis rejeta nos alarmes; Et la mort de Tryphon dans un dernier combat, Changeant tout notre sort, lui rendit tout l'état. Quelque promesse alors qu'il eût faite à la mère De remettre ses fils au trône de leur père 2, Il témoigna si peu de la vouloir tenir, Ou'elle n'osa jamais les faire revenir. Ayant régné sept ans, son ardeur militaire Ralluma cette guerre où succomba son frère : Il attaqua le Parthe, et se crut assez fort Pour en venger sur lui la prison et la mort. Jusque dans ses états il lui porta la guerre; Il s'y fit partout craindre à l'égal du tonnerre; Il lui donna bataille, où mille beaux exploits.... Je vous achèverai le reste une autre fois : Un des princes survient.

(Laonice vent se retirer.)

# SCÈNE II. — ANTIOCHUS, TIMAGÈNE, LAONICE.

ANTIOCHUS.

Demeurez, Laonice;

Vous pouvez, comme lui, me rendre un bon office.

Dans l'état où je suis, triste, et plein de souci,
Si j'espère beaucoup, je crains beaucoup aussi.
Un seul mot aujourd'hui, maître de ma fortune,
M'ôte ou donne à jamais le sceptre et Rodogune,
Et de tous les mortels ce secret révélé
Me rend le plus content ou le plus désolé.
Je vois dans le hasard tous les biens que j'espère,
Et ne puis être heureux sans le malheur d'un frère.

J'entretins la sultane, et, cachant mon dessem, Lui montrai d'Amurat le retour incertain.

Racine a dit dans Bajaset :

Il n'est pas dit que cette veuve de Nicanor était Cléopâtre, mère des deux princes, et que le roi ântiochus avait promis de rendre la couronne aux enfants du premier lit. Le spectateur a besoin qu'on lui débrouille cette histoire. (Yoltaire.)

Mais d'un frère si cher, qu'une sainte amitié
Fait sur moi de ses maux rejaillir la moitié.
Donc pour moins hasarder j'aime mieux moins prétendre;
Et, pour rompre le coup que mon cœur n'ose attendre,
Lui cédant de deux biens le plus brillant aux yeux,
M'assurer de celui qui m'est plus précieux:
Heureux si, sans attendre un fâcheux droit d'aînesse,
Pour un trône incertain j'en obtiens la princesse,
Et puis par ce partage épargner les soupirs
Qui naîtroient de ma peine ou de ses déplaisirs!

Va le voir de ma part, Timagène, et lui dire Que pour cette beauté je lui cède l'empire; Mais porte-lui si haut la douceur de régner, Qu'à cet éclat du trône il se laisse gagner; Qu'il s'en laisse éblouir jusqu'à ne pas connoître A quel prix je consens de l'accepter pour maître.

# SCÈNE III. - ANTIOCHUS, LAONICE.

### ANTIOCHUS.

Et vous, en ma faveur voyez ce cher objet, Et tâchez d'abaisser ses yeux sur un sujet Qui peut-être aujourd'hui porteroit la couronne, S'il n'attachoit les siens à sa seule personne,-Et ne la préféroit à cet illustre rang Pour qui les plus grands cœurs prodiguent tout leur sang.

# SCÈNE IV. - ANTIOCHUS, LAONICE, TIMAGÈNE.

#### TIMAGÈNE.

Seigneur, le prince vient; et votre amour lui-même Lui peut sans interprète offrir le diadème.

### ANTIOCHUS.

Ah! je tremble; et la peur d'un trop juste resus Rend ma langue muette et mon esprit confus.

SCÈNE V. — SÉLEUCUS, ANTIOCHUS, TIMAGÈNE, LAONICE.

### SÉLEUCUS.

Vous puis-je en confiance expliquer ma pensée?

ANTIOCHUS.

Parlez; notre amitié par ce doute est blessée.

SÉLEUCUS.

Hélas! c'est le malheur que je crains aujourd'hui. L'égalité, mon frère, en est le ferme appui; C'en est le fondement, la liaison, le gage; Et, voyant d'un côté tomber tout l'avantage, Avec juste raison je crains qu'entre nous deux L'égalité rompue en rompe les doux nœuds, Et que ce jour fatal à l'heur de notre vie Jette sur l'un de nous trop de honte ou d'envie.

ANTIOCHUS.

Comme nous n'avons eu jamais qu'un sentiment, Cette peur me touchoit, mon frère, également; Mais, si vous le voulez, j'en sais bien le remède.

Si je le veux! bien plus, je l'apporte, et vous cède Tout ce que la couronne a de charmant en soi. Oui, seigneur, car je parle à présent à mon roi, Pour le trône cédé, cédez-moi Rodogune, Et je n'envirai point votre haute fortune. Ainsi notre destin n'aura rien de honteux, Ainsi notre bonheur n'aura rien de douteux; Et nous mépriserons ce foible droit d'aînesse, Vous, satisfait du trône, et moi, de la princesse.

Hélas !

SÉLEUCUS.

Recevez-vous l'offre avec déplaisir?

Pouvez-vous nommer offre une ardeur de choisir, Qui, de la même main qui me cède un empire, M'arrache un bien plus grand, et le seul où j'aspire? SÉLEUCUS.

Rodogune?

ANTIOCHUS.

Elle-même; ils en sont les témoins.

Quoi! l'estimez-vous tant?

ANTIOCHUS.

Quoi! l'estimez-vous moins?

Elle vaut bien un trône, il saut que je le die.

ANTIOCHUS.

Elle vaut à mes yeux tout ce qu'en a l'Asie.

SÉLEUCUS.

Vous l'aimez donc, mon frère?

ANTIOCHUS.

Et vous l'aimez aussi;
C'est là tout mon malheur, c'est là tout mon souci.
J'espérois que l'éclat dont le trône se pare
Toucheroit vos désirs plus qu'un objet si rare;
Meis aussi-bien qu'à moi son prix vous est connu,
Et dans ce juste choix vous m'avez prévenu.
Ah! déplorable prince!

SÉLEUCUS.

Ah! destin trop contraire!

Que ne ferois-je point contre un autre qu'un frère!

O mon cher frère! ô nom pour un rival trop doux! Que ne ferois-je point contre un autre que vous!

Où nous vas-tu réduire, amitié fraternelle!

Amour, qui doit ici vaincre de vous ou d'elle?

L'amour, l'amour doit vaincre 1, et la triste amitié Ne doit être à tous deux qu'un objet de pitié. Un grand cœur cède un trône, et le cède avec gloire; Cet effort de vertu couronne sa mémoire : Mais lorsqu'un digne objet a pu nous enflammer, Qui le cède est un lâche, et ne sait pas aimer 2.

¹ Pour juger les amours de César et de Cléopàtre, d'Antiochus et de Rodogune, comme les jugacient les hommes les plus spirituels et les plus scusés du dix-septième siècle, transportons-nous dans le système d'amour généralement adopté à cette époque, et auquel les personnages de Corneille ont soin de se conformer avec l'attention de gens bien élevés; résignous-nous à ne plus voir dans l'amour ni liberté de choix, ni convenance de goûts, de caractères, d'habitudes, ni aucun de ces liens d'autant plus chers qu'on sait mieux s'en rendre, compte et qu'on en connaît mieux les justes motifs : l'amour n'est, pour le beau monde du temps de Corneille, qu'un ordre du ciel, une influence de l'étoile, une fatalité aussi inexplicable qu'inévitable. (Guizot.)

<sup>2</sup> Louis Racine s'élève avec force contre ces idées, dans son Traité de la Poésie, page 355, et ajoute : « La femme qui mérite ce grand sacrifice est ce-pendant une femme très-peu estimable; et l'on peut remarquer que, dans les

De tous deux Rodogune a charmé le courage;
Cessons par trop d'amour de lui faire un outrage :
Elle doit épouser, non pas vous, non pas moi,
Mais de moi, mais de vous, quicouque sera roi.
La couronne entre nous flotte encore incertaine;
Mais sans incertitude elle doit être reine :
Cependant, aveuglés dans notre vain projet,
Nous la faisions tous deux la femme d'un sujet!
Régnons; l'ambition ne peut être que belle.
Et pour elle quittée, et reprise pour elle;
Et ce trône, où tous deux nous osions renoncer,
Souhaitons-le tous deux, afin de l'y placer :
C'est dans notre destin le seul conseil à prendre;
Nous pouvons nous en plaindre, et nous devons l'attendre.
séleucus.

Il faut encor plus faire, il faut qu'en ce grand jour Notre amitié triomphe aussi-bien que l'amour.

Ces deux siéges fameux de Thèbes et de Troie, Qui mirent l'une en sang, l'autre aux flammes en proie, N'eurent pour fondement à leurs maux infinis Que ceux que contre nous le sort a réunis. Il sème entre nous deux toute la jalousie Qui dépeupla la Grèce et saccagea l'Asie; Un même espoir du sceptre est permis à tous deux; Pour la même beauté nous faisons mêmes vœux. Thèbes périt pour l'un, Troie a brûlé pour l'autre. Tout va choir en ma main, ou tomber en la vôtre. En vain votre amitié tâchoit à partager; Et, si j'ose tout dire, un titre assez léger, Un droit d'atnesse obscur, sur la foi d'une mère, Va combler l'un de gloire, et l'autre de misère.

tragédies de Corneille, toutes ces femmes adorées par leurs amants sont, par les qualités de leur âme, des femmes très communes; ce n'est que par la beauté que Cléopâtre captive César, et qu'Émilie a tout empire sur Cinna. >— Voltaire, qui cite dans son commentaire cette critique, dit avec raison que Louis Racine fait sans doute une exception pour Pauline, dans Polyeucte. Il y a, ce nous semble, le plus complet cloge de Corneille, et dans cette réflexion de Voltaire et dans le reproche de Louis Racine. Pauline immèle son amonr à son devoir; pouvquoi? parce que c'est la femme sur laquelle agit déjà la grâce. Clenpâtre et Émilie ne se font aimer de César et de Cinna que par leur beauté; pourquoi? parce que César et Ginna sont païens comme elles. Corneille est dans la plus stricto réalité historique.

# ACTE I, SCÈNE VI.

Que de sujets de plainte en ce double intérêt Aura le malheureux contre un si foible arrêt! Que de sources de haine! Hélas! jugez le reste, Craignez-en avec moi l'événement funeste, Ou plutôt avec moi faites un digne effort Pour armer volre cœur contre un si triste sort. Malgré l'éclat du trône et l'amour d'une femme. Faisons si bien régner l'amitié sur notre âme, Q'étouffant dans leur perte un regret suborneur, Dans le bonheur d'un frère on trouve son bonheur. Ainsi ce qui jadis perdit Thèbes et Troie Dans nos cœurs mieux unis ne versera que joie : Ainsi notre amitié, triomphante à son tour, Vaincra la jalousie en cédant à l'amour; Et, de notre destin bravant l'ordre barbare, Trouvera des douceurs aux maux qu'il nous prépare.

ANTIOCHUS.

Le pourrez-vous, mon frère?

SÉLEUCUS.

Ah! que vous me pressez!
Je le voudrai du moins, mon frère, et c'est assez;
Et ma raison sur moi gardera tant d'empire,
Que je désavoûrai mon cœur, s'il en soupire.

ANTIOCHUS.

J'embrasse comme vous ces nobles sentiments. Mais allons leur donner le secours des serments, Afin qu'étant témoins de l'amitié jurée Les dieux contre un tel coup assurent sa duréc.

SÉLEUCUS.

Allons, allons l'étreindre au pied de leurs autels Par des liens sacrés et des nœuds immortels.

# SCÈNE VI. - LAONICE, TIMAGÈNE.

LAONICE.

Peut-on plus dignement mériter la couronne?

Je ne suis point surpris de ce qui vous étonne; Confident de tous deux, prévoyant leur douleur, J'ai prévu leur constance, et j'ai plaint leur malheur. Mais, de grâce, achevez l'histoire commencée.

#### LAONICE.

Pour la reprendre donc où nous l'avons laissée 1. Les Parthes, au combat par les nôtres forcés, Tantôt presque vainqueurs, tantôt presque enfoncés, Sur l'une et l'autre armée également heureuse Virent long-temps voler la victoire douteuse : Mais la fortune enfin se tourna contre nous. Si bien qu'Antiochus, percé de mille coups, Près de tomber aux mains d'une troupe ennemie, Lui voulut dérober les restes de sa vie. Et. préférant aux sers la gloire de périr. Lui-même par sa main acheva de mourir. La reine, avant appris cette triste nouvelle, En recut tôt après une autre plus cruelle; Oue Nicapor vivoit: que, sur un faux rapport. De ce premier époux elle avoit cru la mort: Que, piqué jusqu'au vif contre son hyménée. Son âme à l'imiter s'étoit déterminée: Et que, pour s'affranchir des fers de son vainqueur. Il alloit épouser la princesse sa sœur. C'est cette Rodogune, où l'un et l'autre frère Trouve encor les appas qu'avoit trouvés leur père.

La reine envoie en vain pour se justifier;
On a beau la défendre, on a beau le prier,
On ne rencontre en lui qu'un juge inexorable;
Et son amour nouveau la veut croire coupable:
Son erreur est un crime; et, pour l'en punir mieux,
Il veut mème épouser Rodogune à ses yeux,
Arracher de son front le sacré diadème
Pour ceindre une autre tête en sa présence même;
Soit qu'ainsi sa vengeance eût plus d'indignité,
Soit qu'ainsi cet hymen eût plus d'autorité,
Et qu'il assurât mieux par cette barbarie
Aux enfants qui naîtroient le trône de Syrie.

Mais tandis qu'animé de colère et d'amour. Il vient déshériter ses fils par son retour, Et qu'un gros escadron de Parthes pleins de joie Conduit ces deux amants, et court comme à la proie,

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ces discours de confidents, cette histoire interrompue et recommencée sont condamnés universellement. (Voltaire.)

La reine, au désespoir de n'en rien obtenir, Se résout de se perdre, ou de le prévenir. Elle oublie un mari qui vent cesser de l'être, Qui ne veut plus la voir qu'en implacable maître; Et, changeant à regret son amour en horreur, Elle abandonne tout à sa juste fureur. Elle-même leur dresse une embûche au passage. Se mèle dans les coups, porte partout sa rage, En pousse jusqu'au bout les furieux effets. Que vous dirai-je enfin? les Parthes sont défaits; Le roi meurt, et, dit-on, par la main de la reine Rodogune captive est livrée à sa haine. Tous les maux qu'un esclave endure dans les fers Alors sans moi, mon frère, elle les eût soufferts. La reine, à la gêner prenant mille délices, Ne commettoit ga'à moi l'ordre de ses supplices ; Mais, quoi que m'ordonnât cette âme toute en feu, Je promettois beaucoup, et j'exécutois peu. Le Parthe cependant en jure la vengeance; Sur nous à main armée il fond en diligence, Nous surprend, nous assiége, et fait un tel effort, Que, la ville aux abois, on lui parle d'accord. Il vent fermer l'oreille, enflé de l'avantage; Mais voyant parmi nous Rodogune en otage, Enfin il craint pour elle, et nous daigne écouter; Et c'est ce qu'aujourd'hui l'on doit exécuter. La reine, de l'Egypte a rappelé nos princes Pour remettre à l'aîné son trône et ses provinces. Rodogune a paru, sortant de sa prison, Comme un soleil levant dessus notre horizon. Le Parthe a décampé, pressé par d'autres guerres Contre l'Arménien qui ravage ses terres; D'un ennemi cruel il s'est fait notre appui; La paix finit la haine, et, pour comble aujourd'hui, Dois-je dire de bonne ou mauvaise fortune? Nos deux princes tous deux adorent Rodogune. TIMAGÈNE.

Sitôt qu'ils ont paru tous deux en cette cour, Ils ont vu Rodogune, et j'ai vu leur amour; Mais, comme étant rivaux nous les trouvons à plaindre, Connoissant leur vertu, je n'en vois rien à craindre. Pour vous qui gouvernez cet objet de leurs vœux.....

Je n'ai poiut encor vu qu'elle aime aucun des deux. TIMAGÈNE.

Vous me trouves mal propre à cette confidence; Et peut-être à dessein.... je la vois qui s'avance. Adieu : je dois au rang qu'elle est prête à tenir Du moins la liberté de vous entretenir.

# SCÈNE VII. - RODOGUNE, LAONICE 1.

RODOGUNE.

Je ne sais quel malheur aujourd'hui me menace, Et coule dans ma joie une secrète glace : Je tremble, Laonice, et te voulois parler, Ou pour chasser ma crainte, ou pour m'en consoler.

LAONICE.

Quoi! madame, en ce jour pour vous si plein de gloire?

Ce jour m'en promet tant, que j'ai peine à tout croire. La fortune me traite avec trop de respect;
Et le trône et l'hymen, tout me devient suspect.
L'hymen semble à mes yeux cacher quelque supplice,
Le trône sous mes pas creuser un précipice;
Je vois de nouveaux fers après les miens brisés,
Et je prends tous ces biens pour des maux déguisés:
En un mot, je crains tout de l'esprit de la reine.

LAONICE.

La paix qu'elle a jurée en a calmé la haine 2.

On ne doit jamais se servir de la particule en dans ce cas-ci; il fallait, la paix qu'elle a jurée a du calmer sa haine. (Voltaire.)

<sup>&#</sup>x27;Ces personnages parlent forcés par la nécessité de la scène, et non par la nécessité de l'action: ils parlent quelquefois sans en attendre l'occasion, ce qui n'est pas d'accord avec l'empire presque exclusif qu'exerce sur eux leur caractère; le caractère, simple disposition naturelle, ne se manifeste que lorsqu'il se trouve en présence de l'objet propre à le mettre en jeu, tandis que la passion, mouvement violent de l'ame, se porte sur toutes choses, n'épanche où elle peut, et peut fournir bien plus naturellement ces discours abondants, nécessaires à la scène. Lorsque Cléopàtre mourante révèle à son fils ses crimes et ses affreux projets, c'est la passion qui l'entraîne; sa haine ne peut plus agir; elle n'a d'autre soulagement que de la déclarer; ses révélations sont donc parfaitement naturelles: mais les révélations que Cléopàtre fait à Laonice dans les premiers actes ne le sont point, parce que ce sont de simples développements de caractère, savamment donnés par le personnage lui-même, au lieu d'être naturellement provoqués par les événements. (Guizot.)

RODOGUNE.

La haine entre les grands se calme rarement;
La paix souvent n'y sert que d'un amusement;
Et, dans l'état où j'entre, à te parler sans seinte,
Elle a lieu de me craindre, et je crains cette crainte.
Non qu'ensin je ne donne au bien des deux états
Ce que j'ai dù de haine à de tels attentats:
J'oublie et pleinement toute mon aventure;
Mais une grande offense est de cette nature,
Que toujours son auteur impute à l'offensé
Un vis ressentiment dont il le croit blessé;
Et, quoiqu'en apparence on les réconcilie,
Il le craint, il le hait, et jamais ne s'y sie;
Et, toujours alarmé de cette illusion,
Sitôt qu'il peut le perdre, il prend l'occasion.
Telle est pour moi la reine.

LAONICE.

Ah! madame, je jure Que par ce faux soupçon vous lui faites injure. Vous devez oublier un désespoir jaloux Où força son courage un infidèle époux. Si, teinte de son sang et toute furieuse. Elle vous traita lors en rivale odieuse, L'impétuosité d'un premier mouvement Engageoit sa vengeance à ce dur traitement; Il falloit un prétexte à vaincre sa colère, Il y falloit du temps; et, pour ne vous rien taire. Quand je me dispensois à lui mal obeir 1, Quand en votre faveur je semblois la trahir, Peut-être qu'en son cœur plus douce et repentie Elle en dissimuloit la meilleure partie; Que, se voyant tromper, elle fermoit les yeux, Et qu'un peu de pitié la satisfaisoit micux. A présent que l'amour succède à la colère, Ese ne vous voit plus qu'avec des yeux de mère: Et si de cet amour je la voyois sortir, Je jure de nouveau de vous en avertir : Vous savez comme quoi je vous suis tout acquisc.

Voltaire remarque que ce vers n'est point français, et il a raison; on a toujours dit se dispenser de.

Le roi souffriroit-il d'ailleurs quelque surprise?

RODOGUNE.

Qui que ce soit des deux qu'on couronne aujourd'hui, Elle sera sa mère, et pourra tout sur lui.

LAONICE.

Qui que ce soit des deux, je sais qu'il vous adore : Connoissant leur amour, pouvez-vous craindre encore? RODOGUNE.

Oui, je crains leur hymen, et d'être à l'un des deux.

LAONICE.

Quoi! sont-ils des sujets indignes de vos feux? RODOGUNE.

Comme ils ont même sang avec pareil mérite, Un avantage égal pour eux me sollicite; Mais il est malaisé dans cette égalité Qu'un esprit combattu ne penche d'un côté. Il est des nœuds secrets, il est des sympathies, Dont par le doux rapport les âmes assorties S'attachent l'une à l'autre, et se laissent piquer Par ces je ne sais quoi qu'on ne peut expliquer. C'est par la que l'un d'eux obtient la préférence : Je crois voir l'autre encore avec indifférence: Mais cette indifférence est une aversion Lorsque je la compare avec ma passion. Etrange effet d'amour! incroyable chimère! Je voudrois être à lui si je n'aimois son frère; Et le plus grand des maux toutefois que je crains, C'est que mon triste sort me livre entre ses mains.

LAONICE.

Ne pourrai-je servir une si belle flamme? RODOGUNE.

Ne crois pas en tirer le secret de mon âme : Quelque époux que le ciel veuille me destiner, C'est à lui pleinement que je veux me donner. De celui que je crains si je suis le partage, Je saurai l'accepter avec même visage; L'hymen me le rendra précieux à son tour, Et le devoir fera ce qu'auroit fait l'amour, Sans crainte qu'on reproche à mon humeur forcée Qu'un autre qu'un mari règne sur ma pensée.

#### LAONICE

Vous craignez que ma foi vous l'ose reprocher!

Que ne puis-je à moi-même aussi-bien le cacher!

Quoi que vous me cachiez, aisément je devine; Et, pour vous dire enfin ce que je m'imagine, Le prince...

### RODOGUNE.

. Garde-toi de nommer mon vainqueur :
Ma rougeur trahiroit les secrets de mon cœur;
Et je te voudrois mal de cette violence
Que ta dextérité feroit à mon silence;
Même, de peur qu'un mot par hasard échappé
Te fasse voir ce cœur et quels traits l'ont frappé,
Je romps un entretien dont la suite me blesse :
Adieu; mais souviens-toi que c'est sur ta promesse
Que mon esprit reprend quelque tranquillité.

LAONICE.

Madame, assurez-vous sur ma fidélité.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

# SCÈNE I. - CLÉOPATRE, seule.

Serments fallacieux, salutaire contrainte <sup>1</sup>, Que m'imposa la force, et qu'accepta ma crainte, Heureux déguisements d'un immortel courroux, Vains fantòmes d'état, évanouissez-vous <sup>2</sup>! Si d'un péril pressant la terreur vous fit naître,

Bossuet est le seul qui se soit servi après Corneille de cette helle épithète, fallacieux. Pourquoi appauvir la langue? Un mot consacré par Corneille et Bossuet peut-il être abandonné?

<sup>5</sup> Voltaire paraît avoir imité ces vers dans le monologue de Catilina, qui

• Voltaire paraît avoir imité ces vers dans le monologue de Catilina, qui euvre sa tragédie de Rome sauvée :

> Titres chers et sacrés et de père et d'époux, Faiblesses des humains, évanouissez-vous!

Avec ce péril même il vous faut disparoître, Semblables à ces vœux dans l'orage formés, Qu'efface un prompt oubli quand les flots sont calmés. Et vous qu'avec tant d'art cette seinte a voilée, Recours des impuissants, haine dissimulée, Digne vertu des rois, noble secret de cour, Éclatez, il est temps, et voici notre jour. Montrons-nous toutes deux, non plus comme sujettes, Mais telle que je suis, et telle que vous êtes. Le Parthe est éloigné, nous pouvons tout oser : Nous n'avons rien à craindre, et rien à déguiser; Je hais, je règne encor. Laissons d'illustres marques En quittant, s'il le faut, ce haut rang des monarques : Faisons-en avec gloire un départ éclatant, Et rendons-le suneste à celle qui l'attend. C'est encor, c'est encor cette même ennemie Qui cherchoit ces honneurs dedans mon infamie. Dont la haine à son tour croit me faire la loi, Et régner par mon ordre et sur vous et sur moi. Tu m'estimes bien lâche, imprudente rivale, Si tu crois que mon cœur jusque-là se ravale Qu'il souffre qu'un hymen qu'on t'a promis en vain Te mette la vengeance et mon sceptre à la main. Vois jusqu'où m'emporta l'amour du diadème, Vois quel sang il me coûte, et tremble pour toi-même : Tremble, te dis-je; et songe, en dépit du traité, Que, pour t'en faire un don, je l'ai trop acheté.

SCÈNE II. - CLÉOPATRE, LAONICE.

CLEOPATRE.

Laonice, vois-tu que le peuple s'apprête Au pompeux appareil de cette grande fête?

LAONICE.

La joie en est publique, et les princes tous deux
Des Syriens ravis emportent tous les vœux :
L'un et l'autre fait voir un mérite si rare
Que le souhait confus entre les deux s'égare;
Et ce qu'en quelques-uns on voit d'attachement
N'est qu'un foible ascendant d'un premier mouvement.
Ils penchent d'un côté, prêts à tomber de l'autre;

Leur choix pour s'affermir attend encor le vôtre; Et de celui qu'ils font ils sont si peu jaloux, Que votre secret su les réunira tous.

CLÉOPATRE.

Sais-tu que mon secret n'est pas ce que l'on pense?

J'attends avec eux tous celui de leur naissance. CLÉOPATRE.

Pour un esprit de cour, et nourri chez les grands, Tes yeux dans leurs secrets sont bien peu pénétrants. Apprends, ma confidente, apprends à me connoître. Si je cache en quel rang le ciel les a fait naître, Vois, vois que, tant que l'ordre en demeure douteux Aucun des deux ne règne, et je règne pour eux : Quoique ce soit un bien que l'un et l'autre attende, De crainte de le perdre aucun ne le demande; Cependant je possède, et leur droit incertain Me laisse avec leur sort leur sceptre dans la main. Voilà mon grand secret. Sais-tu par quel mystère Je les laissois tous deux en dépôt chez mon frère?

J'ai cru qu'Antiochus les tenoit éloignés Pour jouir des états qu'il avoit regagnés. CLÉOPATRE.

Il occupoit leur trône, et craignoit leur présence, Et cette juste crainte assuroit ma puissance. Mes ordres en étoient de point en point suivis Quand je le menaçois du retour de mes fils <sup>1</sup>: Voyant ce foudre prêt à suivre ma colère, Quoi qu'il me plût oser, il n'osoit me déplaire; Et content malgré lui du vain titre de roi, S'il régnoit au lieu d'eux, ce n'étoit que sous moi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quelque fort et quelque ardent que soit l'amour maternel, il y a cependant des passions qui l'étonifent: il y a des mères qui oublient la nature, il y a des femmes ambitieuses ou coquettes qui ne se souviennent plus qu'elles sont mères. Telle est Cléopàtre dans la Rodogune de Corneille; telle est Ismène dans la Mère coquette de Quinault..... Dans Rodogune, Cléopàtre nous fait horreur; mais cette horreur n'est troublée par aucun scrupule, car Corneille n'a pas fait de Cléopàtre une femme qui reste bonne mère maigré ses crimes; il n'a pas heurié l'idée que nous avons de l'amour maternel; il ne nous a pas obligés à détester la femme et à aimer la mère dans le même personnage.

[Saint-Marc Giardin.]

Je te dirai bien plus. Sans violence aucune J'aurois vu Nicapor épouser Rodogune. Si, content de lui plaire et de me dédaigner, Il eût vécu chez elle en me laissant régner. Son relour me fâchoit plus que son hyménée. Et i'aurois pu l'aimer s'il ne l'eût couronnée. Tu vis comme il v fit des efforts superflus : Je fis beaucoup alors, et ferois encor plus S'il étoit quelque voie, infâme 1 ou légitime. Que m'enseignat la gloire, ou que m'ouvrit le crime, Oui me put conserver un bien que i'ai chéri Jusqu'à verser pour lui tout le sang d'un mari. Dans l'état pitoyable où m'en réduit la suite, Délices de mon cœur, il faut que je te quitte; On m'y force, il le faut : mais on verra quel fruit En recevra bientôt celle qui m'y réduit. L'amour que j'ai pour toi tourne en haine pour elle : Autant que l'un fut grand, l'autre sera cruelle: Et, puisqu'en te perdant j'ai sur qui me venger, Ma perte est supportable, et mon mal est léger.

LAONICE.

Quoi! vous parlez encor de vengeance et de haine Pour celle dont vous-même allez faire une reine? CLÉOPATRE.

Quoi! je ferois un roi pour être son époux,
Et m'exposer aux traits de son juste courroux!
N'apprendras-tu jamais, âme basse et grossière 2,
A voir par d'autres yeux que les yeux du vulgaire?
Toi qui connois ce peuple, et sais qu'aux channgs de Mars
Lâchement d'une femme il suit les étendards;
Que, sans Antiochus, Tryphon m'eût dépouillée;
Que sous lui son ardeur fut soudain réveillée;
Ne saurois-tu juger que si je nonme un roi,
C'est pour le commander, et combattre pour moi?
J'en ai le choix en main avec le droit d'aînesse;

Cette apostrophe que rieu ne provoque ni ne justifie, a été blàmée par tous les commentateurs. Cléophtre ne doit pas évidemment traiter ainsi une femme à laquelle elle fait de si terribles aveux.

In/dme est trop fort. Un défaut trop commun au théâtre, avant Racine, était de faire parler les méchants princes comme on parle d'eux, de leur faire dire qu'ils sont méchants et exécrables : cela est trop éloigné de la nature. Enfin quel intérêt a Cléopâtre de dire tant de mal d'elle-même?

Et, puisqu'il en faut faire une aide à ma foiblesse; Que la guerre sans lui ne peut se rallumer, J'userai bien du droit que j'ai de le nommer. On ne montera point au rang dont je dévale, Qu'en épousant ma haine au lieu de ma rivale : Ce n'est qu'en me vengeant qu'on me le peut ravir; Et je ferai régner qui me voudra servir.

Je vous connoissois mal.

# LAONICE. CLÉOPATRE.

Connois-moi tout entière. Quand je mis Rodogune en tes mains prisonnière, Ce ne fut ni pitié, ni respect de son rang, Qui m'arrêta le bras, et conserva son sang. La mort d'Antiochus me laissoit sans armée, Et d'une troupe en hâte à me suivre animée, Beaucoup dans ma vengeance ayant fini leurs jours M'exposoient à son frère, et foible et sans secours. Je me vovois perdue à moins d'un tel otage : Il vint, et sa fureur craignit pour ce cher gage; Il m'imposa des lois, exigea des serments, Et moi, j'accordai tout pour obtenir du temps. Le temps est un trésor plus grand qu'on ne peut croire : J'en obtins, et je crus obtenir la victoire. J'ai pu reprendre haleine; et, sous de faux apprêts.... Mais voici mes deux fils que j'ai mandés exprès. Ecoute, et tu verras quel est cet hyménée Où se doit terminer cette illustre journée.

# SCÈNE III. — CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, SÉLEUCUS, LAONICE.

### CLÉOPATRE.

Mes enfants, prenez place. Enfin voici le jour, Si doux à mes souhaits, si cher à mon amour, Où je puis voir briller sur une de vos têtes Ce que j'ai conservé parmi tant de tempêtes, Et vous remettre un bien, après tant de malheurs, Qui m'a coûté pour vous tant de soins et de pleurs. Il peut vous souvenir quelles furent mes larmes Quand Tryphon me donna de si rudes alarmes, Que, pour ne vous pas voir exposés à ses coups, Il fallut me résoudre à me priver de vous. Quelles peines depuis, grands dieux, n'ai-je soussertes! Chaque jour redoubla mes douleurs et mes pertes. Je vis votre rovaume entre ces murs réduit; Je crus mort votre père : et sur un si faux bruit Le peuple mutiné voulut avoir un maître. J'eus beau le nommer lâche, ingrat, parjure, traître, Il fallut satisfaire à son brutal désir. Et. de peur qu'il n'en prit, il m'en fallut choisir. Pour vous sauver l'état que n'eussé-je pu faire! Je choisis un époux avec des yeux de mère, Votre oncle Antiochus, et j'espérai qu'en lui Votre trône tombant trouveroit un appui : Mais à peine son bras en relève la chute, Que par lui de nouveau le sort me persécute 1; Maitre de votre état par sa valeur sauvé, Il s'obstine à remplir ce trône relevé : Qui lui parle de vous attire sa menace. Il n'a défait Tryphon que pour prendre sa place; Et de dépositaire et de libérateur Il s'érige en tyran et lâche usurpateur. Sa main l'en a puni : pardonnons à son ombre : Aussi-bien en un seul voici des maux sans nombre. Nicanor votre père, et mon premier époux.... Mais pourquoi lui donner encor des noms si doux. Puisque, l'avant cru mort, il sembla ne revivre Que pour s'en dépouiller afin de nous poursuivre? Passons; je ne me puis souvenir, sans trembler. Du coup dont j'empêchai qu'il nous put accabler : Je ne sais s'il est digne ou d'horreur ou d'estime. S'il plut aux dieux ou non, s'il fut justice ou crime; Mais, soit crime ou justice, il est certain, mes fils, Que mon amour pour vous fit tout ce que je fis : Ni celui des grandeurs, ni celui de la vie,

¹ On ne relève point une chute; on relève un trône tombé. Le reste du discours de Cléopâtre est très-artificieux, et plein de grandeur. Il semble que Raceile l'ait pris en quelque chose pour modèle du grand discours d'Agrippine à Néron: mais la situation de Cléopâtre est bien plus frappante que celle d'Agrippine, l'intérêt est beaucoup plus grand, et la scène bien autrement intéressant. '(Voltaire.)

Ne jeta dans mon cœur cette aveugle furic. J'étois lasse d'un trône où d'éternels malheurs Me combloient chaque jour de nouvelles douleurs. Ma vie est presque usée, et ce reste inutile Chez mon frère avec vous trouvoit un sûr asile : Mais voir, après douze ans et de soins et de maux, Un père vous ôter le fruit de mes travaux! Mais voir votre couronne après lui destinée Aux enfants qui naîtroient d'un second hyménée! A cette indignité je ne connus plus rien; Je me crus tout permis pour garder votre bien. Recevez donc, mes fils, de la main d'une mère, Un trône racheté par le malheur d'un père. Je crus qu'il fit lui-même un crime en vous l'ôtant; Et si j'en ai fait un en vous le rachetant, Daigne du juste ciel la bonté souveraine, Vous en laissant le fruit, m'en réserver la peine. Ne lancer que sur moi les foudres mérités, Et n'épandre sur vous que des prospérités! ANTIOCHUS.

Jusques ici, madame, aucun ne met en doute Les longs et grands travaux que notre amour 1 vous coûte: Et nous croyons tenir des soins de cet amour Ce doux espoir du trône aussi-bien que le jour; Le récit nous en charme, et nous fait mieux comprendre Quelles grâces tous deux nous vous en devons rendre : Mais, afin qu'à jamais nous les puissions bénir, Épargnez le dernier à notre souvenir; Ce sont fatalités dont l'âme embarrassée A plus qu'elle ne veut se voit souvent forcée. Sur les noires couleurs d'un si triste tableau Il faut passer l'éponge, ou tirer le rideau : Un fils est criminel quand il les examine; Et, quelque suite ensin que le ciel y destine, J'en rejette l'idée, et crois qu'en ces malheurs Le silence ou l'oubli nous sied mieux que les pleurs. Nous attendons le sceptre avec même espérance : Mais si nous l'attendons, c'est sans impatience; Nous pouvons sans régner vivre tous deux contents,

<sup>1</sup> Natre amour, c'est-à-dire, l'amour que vous nous porte

C'est le fruit de vos soins, jouissez-en long-temps : Il tombera sur nous quand vous en serez lasse; Nous le recevrons lors de bien meilleure grâce; Et l'accepter sitôt semble nous reprocher De n'être revenus que pour vous l'arracher.

SÉLEUCUS.

J'ajouterai, madame, à ce qu'u dit mon frère Que, bien qu'avec plaisir et l'un et l'autre espère, L'ambition n'est pas notre plus grand désir. Régnez, nous le verrons tous deux avec plaisir; Et c'est bien la raison que pour tant de puissance Nous vous rendions du moins un peu d'obéissance, Et que celui de nous dont le ciel a fait choix Sous votre illustre exemple apprenne l'art des rois. CLÉOPATRE.

Dites tout, mes enfants: vous fuyez la couronne, Non que son trop d'éclat ou son poids vous étonne; L'unique fondement de cette aversion, C'est la honte attachée à sa possession. Elle passe à vos yeux pour la même infamie, S'il faut la partager avec notre ennemie, Et qu'un indigne hymen la fasse retomber Sur celle qui venoit pour vous la dérober.

O nobles sentiments d'une âme généreuse!
O fils vraiment mes fils! ò mère trop heureuse!
Le sort de votre père enfin est éclairei:
Il étoit innocent, et je puis l'être aussi;
Il vous aima toujours, et ne fut mauvais père
Que charmé par la sœur, ou forcé par le frère;
Et dans cette embuscade, où son effort fut vain,
Rodogune, mes fils, le tua par ma main.
Ainsi de cet amour la fatale puissance <sup>1</sup>
Vous coûte votre père, à moi, mon innocence;
Et si ma main pour vous n'avoit tout attente,
L'effet de cet amour vous auroit tout coûté.
Ainsi vous me rendrez l'innocence et l'estime,
Lorsque vous punirez la cause de mon crime.
De cette même main qui vous a tout sauvé

<sup>1</sup> De cet amour ne se rapporte à rien ; elle entend l'amour que Nicanor avait en pour Rodogune. (Voltaire.)

# ACTE II, SCÈNE III.

Dans son sang odicux je l'aurois bien lavé; Mais comme vous aviez votre part aux offenses, Je vous ai reservé votre part aux vengeances; Et, pour ne tenir plus en suspens vos esprits, Si vous voulez régner, le trone est à ce prix. Entre deux fils que j'aime avec même tendresse Embrasser ma querelle est le seul droit d'aînesse; La mort de Rodogune en nommera l'aîné.

Quoi! vous montrez tous deux un visage étonné!
Redoutez-vous son frère? après la paix infâme
Que même en la jurant je détestois dans l'âme,
J'ai fait lever des gens par des ordres secrets
Qu'à vous suivre en tous lieux vous trouverez tout prêts;
Et tandis qu'il fait tête aux princes d'Arménie
Nous pouvons sans péril briser sa tyrannie.
Qui vous fait donc pâlir à cette juste loi?
Est-ce pitié pour elle? est-ce haine pour moi?
Voulez-vous l'épouser afin qu'elle me brave,
Et mettre mon destin aux mains de mon esclave?...
Vous ne répondez point! Allez, enfants ingrats,
Pour qui je crus en vain conserver ces états:
J'ai fait votre oncle roi, j'en ferai bien un autre;
Et mon nom peut encore ici plus que le vôtre.

### SÉLEUCUS.

Mais, madame, voyez que pour premier exploit...

### CLÉOPATRE.

Mais que chacun de vous pense à ce qu'il me doit. Je sais bien que le sang qu'à vos mains je demande N'est pas le digne essai d'une valeur bien grande; Mais si vous me devez et le sceptre et le jour, Ce doit être envers moi le sceau de votre amour : Sans ce gage ma haine à jamais s'en défie; Ce n'est qu'en m'imitant que l'on me justifie. Rien ne vous sert ici de faire les surpris : Je vous le dis encor, le trône est à ce prix; Je puis en disposer comme de ma conquête; Point d'aîné, point de roi, qu'en m'apportant sa tête, Et puisque mon seul choix vous y peut élever, Pour jouir de mon crime, il le faut achever.

SCÈNE IV. - SÉLEUCUS, ANTIOCHUS.

SÉLEUCUS.

Est-it une constance à l'épreuve du fondre Dont ce cruel arrêt met notre espoir en poudre?

ANTIOCHUS.

Est-il un coup de foudre à comparer aux coups Que ce cruel arrêt vient de lancer sur nous? SÉLEUCUS.

O haines, ô fureurs dignes d'une Mégère!
O femme, que je n'ose appeler encor mère!
Après que tes forfaits ont régné pleinement,
Ne saurois-tu souffrir qu'on règne innocemment?
Quels attraits penses-tu qu'ait pour nous la couronne,
S'il faut qu'un crime égal par ta main nous la denne?
Et de quelles horreurs nous doit-elle combler,
Si pour monter au trône il faut te ressembler?
ANTIOCHUS.

Gardons plus de respect aux droits de la nature, Et n'imputons qu'au sort notre triste aventure : Nous le nommions cruel; mais il nous étoit doux Quand il ne nous donnoit à combattre que nous. Confidents tout ensemble et rivaux l'un de l'autre, Nous ne concevions point de mal pareil au nôtre; Cependant, à nous voir l'un de l'autre rivaux, Nous ne concevions pas la moitié de nos maux.

Une douleur si sage et si respectueuse,
Ou n'est guère sensible, ou guère impétueuse;
Et c'est en de tels maux avoir l'esprit bien fort
D'en connoître la cause, et l'imputer au sort.
Pour moi, je sens les miens avec plus de foiblesse;
Plus leur cause m'est chère, et plus l'effet m'en blesse;
Non que pour m'en venger j'ose entreprendre rien;
Je donnerois encor tout mon sang pour le sien;
Je sais ce que je dois: mais dans cette contrainte,
Si je retiens mon bras, je laisse aller ma plainte;
Et j'estime qu'au point qu'elle nous a blessés,
Qui ne fait que s'en plaindre a du respect assez.
Voyez-vous bien quel est le ministère infâme
Qu'ose exiger de nous la haine d'une femme?

Voyez-vous qu'aspirant à des crimes nouveaux, De deux princes ses fils elle fait ses bourreaux? Si vous pouvez le voir, pouvez-vous vous en taire?

Je vois bien plus encor, je vois qu'elle est ma mère; Et plus je vois son crime indigne de ce rang, Plus je lui vois souiller la source de mon sang. J'en sens de ma douleur croître la violence; Mais ma confusion ny impose le silence, Lorsque dans ses forfaits sur nos fronts imprimés Je vois les traits honteux dont nous sommes formés. Je tâche à cet objet d'être aveugle ou stupide; J'ose me déguiser jusqu'à son parricide; Je me cache à moi-même un excès de malheur. Où notre ignominie égale ma douleur; Et détournant les yeux d'une mère cruelle, J'impute tout au sort qui m'a fait naître d'elle.

Je conserve pourtant encore un peu d'espoir : Elle est mère, et le sang a beaucoup de pouvoir; Et le sort l'eût-il faite encor plus inhumaine, Une larme d'un fils peut amollir sa haine.

Ah! mon frère, l'amour n'est guère véhément Pour des fils élevés dans un bannissement, Et qu'ayant fait nourrir presque dans l'esclavage Elle n'a rappelés que pour servir sa rage. De ses pleurs tant vanlés je découvre le fard 1; Nous avons en son cœur vous et moi peu de part : Elle fait bien sonner ce grand amour de mère; Mais elle seule enfin s'ainne et se considère; Et, quoi que nous étale un langage si doux, Elle a tout fait pour elle, et n'a rien fait pour nous. Ce n'est qu'un faux amour que la haine domine; Nous ayant embrassés, elle nous assassine, En veut au cher objet dont nous sommes épris,

<sup>&#</sup>x27;Ce fard des pleurs est des plus impropres. On peut demander pourquoi on a dit avec succès, le faste des pleurs, pour exprimer l'ostentation d'une douleur étudiée, et que le mot de fard n'est pas recevable? c'est qu'en effet il y a de l'ostentation, du faste, dans l'appareil d'une douleur qu'on étale; mais on un peut mettre réellement du fard sur des larmes : cette figure n'est pas juste, parce qu'elle n'est pas vraie. (Voltaire.)

Nous demande son sang, met le trône à ce prix. Ce n'est plus de sa main qu'il nous le faut attendre; Il est, il est à nous, si nous osons le prendre: Notre révolte ici n'a rien que d'innocent; Il est à l'un de nous, si l'autre le consent. Régnons, et son courroux ne sera que foiblesse; C'est l'unique moyen de sauver la princesse: Allons la voir, mon frère, et demeurons unis; C'est l'unique moyen de voir nos maux finis. Je forme un beau dessein que son amour m'inspire; Mais il faut qu'avec lui notre union conspire: Notre amour, aujourd'hui si digne de pitié, Ne sauroit triompher que par notre amitié.

ANTIOCHUS.

Cet avertissement marque une défiance Que la mienne pour vous souffre avec patience. Allons, et soyez sûr que même le trépas Ne peut rompre des nœuds que l'amour ne rompt pas.

PIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - RODOGUNE, ORONTE, LAONICE.

#### RODOGUNE.

Voilà comme l'amour succède à la colère, Comme elle ne me voit qu'avec des yeux de mère, Comme elle aime la paix, comme elle fait un roi, Et comme elle use enfin de ses fils et de moi. Et tantôt mes soupçons lui faisoient une offense? Elle n'avoit rien fait qu'en sa juste défense? Lorsque tu la trompois, elle fermoit les yeux? Ah! que ma défiance en jugeoit beaucoup mieux! Tu le vois, Laonice.

> LAONICE. Et vous voyez, madame,

Quelle sidélité vous conserve mon âme, Et qu'ayant reconnu sa haine, et mon erreur, Le cœur gros de soupirs et frémissant d'horreur, Je romps une soi due aux secrets de ma reine, Et vous viens découyrir mon erreur et sa haine.

### RODOGUNE.

Cet avis salutaire est l'unique secours A qui je crois devoir le reste de mes jours. Mais ce n'est pas assez de m'avoir avertie; Il faut de ces périls m'applanir la sortie; Il faut que tes conseils m'aident à repousser...

### LAONICE.

Madame, au nom des dieux, veuillez m'en dispenser; C'est assez que pour vous je lui sois infidèle, Sans m'engager encore à des conseils contre elle. Oronte est avec vous, qui, comme ambassadeur, Devoit de cet hymen honorer la splendeur; Comme c'est en ses mains que le roi votre frère A déposé le soin d'une tête si chère, Je vous laisse avec lui pour en délibérer. Quoi que vous résolviez, laissez-moi l'ignorer. Au reste, assurez-vous de l'amour des deux princes; Plutôt que de vous perdre ils perdront leurs provinces : Mais je ne réponds pas que ce cœur inhumain Ne veuille à leur refus s'armer d'une autre main. Je vous parle en tremblant; si j'étois ici vue, Votre péril croîtroit, et je serois perdue. Fuyez, grande princesse, et souffrez cet adieu.

### RODOGUNE.

Va, je reconnoîtrai ce service en son lieu.

# SCÈNE II. - RODOGUNE, ORONTE.

#### RODOGUNE.

Que ferons-nous, Oronte, en ce péril extrême, Où l'on fait de mon sang le prix d'un diadème? Fuirons-nous chez mon frère? attendrons-nous la mort? Ou ferons-nous contre elle un généreux effort?

### ORONTE.

Notre suite, madame, est assez difficile; J'ai vu des gens de guerre épandus par la ville. Si l'on veut votre perte, on vous fait observer; Ou, s'il vous est permis encor de vous sauver, L'avis de Laonice est sans doute une adresse : Feignant de vous servir elle sert sa maîtresse. La reine, qui surtout craint de vous voir régner. Vous donne ces terreurs pour vous faire éloigner; Et pour rompre un hymen qu'avec peine elle endure. Elle en veut à vous-même imputer la rupture. Elle obtiendra par vous le but de ses souhaits, Et vous accusera de violer la paix; Et le roi, plus piqué contre vous que contre elle, Vous voyant lui porter une guerre nouvelle. Blàmera vos frayeurs, et nos légèrelés. D'avoir osé douter de la foi des traités: Et peut-ètre, pressé des guerres d'Arménie. Vous laissera moquée, et la reine impunie.

A ces honteux moyens gardez de recourir. C'est ici qu'il vous faut ou régner ou périr. Le ciel pour vous ailleurs n'a point fait de couronne; Et l'on s'en rend indigne alors qu'on l'abandonne.

RODOGUNE.

Ah! que de vos conseils j'aimerois la vigueur, Si nous avions la force égale à ce grand cœur! Mais pourrons-nous braver une reine en colère Avcc ce peu de gens que m'a laissés mon frère? ORONTE.

J'aurois perdu l'esprit si j'osois me vanter
Qu'avec ce peu de gens nous puissions résister.
Nous mourrons à vos pieds, c'est toute l'assistance
Que vous peut en ces lieux offrir notre impuissance:
Mais pouvez-vous trembler quand dans ces meines lieux
Vous portez le grand maître et des rois et des dieux?
L'amour fera lui seul tout ce qu'il vous faut faire.
Faites-vous un rempart des fils contre la mère;
Ménagez bien leur flamme, ils voudront tout pour vous;
Et ces astres naissants sont adorés de tous.
Quoi que puisse en ces lieux une reine cruelle,
Pouvant tout sur ses fils, vous y pouvez plus qu'elle.
Cependant trouvez bon qu'en ces extrémités
Je tâche à rassembler nos Parthes écartés;
lls sont peu, mais vaillants, et peuvent de sa rage

Empêcher la surprise et le premier outrage. Craignez moins; et surtout, madame, en ce grand jour, Si vous voulez régner, faites régner l'amour.

### SCÈNE III. - RODOGUNE, seule.

Quoi! je pourrois descendre à ce lâche artifice D'aller de mes amants mendier le service, Et, sous l'indigne appât d'un coup d'œil affété, J'irois jusqu'en leurs cœurs chercher ma sûreté! Celles de ma naissance ont horreur des bassesses; Leur sang tout généreux hait ces molles adresses. Quel que soit le secours qu'ils me puissent offrir, Je croirai faire assez de le daigner souffrir: Je verrai leur amour, j'éprouverai sa force, Sans flatter leurs désirs, sans leur jeter d'amorce; Et, s'il est assez fort pour me servir d'appui, Je le ferai régner, mais en régnant sur lui.

Sentiments étouffés de colère et de haine, Rallumez vos flambeaux à celles de la reine, Et d'un oubli contraint rompez la dure loi, Pour rendre enfin justice aux mânes d'un grand roi, Rapportez à mes yeux son image sanglante, D'amour et de fureur encore étincelante, Telle que je le vis, quand tout percé de coups Il me cria : « Vengeauce! Adieu; je meurs pour vous! » Chère ombre, hélas! bien loin de l'avoir poursuivie, J'allois baiser la main qui t'arracha la vie, Rendre un respect de fille à qui versa ton sang ; Mais pardonne aux devoirs que m'impose mon rang : Plus la haute naissance approche des couronnes, Plus cette grandeur même asservit nos personnes; Nous n'avons point de cœur pour aimer ni hair; Toutes nos passions ne savent qu'obéir. Après avoir armé pour venger cet outrage, D'une paix mal conçue on m'a faite le gage; Et moi, fermant les yeux sur ce noir attentat, Je suivois mon destin en victime d'état : Mais aujourd'hui qu'on voit cette main parricide, Des restes de ta vie insolemment avide, Vouloir encor percer ce sein infortuné,

Pour y chercher le cœur que ta m'avois donné, De la paix qu'elle rompt je ne suis plus le gage; Je brise avec honneur mon illustre esclavage; J'ose reprendre un cœur pour aimer et hair, Et ce n'est plus qu'à toi que je veux obéir.

Le consentiras-tu cet effort sur ma flamme,
Toi, son vivant portrait, que j'adore dans l'âme,
Cher prince, dont je n'ose en mes plus doux souhaits
Fier encor le nom aux murs de ce palais?
Je sais quelles seront tes douleurs et tes craintes;
Je vois déjà tes maux, j'entends déjà tes plaintes:
Mais pardonne aux devoirs qu'exige enfin un roi
A qui tu dois le jour qu'il a perdu pour moi.
J'aurai mêmes douleurs, j'aurai mêmes alarmes;
S'il t'en coûte un soupir, j'en verserai des larmes.

Mais, dieux! que je me trouble en les voyant tous deux!
Amour, qui me confonds, cache du moins tes feux;
Et, content de mon cœur dont je te fais le maître,
Dans mes regards surpris garde-toi de paroître.

# SCÈNE IV. - ANTIOCHUS, SÉLEUCUS, RODOGUNE.

### ANTIOCHUS.

Ne vous offensez pas, princesse, de nous voir De vos yeux à vous-même expliquer le pouvoir. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nos cœurs en soupirent, A vos premiers regards tous deux ils se rendirent : Mais un profond respect nous fit taire, et brûler; Et ce même respect nous force de parler.

L'heureux moment approche où votre destinée Semble être aucunement à la nôtre enchaînée, Puisque d'un droit d'aînesse incertain parmi nous <sup>1</sup> La nôtre attend un sceptre, et la vôtre un époux. C'est trop d'indignite que notre souveraine De l'un de ses captifs tienne le nom de reine; Notre amour s'en ofiense, et, changeant cette loi, Remet à notre reine à nous choisir un roi. Ne vous abaissez plus à suivre la couronne; Donnez-la, sans souffrir qu'avec elle on vous donne; Réglez notre destin qu'ont mal réglé les dieux;

<sup>&#</sup>x27; C'est-à-dire, insertain entre nous deux.

Notre seul droit d'ainesse est de plaire à vos yeux : L'ardeur qu'allume en nous une flamme si pure Préfère votre choix au choix de la nature, Et vient sacrifier à votre élection <sup>1</sup> Toute notre espérance et notre ambition.

Prononcez donc, madame, et faites un monarque:
Nous céderons sans honte à cette illustre marque;
Et celui qui perdra votre divin objet<sup>2</sup>
Demeurera du moins votre premier sujet;
Son amour immortel saura toujours lui dire
Que ce rang près de vous vaut ailleurs un empire;
Il y mettra sa gloire, et, dans un tel malheur,
L'heur de vous obéir flattera sa douleur.

### RODOGUNE.

Princes, je dois beaucoup à cette déférence De votre ambition et de votre espérance; Et j'en recevrois l'offre avec quelque plaisir, Si celles de mon rang avoient droit de choisir. Comme sans leur avis les rois disposent d'elles, Pour affermir leur trône, ou finir leurs querelles, Le destin des états est arbitre du leur. Et l'ordre des traités régle tout dans leur cœur. C'est lui que suit le mien, et non pas la couronne : l'aimerai l'un de vous, parce qu'il me l'ordonne; Du secret révélé j'en prendrai le pouvoir, Et mon amour pour naître attendra mon devoir. N'attendez rien de plus, ou votre attente est vaine. Le choix que vous m'offrez appartient à la reine; l'entreprendrois sur elle à l'accepter de vous. Peut-être on vous a tû jusqu'où va son courroux: Mais je dois par épreuve assez bien le connoître Pour suir l'occasion de le faire renaître. Que n'en ai-je souffert, et que n'a-t-elle osé! Je veux croire avec vous que tout est apaisé; Mais craignez avec moi que ce choix ne ranime Cette haine mourante à quelque nouveau crime :

¹ C'est-à-dire, à votre choix; mais ce mot se trouvant deja deux tois dans le vers précédent, Corneille, pour éviter de l'employer une troisième, a recouru à une expression impropre, et qui n'a jamais été d'usage dans ce sens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est-à-dire, votre divine personne.—Voltaire dit avec raison qu'une semane ne peut pas être son propre objet.

Pardonnez-moi ce mot qui viole un oubli Que la paix entre nous doit avoir établi. Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre, Qui l'ose réveiller peut s'en laisser surprendre; Et je mériterois qu'il me pût consumer, Si je lui fournissois de quoi se rallumer.

SÉLEUCUS.

Pouvez-vous redouter sa haine renaissante. S'il est en votre main de la rendre impuissante? Faites un roi, madame, et régnez avec lui; Son courroux désarmé demeure sans appui, Et toutes ses fureurs sans effet rallumées Ne pousseront en l'air que de vaines fumées. Mais a-t-elle intérêt au choix que vous ferez Pour en craindre les maux que vous vous figurez? La couronne est à nous; et, sans lui faire injure, Sans manquer de respect aux droits de la nature, Chacun de nous à l'autre en peut céder sa part. Et rendre à votre choix ce qu'il doit au hasard. Ou'un si foible scrupule en notre faveur cesse : Votre inclination vaut bien un droit d'ainesse, Dont vous seriez traitée avec trop de rigueur. S'il se trouvoit contraire aux vœux de votre cœur. On yous applaudiroit, quand yous seriez à plaindre; Pour vous faire réguer ce seroit vous contraindre. Vous donner la couronne en vous tyrannisant, Et verser du poison sur ce noble présent. Au nom de ce beau scu qui tous deux nous consume, Princesse, à notre espoir ôtez cette amertume: Et permettez que l'heur qui suivra votre époux Se puisse redoubler à le tenir de vous. RODOGUNE.

Ce beau feu vous aveugle autant comme il vous brûle; Et, tâchant d'avancer, son effort vous recule. Vous croyez que ce choix que l'un et l'autre attend Pourra faire un heureux sans faire un mécontent, Et moi, quelque vertu que votre cœur prépare, Je crains d'en faire deux si le mien se déclare:

Non que de l'un et l'autre il dédaigne les vœux; Je tiendrois à bonheur d'ètre à l'un de vous deux:
Mais souffrez que je suive enfin ce qu'on m'ordonne;

Je me mettrai trop haut s'il faut que je me donne; Quoique aisément je cède aux ordres de mon roi, Il n'est pas bien aisé de m'obtenir de moi.
Savez-vous quels devoirs, quels travaux, quels services, Voudront de mon orgueil exiger les caprices; Par quels degrés de gloire on me peut mériter; En quels affreux périls il faudra vous jeter? Ce cœur vous est acquis après le diadème, Princes; mais gardez-vous de le rendre à lui-même. Vous y renoncerez peut-être pour jamais Quand je vous aurai dit à quel prix je le mets. séleuces.

Quels seront les devoirs, quels travaux, quels services, Dont nous ne vous fassions d'amoureux sacrifices? Et quels affreux périls pourrons-nous redouter,

Et quels affreux périls pourrons-nous redouter, Si c'est par ces degrés qu'on peut vous mériter?

Princesse, ouvrez ce cœur, et jugez mieux du nôtre; Jugez mieux du beau feu qui brûle l'un et l'autre; Et dites hautement à quel prix votre choix Veut faire l'un de nous le plus heureux des rois.

Princes, le voulez-vous?

ANTIOCHUS.

C'est notre unique envie.

RODOGUNE.

Je verrai cette ardeur d'un repentir suivie.

Avant ce repentir tous deux nous périrons.

Enfin yous le voulez?

séleucus. Nous vous en conjurons. RODOGUNE.

Eh bien donc! il est temps de me faire connoître. J'obéis à mon roi! puisqu'un de vous doit l'être; Mais quand j'aurai parlé, si vous vous en plaignez, J'atteste tous les dieux que vous m'y contraignez, Et que c'est malgré moi qu'à moi-mème rendue J'écoute une chaleur qui m'étoit défendue, Qu'un devoir rappelé me rend un souvenir

Que la foi des traités ne doit plus retenir. Tremblez, princes, tremblez au nom de votre père; Il est mort, et pour moi, par les mains d'une mère : Je l'avois oublie, sujette à d'autres lois; Mais libre, je lui rends enfin ce que je dois. C'est à vous de choisir mon amour, ou ma haine. J'aime les fils du roi, je hais ceux de la reine : Réglez-vous là-dessus; et, sans plus me presser. Voyez auguel des deux vous voulez renoncer. Il faut prendre parti: mon choix suivra le vôtre : Je respecte autant l'un que je déteste l'autre. Mais ce que j'aime en vous du sang de ce grand roi, S'il n'est digne de lui, n'est pas digne de moi. Ce sang que vous portez, ce trône qu'il vous laisse, Valent bien que pour lui votre cœur s'intéresse. Votre gloire le veut, l'amour vous le prescrit. Oui peut contre elle et lui soulever votre esprit? Si vous leur préférez une mère cruelle, Soyez cruels, ingrats, parricides comme elle: Vous devez la punir, si vous la condamnez; Vous devez l'imiter, si vous la soutenez. Quoi! cette ardeur s'éteint! l'un et l'autre soupire! J'avois su le prévoir, j'avois su le prédire...

ANTIOCHUS.

Princesse...

#### RODOGUNE.

Il n'est plus temps, le mot en est lâché : Quand j'ai voulu me taire, en vain je l'ai tâché. Appelez ce devoir haine, rigueur, colère ; Pour gagner Rodogune il faut venger un père; Je me donne à ce prix : osez me mériter, Et voyez qui de vous daignera m'accepter. Adieu, princes 1.

<sup>&#</sup>x27;En douant ses héros du goût et du don de parler, Corneille n'oublie pout de les placer dans des situations où ils alent à agir; tout, chez lui, tend aux effets de situation; c'est la situation qu'il cherche constamment à préparer et à mettre en saillie: dans ses Examens, il ne s'applaudit que rarement du sentiment ou de l'idée qu'il a su exprimer; mais il se félicite sans cesse de l'invention de telle ou telle situation, ou bien des moyens qu'il a inventés pour rendre vraisemblable et convenable la situation à laquelle il voulait arriver. A la vérité, il abuse de cet art trop facile de se créer les embarras dont il a besoin; c'est dans les subtilités de son temps plutôt que dans la nature qu'il cherche les senti-

## ACTE HI, SCENE V.

## SCÈNE V. - ANTIOCHUS, SÉLEUCUS.

ANTIOCHUS.

Hélas! c'est donc ainsi qu'on traite Les plus profonds respects d'une amour si parfaite! séleucus.

Elle nous fuit, mon frère, après cette rigueur.

Elle fuit, mais en Parthe, en nous perçant le cœur. séleucus.

Que le ciel est injuste! Une âme si cruelle Méritoit notre mère, et devoit naître d'elle.

ANTIOCHUS.

Plaignons-nous sans blasphème.

SÉLEUCUS.

Ah! que vous me génez

Par cette retenue où vous vous obstinez!
Faut-il encor régner? faut-il l'aimer encore?
ANTIOCHUS.

Il faut plus de respect pour celle qu'on adore.

C'est ou d'elle ou du trône être ardemment épris, Que vouloir ou l'aimer ou régner à ce prix.

ANTIOCHUS.

C'est et d'elle et de lui tenir bien peu de compte, Que faire une révolte et si pleine et si prompte.

ments nécessaires à l'action qu'il veut produire. Ainsi Rodogune, prête à épouser celui des deux princes auquel son devoir la donnera quand il sora déclaré l'ainé, ne se croit pas permis de se donner elle-même sans exiger pour condition que son premier mari soit vengé, c'est-à-dire sans obliger le prince qu'elle choisira à assassiner sa mère:

Je me mettrai trop haut s'il faut que je me donne, etc.

Cette épouvantable proposition u est qu'une subtile invention destinée à fouder la situation du cinquième acte, en plaçant Rodogune ello-mème dans la nécessité de prolonger l'incertitude des deux princes; et lorsque cette incerttude cesse par l'aveu qu'elle fant à Antiochus et par le renoncement de Séleucus, la facilité avec laquelle Rodogune abandonne son projet ajoute encore à la bizarrerie de l'idée qui l'a produit :

Votre refus est juste autant que ma demande, etc.

C'était ainsi que le siècle de Corneille lui apprenait à traiter les sentiments du cœur; ce siècle, si dévot à l'amour, est un exemple, parmi tant d'autres, des effets de la superstition sur le véritable culte; et le grave, le simple Corneille, soumis aux superstitions de la galanterie de son temps, montre d'une façon échatante à quel point un l'omme de génic peut asservir sa raison aux capraces de la multitude, qu'il écouts pour s'en faire écouter. (Guizot.)

SÉLBUCUS.

Lorsque l'obéissance a tant d'impiété, La révolte devient une nécessité.

ANTIOCHUS.

La révolte, mon frère, est bien précipitée Quand la loi qu'elle rompt peut être rétractée: Et c'est à nos désirs trop de témérité De vouloir de tels biens avec facilité : Le ciel par les travaux veut qu'on monte à la gloire; Pour gagner un triomphe il faut une victoire. Mais que je tâche en vain de flatter nos tourments! Nos malheurs sont plus forts que ces déguisements. Leur excès à mes yeux paroit un noir abime Où la haine s'apprête à couronner le crime. Où la gloire est sans nom, la vertu sans honneur. Où sans un parricide il n'est point de bonheur; Et, voyant de ces maux l'épouvantable image. Je me sens affoiblir quand ie vous encourage: Je frémis, je chancelle; et mon cœur abattu Suit tantôt sa douleur, et tantôt sa vertu. Mon frère, pardonnez à des discours sans suite, Oui font trop voir le trouble où mon âme est réduite.

SÉLEUCUS.

J'en ferois comme vous, si mon esprit troublé
Ne secouoit le joug dont il est accablé.
Dans mon ambition, dans l'ardeur de ma flamme,
Je vois ce qu'est un trône, et ce qu'est une femme;
Et, jugeant par leur prix de leur possession,
J'éteins enfin ma flamme, et mon ambition;
Et je vous céderois l'un et l'autre avec joie,
Si, dans la liberté que le ciel me renvoie,
La crainte de vous faire un funeste présent
Ne me jetoit dans l'àme un remords trop cuisant.
Dérobons-nous, mon frère, à ces âmes cruelles,
Et laissons-les sans nous achever leurs querelles.

ANTIOCHUS.

Comme j'aime beaucoup, j'espère encore un peu. L'espoir ne peut s'éteindre où brûle tant de feu; Et son reste confus me rend quelques lumières Pour juger mieux que vous de ces âmes si fières. Croyez-moi, l'une et l'autre a redouté nos pleurs: I. sur fuite à nos soupirs a dérobé leurs cœurs; Et, si tantôt leur haine eût attendu nos larmes, Leur haine à nos doulcurs auroit rendu les armes.

Pleurez donc à leurs yeux, gémissez, soupirez, Et je craindrai pour vous ce que vous espérez. Quoi qu'en votre faveur vos pleurs obticument d'elles, Il vous faudra parer leurs haines mutuelles, Sauver l'une de l'autre; et peut-ètre leurs coups. Vous trouvant au milieu, ne perceront que vous : C'est ce qu'il faut pleurer. Ni maîtresse ni mère N'ont plus de choix ici ni de lois à nous faire 1; Quoi que leur rage exige ou de vous ou de moi, Rodogune est à vous, puisque je vous fais roi. Èpargnez vos soupirs près de l'une et de l'autre. J'ai trouvé mon bonheur, saisissez-vous du vôtre : Je n'en suis point jaloux; et ma triste amitié Ne le verra jamais que d'un œil de pitié.

### SCÈNE VI. - ANTIOCHUS, seul.

Que je serois heureux si je n'aimois un frère! Lorsqu'il ne veut pas voir le mal qu'il se veut faire, Mon amitié s'oppose à son aveuglement : Elle agira pour vous, mon frère, également, Et n'abusera point de cette violence Que l'indignation fait à votre espérance. La pesanteur du coup souvent nous étourdit : On le croit repoussé quand il s'approfondit; Et, quoi qu'un juste orgueil sur l'heure persuade, Qui ne sent point son mal est d'autant plus malade; Ces ombres de santé cachent mille poisons, Et la mort suit de près ces fausses guérisons. Daignent les justes dieux rendre vain ce présage! Cependant allons voir si nous vaincrons l'orage, Et si, contre l'effort d'un si puissant courroux, La nature et l'amour voudront parler pour nous

C'est-à-dire ; Ni Cléopàtre ni Rodogune n'ont plus désormais à choisir entre 18 is, puisque je vous fais roi, et que je vous cède Rodogune. (Palissot.)

## ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I. - RODOGUNE, ANTIOCHUS.

RODOGUNE.

Prince, qu'ai-je entendu? parce que je soupire, Vous présumez que j'aime, et vous m'osez le diret Est-ce un frère, est-ce vous, dont la témérité S'imagine.....

#### ANTIOCHUS.

Apaisez ce courage irrilé,
Princesse; aucun de nous ne seroit téméraire
Jusqu'à s'imaginer qu'il eût l'heur de vous plaire:
Je vois votre mérite et le peu que je vaux,
Et ce rival si cher connoît mieux ses défauts.
Mais si tantôt ce cœur parloit par votre bouche,
Il veut que nous croyons qu'un peu d'amour le touche,
Et qu'il daigne écouter quelques-uns de nos vœux,
Puisqu'il tient à bonheur d'être à l'un de nous deux.
Si c'est présomption de croire ce miracle,
C'est une impiété de douter de l'oracle,
Et mériter les maux où vous nous condamnez,
Qu'éteindre un bel espoir que vous nous ordonnez.
Princesse, au nom des dieux, au nom de cette flamme...
RODOGUNE.

Un mot ne fait pas voir jusques au fond d'une âme; Et votre espoir trop prompt prend trop de vanité Des termes obligeants de ma civilité.

Je l'ai dit, il est vrai; mais, quoi qu'il en puisse être, Méritez cet amour que vous voulez connoître.

Lorsque j'ai soupiré, ce n'étoit pas pour vous;
J'ai donné ces soupirs aux mânes d'un époux;
Et ce sont les effets du souvenir fidèle
Que sa mort à toute heure en mon âme rappelle.

Princes, soyez ses fils, et prenez son parti.

ANTIOCHUS.

Recevez donc son cœur en nous deux réparti;

Ce cœur qu'un saint amour rangea sous votre empire, Ce cœur, pour qui le vôtre à tout moment soupire, Ce cœur, en vous aimant indignement percé, Reprend pour vous aimer le sang qu'il a versé; Il le reprend en nous, il revit, il vous aime, Et montre, en vous aimant, qu'il est encor le même. Ah! princesse, en l'état où le sort nous a mis, Pouvons-nous mieux montrer que nous sommes ses sils? RODOGUNE.

Si c'est son cœur en vous qui revit et qui m'aime, Faites ce qu'il seroit s'il vivoit en lui-même; A ce cœur qu'il vous laisse osez prêter un bras : Pouvez-vous le porter, et ne l'écouter pas? S'il vous explique mal ce qu'il en doit attendre, Il emprunte ma voix pour mieux se faire entendre. Une seconde fois il vous le dit par moi; Prince, il faut le venger.

ANTIOCHUS.

J'accepte cette loi.

Nommez les assassins, et j'y cours. RODOGUNE.

Quel mystère

Vous fait, en l'acceptant, méconnoître une mère? ANTIOCHUS.

Ah! si vous ne voulez voir finir nos destins, Nommez d'autres vengeurs ou d'autres assassins. RODOGUNE.

Ah! je vois trop régner son parti dans votre âme; Prince, vous le prenez?

ANTIOCHUS.

Oui, je le prends, madame; Et j'apporte à vos pieds le plus pur de son sang Oue la nature enferme en ce malbeureux flanc. Satisfaites vous-même à cette voix secrète Dont la vôtre envers nous daigne être l'interprète : Exécutez son ordre; et hâtez-yous sur moi De punir une reine, et de venger un roi : Mais quitte par ma mort d'un devoir si sévère, Écoutez-en un autre en faveur de mon frère. De deux princes unis à soupirer pour vous Prenez l'un pour victime, et l'autre pour epoux;

Punissez un des fils des crimes de la mère, Mais payez l'autre aussi des services du père; Et laissez un exemple à la postérité Et de rigueur entière, et d'entière équité. Quoi! n'écouterez-vous ni l'amour ni la haine? Ne pourrai-je obtenir ni salaire ni peine? Ce cœur qui vous adore, et que vous dédaignez...

Hélas, prince!

ANTIOCHUS.

Est-ce encor le roi que vous plaignez? Ce soupir ne va-t-il que vers l'ombre d'un père? RODOGUNE.

Allez, ou pour le moins rappelez votre frère :
Le combat pour mon âme étoit moins dangereux
Lorsque je vous avois à combattre tous deux :
Vous êtes plus fort seul que vous n'étiez ensemble;
Je vous bravois tantôt, et maintenant je tremble.
J'aime; n'abusez pas, prince, de mon secret :
Au milieu de ma haine il m'échappe à regret;
Mais enfin il m'échappe, et cette retenue
Ne peut plus soutenir l'effort de votre vue.
Oui, j'aime un de vous deux malgré ce grand courroux.
Et ce dernier soupir dit assez que c'est vous.

Un rigoureux devoir à cet amour s'oppose : Ne m'en accusez point, vous en êtes la cause: Vous l'avez fait renaître en me pressant d'un choix Qui rompt de vos traités les favorables lois. D'un père mort pour moi voyez le sort étrange : Si vous me laissez libre, il faut que je le venge; Et mes feux dans mon âme ont beau s'en mutiner. Ce n'est qu'à ce prix seul que je puis me donner : Mais ce n'est pas de vous qu'il faut que je l'attende, Votre refus est juste autant que ma demande. A force de respect votre amour s'est trahi. Je voudrois vous hair s'il m'avoit obéi; Et je n'estime pas l'honneur d'une vengeance Jusqu'à vouloir d'un crime être la récompense. Rentrons donc sous les lois que m'impose la paix. Puisque m'en affranchir c'est vous perdre à jamais. Prince, en votre faveur je ne puis davantage :

L'orgueil de ma naissance enfle encor mon courage; Et, quelque grand pouvoir que l'amour ait sur moi, Je n'oublirai jamais que je me dois un roi. Oui, malgré mon amour, j'attendrai d'une mère Que le trône me donne ou vous ou votre frère. Attendant son secret vous aurez mes désirs; Et, s'il le fait régner, vous aurez mes soupirs: C'est tout ce qu'à mes feux ma gloire peut permettre, Et tout ce qu'à vos feux les miens osent promettre.

ANTIOCHUS.

Que voudrois-je de plus? Son bonheur est le mien; Rendez heureux ce frère, et je ne perdrai rien. L'amitié le consent, si l'amour l'appréhende : Je bénirai le ciel d'une perte si grande; Et, quittant les douceurs de cet espoir flottant, Je mourrai de douleur, mais je mourrai content.

Et moi, si mon destin entre ses mains me livre, Pour un autre que vous s'il m'ordonne de vivre, Mon amour... Mais adieu; mon esprit se confond Prince, si votre flamme à la mienne répond, Si vous n'êtes ingrat a ce cœur qui vous aime, Ne me revoyez point qu'avec le diadème.

## SCÈNE II. - ANTIOCHUS, seul.

Les plus doux de mes vœux enfin sont exaucés.
Tu viens de vaincre, amour; mais ce n'est pas assez:
Si tu veux triompher en cette conjoncture,
Après avoir vaincu, fais vaincre la nature;
Et prête-lui pour nous ces tendres sentiments
Que ton ardeur inspire aux cœurs des vrais amants,
Cette pitié qui force, et ces dignes foiblesses
Dont la vigueur détruit les fureurs vengeresses.
Voici la reine. Amour, nature, justes dieux,
Faites-la-moi fléchir, ou mourir à ses yeux.

SCÈNE III. - CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, LAONICE.

CLÉOPATRE.

Eh bien! Antiochus, vous dois-je la couronne?

### RODOGUNE.

ANTIOCHUS.

Leurs charmes à nos cœurs sont également doux. Nous périrons tous deux, s'il faut périr pour vous; Mais aussi...

CLEOPATRE.

Poursuivez, fils ingrat et rebelle.

ANTIOCHUS.

Nous périrons tous deux, s'il faut périr pour elle.

Périssez, périssez; votre rébellion Mérite plus d'horreur que de compassion. Mes yeux sauront le voir sans verser une larme, Sans regarder en vous que l'objet qui vous charme; Et je triompherai, voyant périr mes fils, De ses adorateurs, et de mes ennemis.

#### ANTIOCHUS.

Eh bien! triomphez-en; que rien ne vous retienne:
Votre main tremble-t-elle? y voulez-vous la mienne?
Madame, commandez, je suis prêt d'obéir;
Je percerai ce cœur qui vous ose trahir:
Heureux si par ma mort je puis vous satisfaire,
Et noyer dans mon sang toute votre colère!
Mais si la dureté de votre aversion
Nomme encor notre amour une rébellion,
Du moins souvenez-vous qu'elle n'a pris pour armes
Que de foibles soupirs et d'impuissantes larmes.

CLÉOPATRE.

Ah! que n'a-t-elle pris et la flamme et le fer!
Que bien plus aisément j'en saurois triompher!
Vos larmes dans mon cœur ont trop d'intelligence,
Elles ont presque éteint cette ardeur de vengeance :
Je ne puis refuser des soupirs à vos pleurs;
Je sens que je suis mère auprès de vos douleurs.
C'en est fait, je me rends, et ma colère expire.
Rodogune est à vous, aussi-bien que l'empire;
Rendez grâces aux dieux qui vous ont fait l'aîné:
Possédez-la, régnez.

ANTIOCHUS.

O moment fortuné!
O trop heureuse fin de l'exees de ma peine!

Donnât à l'un de nous le trône et la princesse? Vous avez bien fait plus, yous nous l'avez fait voir; Et c'étoit par vos mains nous mettre en son pouvoir. Qui de nous deux, madame, eût osé s'en défendre, Quand vous nous ordonniez à tous deux d'y prétendre? Si sa beauté dès lors n'eût allumé nos feux, Le devoir auprès d'elle eût attaché nos vœux; Le désir de régner eût fait la même chose; Et, dans l'ordre des lois que la paix nous impose, Nous devions aspirer à sa possession Par amour, par devoir, ou par ambition. Nous avons donc aimé, nous ayons cru yous plaire; Chacun de nous n'a craint que le bonheur d'un frère; Et cette crainte enfin cédant à l'amitié, J'implore pour tous deux un moment de pitié. Avons-nous dû prévoir cette haine cachée, Que la foi des traités n'avoit point arrachée?

#### CLÉOPATRE.

Non, mais vous avez dû garder le souvenir Des hontes que pour vous j'avois su prévenir, Et de l'indigne état où votre Rodogune Sans moi, sans mon courage, cut mis votre fortune. Je croyois que vos cœurs, sensibles à ces coups. En sauroient conserver un généreux courroux; Et je le retenois avec ma douceur feinte, Afin que, grossissant sous un peu de contrainte. Ce torrent de colère et de ressentiment Fût plus impétueux en son débordement. Je fais plus maintenant : je presse, sollicite, Je commande, menace, et rien ne vous irrite. Le sceptre, dont ma main vous doit récompenser. N'a point de quoi vous faire un moment balancer: Vous ne considérez ni lui, ni mon injure; L'amour étouffe en vous la voix de la nature : Et je pourrois aimer des sils dénaturés!

#### ANTIOCHUS.

La nature et l'amour ont leurs droits séparés; L'un n'ôte point à l'autre une âme qu'il possède.

#### CLÉOPATRE.

Non, non; où l'amour règne, il faut que l'autre cède.

#### ANTIOCHUS.

Leurs charmes à nos cœurs sont également doux. Nous périrons tous deux, s'il faut périr pour vous; Mais aussi...

CLEOPATRE.

Poursuivez, fils ingrat et rebelle.

ANTIOCHUS.

Nous périrons tous deux, s'il faut périr pour elle.

Périssez, périssez; votre rébellion Mérite plus d'horreur que de compassion. Mes yeux sauront le voir sans verser une larme, Sans regarder en vous que l'objet qui vous charme; Et je triompherai, voyant périr mes fils, De ses adorateurs, et de mes enuemis.

#### ANTIOCHUS.

Eh bien! triomphez-en; que rien ne vous retienne:
Votre main tremble-t-elle? y voulez-vous la mienne?
Madame, commandez, je suis prêt d'obéir;
Je percerai ce cœur qui vous ose trahir:
Heureux si par ma mort je puis vous satisfaire,
Et noyer dans mon sang toute votre colère!
Mais si la dureté de votre aversion
Nomme encor notre amour une rébellion,
Du moins souvenez-vous qu'elle n'a pris pour armes
Que de foibles soupirs et d'impuissantes larmes.

#### CLÉOPATRE.

Ah! que n'a-t-elle pris et la flamme et le fer! Que bien plus aisément j'en saurois triompher! Vos larmes dans mon cœur ont trop d'intelligence, Elles ont presque éteint cette ardeur de vengeance : Je ne puis refuser des soupirs à vos pleurs; Je sens que je suis mère auprès de vos douleurs. C'en est fait, je me rends, et ma colère expire. Rodogune est à vous, aussi-bien que l'empire; Rendez grâces aux dieux qui vous ont fait l'aîné: Possédez-la, régnez.

#### ANTIOCHUS.

O moment fortuné! O trop heureuse fin de l'excès de ma peine! Je rends grâces aux dieux qui calment votre haine. Madame, est-il possible?

CLÉOPATRE.

En vain j'ai résisté.

La nature est trop forte, et mon cœur s'est domté. Je ne vous dis plus rien, vous aimez votre mère, Et votre amour pour moi taira ce qu'il faut taire.

ANTIOCHUS.

Quoi! je triomphe donc sur le point de périr! La main qui me blessoit a daigné me guérir! CLÉOPATRE.

Oui, je veux couronner une slamme si belle. Allez à la princesse en porter la nouvelle; Son cœur comme le vôtre en deviendra charmé : Vous n'aimeriez pas tant si vous n'étiez aimé.

ANTIOCHUS.

Heureux Antiochus! heureuse Rodogune! Oui, madame, entre nous la joie en est commune.

CLÉOPATRE.

Allez donc; ce qu'ici vous perdez de moments Sont autant de larcins à vos contentements; Et ce soir, destiné pour la cérémonie, Fera voir pleinement si ma haine est sinie.

ANTIOCHUS.

Et nous vous ferons voir tous nos désirs bornés A vous donner en nous des sujets couronnés.

SCÈNE IV. -- CLÉOPATRE, LAONICE.

LAONICE.

Enfin ce grand courage a vaincu sa colère. CLÉOPATRE.

Que ne peut point un fils sur le cœur d'une mère! LAONICE.

Vos pleurs coulent encore, et ce cœur adouci.... CLÉOPATRE.

Envoyez-moi son frère, et nous laissez ici. Sa douleur sera grande, à ce que je présume; Mais j'en saurai sur l'heure adoucir l'amertume. Ne lui témoignez rien : il lui sera plus doux D'apprendre tout de moi, qu'il ne seroit de vous.

### SCÈNE V. - CLÉOPATRE, seule.

Que tu pénètres mal le fond de mon courage! Si je verse des pleurs, ce sont des pleurs de rage; Et ma baine, qu'en vain tu crois s'évanouir, Ne les a fait couler qu'afin de t'éblouir. Je ne veux plus que moi dedans ma confidence. Et toi, crédule amant, que charme l'apparence, Et dont l'esprit léger s'attache avidement Aux attraits captieux de mon déguisement, Va, triomphe en idée avec ta Rodogune, Au sort des immortels préfère ta fortune, Tandis que, mieux instruite en l'art de me venger, En de nouveaux malheurs je saurai te plonger. Ce n'est pas tout d'un coup que tant d'orgueil trébuche : De qui se rend trop tôt on doit craindre une embûche: Et c'est mal démêler le cœur d'avec le front, Que prendre pour sincère un changement si prompt. L'effet te fera voir comme je suis changée.

## SCÈNE VI. - CLÉOPATRE, SÉLEUCUS.

CLÉOPATRE.

Savez-vous, Séleucus, que je me suis vengée?

Pauvre princesse, hélas!

CLÉOPATRE.

Vous déplorez son sort!

Quoi! l'aimiez-vous?

SÉNEUCUS.

Assez pour regretter sa mort.

Vous lui pouvez servir encor d'amant fldèle; Si j'ai su me venger, ce n'a pas été d'elle. SÉLEUCUS.

O ciel! et de qui donc, madame?

C'est de vous,

Ingrat, qui n'aspirez qu'à vous voir son époux; De vous, qui l'adorez en dépit d'une mère; De vous, qui dédaignez de servir ma colère; De vous, de qui l'amour, rebelle à mes désirs, S'oppose à ma vengeance, et détruit mes plaisirs. SÉLEUCUS.

De moi?

CLÉOPATRE.

De toi, perfide! Ignore, dissimule Le mal que tu dois craindre, et le feu qui te brûle; Et si pour l'ignorer tu crois t'en garantir. Du moins en l'apprenant commence à le sentir.

Le trône étoit à toi par le droit de naissance: Rodogune avec lui tomboit en ta puissance; Tu devois l'épouser, tu devois être roi! Mais comme ce secret n'est connu que de moi, Je puis, comme je veux, tourner le droit d'aînesse, Et donne à ton rival ton sceptre et la maîtresse. SÉLEUCUS.

A mon frère?

CLÉOPATRE.

C'est lui que j'ai nommé l'aîné. SÉLEUCUS.

Vous ne m'affligez point de l'avoir couronné; Et, par une raison qui vous est inconnue. Mes propres sentiments vous avoient prévenue : Les biens que vous m'ôtez n'ont point d'attraits si doux Que mon cœur n'ait donnés à ce frère avant vous; Et, si vous bornez là toute votre vengeance, Vos désirs et les miens seront d'intelligence.

CLÉOPATRE. C'est ainsi qu'on déguise un violent dépit; C'est ainsi qu'une feinte au dehors l'assonpit, Et qu'on croit amuser de fausses patiences Ceux dont en l'âme on craint les justes défiances.

SÉLEUCUS.

Quoi! je conserverois quelque courroux secret! CLÉOPATRE.

Quoi! lâche, tu pourrois la perdre sans regret. Elle de qui les dieux te donnoient l'hyménée, Elle dont tu plaignois la perte imaginée?

SÉLEUCUS.

Considérer sa perte avec compassion, Ce n'est pas aspirer à sa possession.

#### CLÉOPATRE.

Que la morf la ravisse, ou qu'un rival l'emporte, La douleur J'un amant est également forte; Et tel qui se console après l'instant fatal, Ne sauroit voir son bien aux mains de son rival : Piqué jusques au vif, il tâche à le reprendre; Il fait de l'insensible, afin de mieux surprendre; D'autant plus animé, que ce qu'il a perdu Par rang ou par mérite à sa flamme étoit dû.

#### SÉLEUCUS.

Peut-être; mais enfin par quel amour de mère Pressez-vous tellement ma douleur contre un frère? Prenez-vous intérêt à la faire éclater?

#### CLÉOPATRE.

J'en prends à la connoître, et la faire averter; J'en prends à conserver, malgré toi, mon ouvrage Des jaloux attentats de ta secrète rage.

#### SÉLEUCUS.

Je le veux croire ainsi; mais quel autre intérêt
Nous fait tous deux aînés quand et comme il vous plaît?
Qui des deux vous doit croire? et par quelle justice
Faut-il que sur moi scul tombe tout le supplice,
Et que du même amour dont nous sommes blessés
Il soit récompensé, quand vous m'en punissez?

#### CLÉOPATRE.

Comme reine, à mon choix je fais justice ou grâce, Et je m'étonne fort d'où vous vient cette audace, D'où vient qu'un fils, vers moi noirei de trahison, Ose de mes faveurs me demander raison.

#### **SÉLEUCUS**

Vous pardonnerez donc ces chaleurs indiscrètes:
Je ne suis point jaloux du bien que vous lui faites;
Et je vois quel amour vous avez pour tous deux,
Plus que vous ne pensez, et plus que je ne veux:
Le respect me défend d'en dire davantage.
Je n'ai ni faute d'yeux, ni faute de courage,
Madame; mais enfin n'espérez voir en moi
Qu'armitié pour mon frère, et zèle pour mon roi.
Adieu.

SCÈNE VII. - CLÉOPATRE, scule.

B) quel malheur suis-je encore capable! Leur amour m'offensoit, leur amitié m'accable : Et contre mes fureurs je trouve en mes deux fils Deux enfants révoltés, et deux rivaux unis. Quoi! sans émotion perdre trône et maîtresse! Quel est ici ton charme, odieuse princesse? Et par quel privilège, allumant de tels feux, Peux-tu n'en prendre qu'un, et m'ôter tous les deux? N'espère pas pourtant triompher de ma haine : Pour régner sur deux cœurs tu n'es pas encor reine. Je sais bien qu'en l'état où tous deux je les voi Il me les faut percer pour aller jusqu'à toi : Mais n'importe; mes mains sur le père enhardies Pour un bras refusé sauront prendre deux vics : Leurs jours également sont pour moi dangereux : J'ai commencé par lui, j'acheverai par eux.

Sors de mon cœur, nature, ou fais qu'ils m'obéissent : Fais-les servir ma haine, ou consens qu'ils périssent.

Mais déjà l'un a vu que je les veux punir :
Souvent qui tarde trop se laisse prévenir.

Allons chercher le temps d'immoler mes victimes,
Et de me rendre heureuse à force de grands crimes.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

## ACTE CINOUIÈME.

SCÈNE I. — CLÉOPATRE, seule.

Enfin, grâces aux dieux, j'ai moins d'un ennemi : La mort de Séleucus m'a vengée à demi; Son ombre, en attendant Rodogune et son frère, Peut déjà de ma part les promettre à son père : lls le suivront do près, et j'ai tout préparé Pour réunir bientôt ce que j'ai séparé.

O toi, qui n'attends plus que la cérémonie Pour jeter à mes pieds ma rivale punie, Et par qui deux amants vont d'un seul coup du sort Recevoir l'hyménée, et le trône et la mort; Poison, me sauras-tu rendre mon diadème 1? Le fer m'a bien servie, en feras-tu de même? Me seras-tu fidèle? Et toi, que me veux-tu, Ridicule retour d'une sotte vertu, Tendresse dangereuse autant comme importune? Je ne veux point pour fils l'époux de Rodogune, Et ne vois plus en lui les restes de mon sang, S'il m'arrache du trône, et la met en mon rang.

Reste du sang ingrat d'un époux infidèle, Héritier d'une flamme envers moi criminelle, Aime mon ennemie, et péris comme lui. Pour la faire tomber j'abattrai son appui : Aussi-bien sous mes pas c'est creuser un abîme Que retenir ma main sur la moitié du crime : Et, te faisant mon roi, c'est trop me négliger. Que te laisser sur moi père et frère à venger. Oui se venge à demi court lui-même à sa peine : Il faut ou condamner ou couronner sa haine. Dat le peuple en fureur pour ses maîtres nouveaux De mon sang odieux arroser leurs tombeaux, Dût le Parthe vengeur me trouver sans défense. Dût le ciel égaler le supplice à l'offense. Trône, à t'abandonner je ne puis consentir; Par un coup de tonnerre il vaut mieux en sortir; Il vaut mieux mériter le sort le plus étrange. Tombe sur moi le ciel, pourvu que je me venge! J'en recevrai le coup d'un visage remis : Il est doux de périr après ses ennemis; Et, de quelque rigueur que le destin me traite. Je perds moins à mourir qu'à vivre leur sujette

Mais voici Laonice; il faut dissimuler Ce que le seul effet doit bientôt révéler.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J'avoue encore que je n'aime point cette apostrophe au poison: on ne parle point à un poison. (Voltaire.)

## SCÈNE II. - CLÉOPATRE, LAONICE.

CLÉOPATRE.

Viennent-ils, nos amants?

LAONICE.

Ils approchent, madame: On lit dessus leur front l'allégresse de l'âme; L'amour s'y fait paroître avec la majesté; Et, suivant le vieil ordre en Syrie usité, D'une grâce en tous deux tout auguste et royale, Ils viennent prendre ici la coupe nuptiale, Pour s'en aller au temple, au sortir du palais, Par les mains du grand-prêtre être unis à jamais : C'est là qu'il les attend pour bénir l'alliance. Le peuple tout ravi par ses vœux le devance, Et pour eux à grands cris demande aux immortels Tout ce qu'on leur souhaite au pied de leurs autels, Impatient pour eux que la cérémonie Ne commence bientôt, ne soit bientôt finie. Les Parthes à la foule aux Syriens mêlés, Tous nos vieux différends de leur âme exilés. Font leur suite assez grosse, et d'une voix commune Bénissent à l'envi le prince et Rodogune. Mais je les vois déjà : madame, c'est à vous

SCÈNE III. — CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, RODOGUNE, ORONTE, LAONICE, TROUPE DE PARTHES ET DE SYRIENS.

#### CLÉOPATRE.

Approchez, mes enfants; car l'amour maternelle, Madame, dans mon cœur vous tient déjà pour telle; Et je crois que ce nom ne vous déplaira pas.

A commencer ici des spectacles si doux.

RODOGUNE.

Je le chérirai même au-delà du trépas. Il m'est trop doux, madame; et tout l'heur que j'espère, C'est de vous obéir, et respecter en mère.

CLÉOPATRE.

Aimez-moi seulement; vous allez être rois, Et s'il faut du respect, c'est moi qui vous le dois. ANTIOCHUS.

Ah! si nous recevons la suprême puissance, Ce n'est pas pour sortir de votre obéissance : Vous regnerez ici, quand nous y règnerons, Et ce seront vos lois que nous y donnerons.

CLÉOPATRE.

J'ose le croire ainsi : mais prenez votre place; Il est temps d'avancer ce qu'il faut que je fasse.

(Ici Antiochus s'assied dans un fauteuil, Rodogune à sa gauche, en même raug, et Cléopàtre à sa droite, mais en rang inférieur, et qui marque quelque inégalité. Oronte s'assied aussi à la gauche de Rodogune, avec la même différence; et Cléopàtre, pendant qu'ils prennent leurs places, parle à l'oreille de Laonice, qui s'en va quérir une coupe pleine de vin empoisonné.)

Peuples qui m'écoutez, Parthes et Syriens, Sujets du roi son frère, ou qui fûtes les miens, Voici de mes deux fils celui qu'un droit d'aînesse Élève dans le trône, et donne à la princesse. Je lui rends cet état que j'ai sauvé pour lui, Je cesse de régner; il commence aujourd'hui. Qu'on ne me traite plus ici de souveraine : Voici votre roi, peuple, et voila votre reine. Vivez pour les servir, respectez-les tous deux, Aimez-les, et mourez, s'il est besoin, pour eux.

Oronte, vous voyez avec quelle franchise Je leur rends ce pouvoir dont je me suis démise : Prêtez les yeux au reste, et voyez les effets Suivre de point en point les traités de la paix.

(Laonice apporte une coupe.)

ORONTE.

Votre sincérité s'y fait assez paroître, Madame; et j'en ferai récit au roi mon maître. CLÉOPATRE.

L'hymen est maintenant notre plus cher souci. L'usage veut, mon fils, qu'on le commence ici ; Recevez de ma main la coupe nuptiale, Pour être après unis sous la foi conjugale; Puisse-t-elle être un gage, envers votre moitié, De votre amour ensemble et de mon amitié!

ANTIOCHUS, prenant la coupe.

Ciel! que ne dois-je point aux bontés d'une mère!

CLÉOPATRE.

Le temps presse, et votre heur d'autai t plus se diffère.
Antiochus, à Rodogune.

Madame, hâtons donc ces glorieux moments : Voici l'heureux essai de nos contentements. Mais si mon frère étoit le témoin de ma joie...

CLÉOPATRE.

C'est être trop cruel que vouloir qu'il la voie : Ce sont des déplaisirs qu'il fait bien d'épargner; Et sa douleur secrète a droit de l'éloigner.

ANTIOCHUS.

Il m'avoit assuré qu'il la verroit sans peine : Mais n'importe, achevons.

SCÈNE IV. — CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, RODOGUNE, ORONTE, TIMAGÈNE, LAONICE, TROUPE DE PARTHES ET DE SYRIENS.

TIMAGÈNE.

Ah! seigneur!

Timagène,

Ouelle est votre insolence!

TIMAGÈNE.

Ah! madame!

ANTIOCHUS, rendant la coupe à Laonice.

Parlez.

TIMAGÈNE.

Souffrez pour un moment que mes sens rappelés...

Qu'est-il donc arrivé?

TIMAGÈNE.

Le prince votre frère...

ANTIOCHUS.

Quoi! se voudroit-il rendre à mon bonheur contraire?

L'ayant cherché long-temps afin de divertir L'ennui que de sa perte il pouvoit ressentir, Je l'ai trouvé, seigneur, au bout de cette allée Où la clarté du ciel semble toujours voilée. Sur un lit de gazon, de foiblesse étendu, Il sembloit déplorer ce qu'il avoit perdu; Son âme à ce penser paroissoit attachée; Sa tête sur un bras languissamment penchée, Immobile et réveur, en malheureux amant...

ANTIOCHUS.

Enfin que faisoit-il? achevez promptement. TIMAGÈNE.

D'une profonde plaie en l'estomac ouverte Son sang à gros bouillons sur cette couche verte... CLÉOPATRE.

Il est mort?

TIMAGÈNE.

Oui, madame.

CLÉOPATRE.

Ah! destins ennemis, Qui m'enviez le bien que je m'étois promis! Voilà le coup fatal que je craignois dans l'âme;

Voilà le désespoir où l'a réduit sa flamme. Pour vivre en vous perdant il avoit trop d'amour, Madame; et de sa main il s'est privé du jour.

TIMAGÈNE, à Cléopatre.

Madame, il a parlé; sa main est innocente.

CLÉOPATRE, à Timagène.

La tienne est donc coupable, et la rage insolente, Par une lâcheté qu'on ne peut égaler, L'ayant assassiné, le fait encor parler!

ANTIOCHUS.

Timagène, souffrez la douleur d'une mère. Et les premiers soupcons d'une aveugle colère. Comme ce coup fatal n'a point d'autres témoins, J'en ferois autant qu'elle, à vous connoître moins. Mais que vous a-t-il dit? achevez, je vous prie.

TIMAGÈNE.

Surpris d'un tel spectacle, à l'instant je m'écrie; Et soudain à mes cris ce prince, en soupirant, Avec assez de peine entr'ouvre un œil mourant: Et ce reste égaré de lumière incertaine Lui peignant son cher frère au lieu de Timagène, Rempli de votre idée, il m'adresse pour vous Ces mots où l'amitié règne sur le courroux :

· Une main qui nous fut bien chère

- » Venge ainsi le refus d'un coup trop inhumain.
  - » Régnez; et surtout, mon cher frère,
  - » Gardez-vous de la même main.
- » C'est... » La parque à ce mot lui coupe la parole; Sa lumière s'éteint, et son âme s'envole : Et moi, tout effrayé d'un si tragique sort, J'accours pour vous en faire un funeste rapport.

ANTIOCHUS.

Rapport vraiment funeste, et sort vraiment tragique, Qui va changer en pleurs l'allégresse publique. O frère, plus aimé que la clarté du jour ! O rival, aussi cher que m'étoit mon amour! Je te perds, et je trouve en ma douleur extrême Un malheur dans ta mort plus grand que ta mort même. O de ses derniers mots fatale obscurité! En quel gouffre d'horreur m'as-tu précipité! Quand j'y pense chercher la main qui l'assassine, Je m'impute à forfait tout ce que j'imagine; Mais aux marques enfin que tu m'en viens donner. Fatale obscurité, qui dois-je en soupconner?

« Une main qui nous fut bien chère! »

(à Rodogune.)

Madame, est-ce la vôtre, ou celle de ma mère? Vous vouliez toutes deux un coup trop inhumain: Nous vous avons tous deux refusé notre main : Oui de vous s'est vengée? est-ce l'une, est-ce l'autre. Qui fait agir la sienne au refus de la nôtre? Est-ce vous qu'en coupable il me faut regarder? Est-ce vous désormais dont je me dois garder? CLÉOPATRE.

Quoi! vous me soupçonnez!

Quoi! je vous suis suspecte! ANTIOCHUS.

Je suis amant et fils, je vous aime, et respecte; Mais quoi que sur mon cœur puissent des noms si doux, A ces marques enfin je ne connois que vous. As-tu bien entendu? dis-tu vrai, Timagene?

TIMAGENE.

Avant qu'en soupçonner la princesse ou la reinc. Je mourrois mille fois; mais enfin mon récit

Contient, sans rien de plus, ce que le prince a dit.

D'un et d'autre côté l'action est si noire, Que, n'en pouvant douter, je n'ose encor la croire.

O quiconque des deux avez versé son sang, Ne vous préparez plus à me percer le flanc. Nous avons mal servi vos haines mutuelles, Aux jours l'une de l'autre également cruelles; Mais si j'ai refusé ce détestable emploi, Je veux bien vous servir toutes deux contre moi : Qui que vous soyez donc, recevez une vie Que déjà vos fureurs m'ont à demi ravie.

(Il tire son épée, et veut se tuer.)
RODOGUNE.

Ah! seigneur, arrêlez.

TIMAGÈNE.
Seigneur, que faites-vous?
ANTIOCHUS.

Je sers ou l'une ou l'autre, et je préviens ses coups. CLÉOPATRE,

Vivez, régnez heureux.

ANTIOCHUS.

Otez-moi donc de doute,
Et montrez-moi la main qu'il faut que je redoute,
Qui pour m'assassiner ose me secourir,
Et me sauve de moi pour me faire périr.
Puis-je vivre et traîner cette gène éternelle,
Confondre l'innocente avec la criminelle,
Vivre, et ne pouvoir plus vous voir sans m'alarmer,
Vous craindre toutes deux, toutes deux vous aimer?
Vivre avec ce tourment, c'est mourir à toute heure.
Tirez-moi de ce trouble, ou souffrez que je meure,
Et que mon déplaisir, par un coup généreux,
Epargne un parricide à l'une de vous deux.

CLÉOPATRE.

Puisque le même jour que ma main vous couronne Je perds un de mes fils, et l'autre me soupçonne, Qu'au milieu de mes pleurs, qu'il devroit essuyer, Son peu d'amour me force à me justifier,` Si vous n'en pouvez mieux consoler une mère Qu'en la traitant d'égale avec une étrangère, Je vous dirai, seigneur (car ce n'est plus à moi A nommer autrement et mon juge et mon roi), Que vous voyez l'effet de cette vieille haine Qu'en dépit de la paix me garde l'inhumaine, Qu'en son cœur du passé soutient le souvenir, Et que j'avois raison de vouloir prévenir. Elle a soif de mon sang, elle a voulu l'épandre : J'ai prévu d'assez loin ce que j'en viens d'apprendre; Mais je vous ai laissé désarmer mon courroux.

#### (à Rodogune.)

Sur la foi de ses pleurs je n'ai rien craint de vous, Madame; mais, ô dieux! quelle rage est la vôtre! Quand je vous donne un fils, vous assassinez l'autre, Et m'enviez soudain l'unique et foible appui Qu'une mère opprimée eût pu trouver en lui! Quand vous m'accablerez, où sera mon refuge? Si je m'en plains au roi, vous possédez mon juge; Et s'il m'ose écouter, peut-être, hélas! en vain Il voudra se garder de cette même main. Ensin je suis leur mère, et vous, leur ennemie; J'ai recherché leur gloire, et vous, leur infamie; Et si je n'eusse aimé ces fils que vous m'ôtez, Votre abord en ces lieux les eut déshérités. C'est à lui maintenant, en cette concurrence. A régler ses soupçons sur cette différence. A voir de qui des deux il doit se désier, Si vous n'avez un charme à vous justifier.

RODOGUNE, à Cléopàtre. Je me défendrai mal : l'innocence étonnée Ne peut s'imaginer qu'elle soit soupçonnée; Et n'ayant rien prévu d'un attentat si grand, Qui l'en veut accuser sans peine la surprend.

Je ne m'étonne point de voir que votre haine Pour me faire coupable a quitté Timagène. Au moindre jour ouvert de tout jeter sur moi, Son récit s'est trouvé digne de votre foi. Vous l'accusicz pourtant, quand votre âme alarmée Craignoit qu'en expirant ce fils vous eût nommée : Mais de ses derniers mots voyant le sens douteux, Vous avez pris soudain le crime entre nous deux. Certes, si vous voulez passer pour véritable Que l'une de nous deux de sa mort soit coupable, Je veux bien par respect ne vous imputer rien; Mais votre bras au crime est plus fait que le mien; Et qui sur un époux fit son apprentissage A bien pu sur un fils achever son ouvrage. Je ne déntrai point, puisque vous les savex, De justes sentiments dans mon âme élevés : Vous demandiez mon sang; j'ai demandé le vôtre : Le roi sait quels motifs ont poussé l'une et l'autre; Comme par sa prudence il a tout adouci, Il vous connoît peut-être, et me connoît aussi.

#### (à Antiochus.)

Seigneur, c'est un moyen de vous être bien chère Que pour don nuptial vous immoler un frère : On fait plus; on m'impute un coup si plein d'horreur, Pour me faire un passage à vous percer le cœur.

#### (à Cléopâtre.)

Où fuirois-je de vous après tant de furie, Madame? et que feroit toute votre Syrie, Où seulé et sans appui contre mes attentats Je verrois?... Mais, seigneur, vous ne m'écoutez pas!

#### ANTIOCHUS.

Non, je n'écoute rien; et dans la mort d'un frère Je ne veux point juger entre vous et ma mère : Assassinez un fils, massacrez un époux, Je ne veux me garder ni d'elle ni de vous.

Suivons aveuglément ma triste destinée;
Pour m'exposer à tout achevons l'hyménée.
Cher frère, c'est pour moi le chemin du trépas;
La main qui t'a percé ne m'épargnera pas;
Je cherche à te rejoindre, et non à m'en défendre,
Et lui veux bien donner tout lieu de me surprendre :
lleureux si sa fureur qui me prive de toi
Se fait bientôt connoître en achevant sur moi,
Et si du ciel, trop lent à la réduire en poudre,
Son crime redoublé peut arracher la foudre!
Donnez-moi.

RODOGUNE, l'empêchant de prendre la coupe. Quoi, seigneur! ANTIOCHUS.

Vous m'arrêtez en vain :

Donnez.

RODOGUNE.

Ah! gardez-vous de l'une et l'autre main! Cette coupe est suspecte, elle vient de la reine; Craignez de toutes deux quelque secrète haine.

CLÉOPATRE.

Qui m'épargnoit tantôt ose enfin m'accuser!

De toutes deux, madame, il doit tout refuser. Je n'accuse personne, et vous tiens innocente; Mais il en faut sur l'heure une preuve évidente: Je veux bien à mon tour subir les mêmes lois. On ne peut craindre trop pour le salut des rois. Donnez donc cette preuve; et, pour toute réplique, Faites-en faire essai par quelque domestique.

CLÉOPATRE, prenant la coupe.

Je le ferai moi-même. Eh bien! redoutez-vous Quelque sinistre effet encor de mon courroux? J'ai souffert cet outrage avecque patience.

ANTIOCHUS, prenant la coupe de Cléopâtre après qu'elle à bu. Pardonnez-lui, madame, un peu de déflance : Comme vous l'accusez, elle fait son effort A rejeter sur vous l'horreur de cette mort; Et soit amour pour moi, soit adresse pour elle, Ce soin la fait paroître un peu moins criminelle. Pour moi, qui ne vois rien, dans le trouble où je suis, Qu'un gouffre de malheurs, qu'un abîme d'ennuis, Attendant qu'en plein jour ces vérités paroissent, J'en laisse la vengeance aux dieux qui les connoissent, Et vais, sans plus tarder....

RODOGUNE.

Seigneur, voyez ses yeux

Déjà tout égarés, troublés, et furieux, Cette affreuse sueur qui court sur son visage, Cette gorge qui s'enfle. Ah! bons dieux! quelle rage! Pour vous perdre après elle, elle a voulu périr.

ANTIOCHUS, rendant la coupe à Laonice. N'importe, elle est ma mère, il faut la secourir. CLÉOPATRE.

Va, tu me veux en vain rappeler à la vie;
Ma haine est trop fidèle, et m'a trop bien servie :
Elle a paru trop tôt pour te perdre avec moi;
C'est le seul déplaisir qu'en mourant je reçoi :
Mais j'ai cette douceur dedans cette disgrâce
De ne voir point régner ma rivale en ma place l.
Règne; de crime en crime enfin te voilà roi,
Je t'ai défait d'un père, et d'un frère, et de moi :
Puisse le ciel tous deux vous prendre pour victimes,
Et laisser choir sur vous les peines de mes crimes!
Puissiez-vous ne trouver dedans votre union
Qu'horreur, que jalousie, et que confusion!
Et, pour vous souhaiter tous les malheurs ensemble,
Puisse naître de vous un fils qui me ressemble!

Ah! vivez pour changer cette haine en amour. CLÉOPATRE.

Je maudirois les dieux s'ils me rendoient le jour. Qu'on m'emporte d'ici : je me meurs. Laonice, Si tu veux m'obliger par un dernier service, Après les vains efforts de mes inimitiés, Sauve-moi de l'affront de tomber à leurs pieds. (Elle s'en va, et Laonice lui aide à marcher.)

SCÈNE V. — RODOGUNE, ANTIOCHUS, ORONTE, TIMAGÈNE, TROUPE DE PARTHES ET DE SYRIENS.

#### ORONTE.

Dans les justes rigueurs d'un sort si déplorable <sup>2</sup>, Seigneur, le juste ciel vous est bien favorable :

1 Ici Corneille a supprimé les vers suivants :

Je n'aimois que le trône, et de son droit douteur J'espérois faire un don fatal à tous les deux, Détruire l'un par l'autre, et régner en Syrie Plutôt par vos fureurs que par ma barbarie. Séleucus, avec toi trop fortement uni, Ne m'a point écoutée, et je l'en ai puni. J'ai cru par ce poison en faire autant du reste; Mais sa force trop prompte à moi seule est funeste. Règne; de crime en crime, etc.

<sup>\*</sup> L'ambassadeur Oronte n'a joué dans toute la pièce qu'un rôle insipide et il finit l'acte le plus tragique par les plus froids compliments. (Voitaire.)

Il vous a préservé, sur le point de périr, Du danger le plus grand que vous puissiez courr; Et, par un digne effet de ses faveurs puissantes, La coupable est punie, et vos mains innocentes.

ANTIOCHUS.

Oronte, je ne sais, dans son funeste sort, Qui m'afflige le plus, ou sa vie, ou sa mort; L'une et l'autre a pour moi des malheurs sans exemple : Plaignez mon infortune. Et vous, allez au temple Y changer l'allégresse en un deuil sans pareil, La pompe nuptiale en funèbre appareil; Et nous verrons après, par d'autres sacrifices, Si les dieux voudront être à nos vœux plus propices.

FIN DE RODOGUNE

## EXAMEN DE RODOGUNE.

Le sujet de cette tragédie est tiré d'Appian Alexandrın, dont voici les paroles, sur la fin du livre qu'il a fait des Guerres de Syrie: « Démétrius, surnommé Nicanor, entreprit la guerre » contre les Parthes, et vécut quelque temps prisonnier dans la » cour de leur roi Phraates, dont il épousa la sœur, nommée » Rodoguez. Cependant Diodotus, domestique des rois précé-» dents, s'empara du trône de Syrie, et y fit asseoir un Alexan-» dre, encore enfant, fils d'Alexandre le bâtard et d'une fille de » Ptolémée. Ayant gouverné quelque temps comme tuteur sous » le nom de ce pupille, il s'en défit, et prit lui-même la cou-» ronne sous un nouveau nom de Tryphon qu'il se donna. An-» tiochus, frère du roi prisonnier, ayant appris sa captivité à » Rhodes et les troubles qui l'avoient suivie, revint dans la Syrie, » où, ayant défait Tryphon, il le fit mourir. De là, il porta ses » armes contre Phraates, et, vaincu dans une bataille, il se tua » lui-même. Démétrius, retournant en son royaume, fut tué par » sa femme Cléopâtre, qui lui dressa des embûches sur le che-» min, en haine de cette Rodogune qu'il avoit épousée, dont elle » avoit conçu une telle indignation, qu'elle avoit épousé ce » même Antiochus, frère de son mari. Elle avoit deux fils de » Démétrius, dont elle tua Séleucus, l'ainé, d'un coup de flèche, » sitôt qu'il eut pris le diadème après la mort de son père, soit » qu'elle craignit qu'il ne la voulût venger sur elle, soit que la » même fureur l'emportat à ce nouveau parricide. Antiochus » son frère lui succéda, et contraignit cette mère dénaturée de » prendre le poison qu'elle lui avoit préparé. »

Justin, en son trente-sixième, trente-huitième et trente-neuvième livre, raconte cette histoire plus au long, avec quelques autres circonstances. Le premier des Machabées, et Josèphe, au treizième des Antiquités judaiques, en disent aussi quelque chose qui ne s'accorde pas tout-à-fait avec Appian. C'est à lui que je me suis attaché pour la narration que j'ai mise au premier acte, et pour l'effet du cinquième, que j'ai adouci du côté d'Antiochus. J'en ai dit la raison afileurs. Le reste sont des épisodes d'invention, qui ne sont pas incompatibles avec l'histoire, puisqu'elle ne dit point ce que devint Rodogune après la mort de Démétrius, qui vraisemblablement l'amenoit en Syrie prendra possession de sa couronne. J'ai fait porter à la pièce le nom de cette princesse plutôt que celui de Cléopâtre, que je n'ai même osé nommer dans mes vers, de peur qu'on ne confondit cette reine de Syrie avec cette fameuse princesse d'Égypte qui portoit le même nom, et que l'idée de celle-ci, beaucoup plus connue que l'autre, ne semàt une dangereuse préoccupation parmi les auditeurs.

On m'a souvent fait une question à la cour, quel étoit celui de mes poëmes que j'estimois le plus; et j'ai trouvé tous ceux qui me l'ont faite si prévenus en faveur de Cinna ou du Cid, que je n'ai jamais osé déclarer toute la tendresse que j'ai toujours eue pour celui-ci, à qui j'aurois volontiers donné mon suffrage, si je n'avois craint de manquer, en quelque sorte, au respect que je devois à ceux que je voyois pencher d'un autre côté. Cette préférence est peut-être en moi un effet de ces inclinations aveugles qu'ont beaucoup de pères pour quelques-uns de leurs enfants plus que pour les autres; peut-être y entre-t-il un peu d'amour-propre, en ce que cette tragédie me semble être un peu plus à moi que celles qui l'ont précédée, à cause des incidents surprenants qui sont purement de mon invention, et n'avoient jamais été vus au théâtre ; et peut-être enfin y a-t-il un peu de vrai mérite qui fait que cette inclination n'est pas toutà-fait injuste. Je veux bien laisser chacun en liberté de ses sentiments; mais certainement on peut dire que mes autres pièces ont peu d'avantages qui ne se rencontrent en celle-ci : elle a tout ensemble la beauté du sujet, la nouveauté des fictions, la force des vers, la facilité de l'expression, la solidité du raisonnement, la chaleur des passions, les tendresses de l'amour et de l'amitié; et cet heureux assemblage est ménagé de sorte, qu'elle s'élève d'acte en acte. Le second passe le premier, le troisième est au-dessus du second, et le dernier l'emporte sur tous les autres. L'action y est une, grande, complète; sa durée ne va point, ou fort peu, au-delà de celle de la représentation. Le jour en est le plus illustre qu'on puisse imaginer, et l'unité de lieu s'y rencontre en la manière que je l'explique dans le troisième de mes discours, et avec l'indulgence que j'ai demandée pour le théâtre.

Ce n'est pas que je me flatte assez pour présumer qu'elle soit sans taches. On a fait tant d'objections contre la narration de Laonice au premier acte, qu'il est malaisé de ne donner pas les mains à quelques-unes. Je ne la tiens pas toutefois si inutile qu'on l'a dit. Il est hors de doute que Cléopâtre, dans le second, feroit connoître beaucoup de choses par sa confidence avec cette Laonice, et par le récit qu'elle en fait à ses deux fils, pour leur remettre devant les yeux combien is lui ont d'obligation; mais ces deux scènes demeureroient assez obscures, si cette narration ne les avoit précédées; et du moins les justes défiances de Ro-

dogune à la fin du premier acte, et la peinture que Cléopâtre fait d'elle-même dans son monologue qui ouvre le second, n'au-roient pu se faire entendre sans ce secours.

J'avoue qu'elle est sans artifice, et qu'on la fait de sang-froid à un personnage protatique, qui se pourroit toutefois justifier par les deux exemples de Térence que j'ai cités sur ce sujet au premier discours. Timagène, qui l'écoute, n'est introduit que pour l'écouter, bien que je l'emploic au cinquième à faire celle de la mort de Séleucus, qui se pouvoit faire par un autre. It l'écoute sans y avoir aucun intérêt notable, et par simple curiosité d'apprendre ce qu'il pouvoit avoir su déjà en la cour d'Égypte, où il étoit en assez bonne posture, étant gouverneur des neveux du roi, pour entendre des nouvelles assurées de tout ce qui se passoit dans la Syrie, qui en est voisine. D'ailleurs, ce qui ne peut recevoir d'excuse, c'est que, comme il y avoit déjà quelque temps qu'il étoit de retour avec les princes, il n'y a pas d'apparence qu'il ait attendu ce grand jour de cérémonie pour s'informer de sa sœur comme se sont passés tous ces troubles. qu'il dit ne savoir que consusément. Pollux, dans Médée, n'est qu'un personnage protatique qui écoute sans intérêt comme lui; mais sa surprise de voir Jason à Corinthe, où il vient d'arriver, et son séjour en Asie, que la mer en sépare, lui donne juste sujet d'ignorer ce qu'il en apprend. La narration ne laisse pas de demeurer froide comme celle-ci, parce qu'il ne s'est encore rien passé dans la pièce qui excite la curiosité de l'auditeur, ni qui lui puisse donner quelque émotion en l'écoutant; mais si vous voulez réfléchir sur celle de Curiace dans Horace, vous trouverez qu'elle fait un tout autre effet. Camille, qui l'écoute, a intérêt, comme lui, à savoir comment s'est faite une paix dont dépend leur mariage; et l'auditeur, que Sabine et elle n'ont entretenu que de leurs malheurs et des appréhensions d'une bataille qui se va donner entre deux partis, où elles voient leurs frères dans l'un, et leur amour dans l'autre, n'a pas moins d'avidité qu'elle d'apprendre comment une paix si surprenante s'est pu

Ces défauts dans cette narration confirment ce que j'ai dit ailleurs, que, lorsque la tragédie a son fondement sur des guerres entre deux états, ou sur d'autres affaires publiques, il est très malaisé d'introduire un acteur qui les ignore, et qui puisse recevoir le récit qui en doit instruire les spectateurs en parlant à lui.

J'ai déguisé quelque chose de la vérité historique en celui-ci : Cléopàtre n'épousa Antiochus qu'en haine de ce que son mari avoit épousé Rodogune chez les Parthes; et je fais qu'elle ne l'épouse que par la nécessité de ses affaires, sur un faux bruit de la mort de Démétrius, tant pour ne la faire pas méchante

sans nécessité, comme Ménélas dans l'Oreste d'Euripide, que pour avoir lieu de feindre que Démétrius n'avoit pas encore épousé Rodogune, et venoit l'épouser dans son royaume pour la mieux établir en la place de l'autre, par le consentement de ses peuples, et assurer la couronne aux enfants qui naîtroient de ce mariage. Cette fiction m'étoit absolument nécessaire, afin qu'il fût tué avant que de l'avoir épousée, et que l'amour que ses deux fils ont pour elle ne fit point d'horreur aux spectateurs, qui n'auroient pas manqué d'en prendre une assez forte, s'ils les eussent vus amoureux de la veuve de leur père; tant cette affection incestueuse répugne à nos mœurs!

Cléopâtre a lieu d'attendre ce jour-là à faire confidence à Laonice de ses desseins et des véritables raisons de tout ce qu'elle a fait. Elle eût pu trahir son secret aux princes ou à Rodogune. si elle l'eût su plutôt; et cette ambitieuse mère ne lui en fait part qu'au moment qu'elle veut bien qu'il éclate, par la cruelle proposition qu'elle va faire à ses fils. On a trouvé celle que Rodogune leur fait à son tour, indigne d'une personne vertueuse. comme je la peins; mais on n'a pas considéré qu'elle ne la fait pas, comme Cléopâtre, avec espoir de la voir exécuter par les princes, mais seulement pour s'exempter d'en choisir aucun, et les attacher tous deux à sa protection par une espérance égale. Elle étoit avertie par Laonice de celle que la reine leur avoit faite, et devoit prévoir que, si elle se fût déclarée pour Antiochus qu'elle aimoit, son ennemie, qui avoit seule le secret de leur naissance, n'eût pas manqué de nommer Séleucus pour l'aîné, afin de les commettre l'un contre l'autre, et d'exciter une guerre civile qui eût pu causer sa perte. Ainsi elle devoit s'exempter de choisir, pour les contenir tous deux dans l'égalité de prétention, et elle n'en avoit point de meilleur moyen que de rappeler le souvenir de ce qu'elle devoit à la mémoire de leur père, qui avoit perdu la vie pour elle, et leur faire cette proposition qu'elle savoit bien qu'ils n'accepteroient pas. Si le traité de paix l'avoit forcée à se départir de ce juste sentiment de reconnoissance, la liberté qu'ils lui rendoient la rejetoit dans cette obligation. Il étoit de son devoir de venger cette mort : mais il étoit de celui des princes de ne se pas charger de cette vengeance. Elle avoue elle-même à Antiochus qu'elle les haïroit. s'ils lui avoient obéi; que, comme elle a fait ce qu'elle a dû par cette demande, ils font ce qu'ils doivent par leur refus: qu'elle aime trop la vertu pour vouloir être le prix d'un crime. et que la justice qu'elle demande de la mort de leur père seroit un parricide, si elle la recevoit de leurs mains.

Je dirai plus : quand cette proposition seroit tout-à-fait condamnable en sa bouche, elle mériteroit quelque grâce, et pour l'éclat que la nouveauté de l'invention a fait au théâtre, et pour l'embarras surprenant où elle jette les princes, et pour l'effet qu'elle produit dans le reste de la pièce qu'elle conduit à l'action historique. Elle est cause que Séleucus, par dépit, renonce au trône et à la possession de cette princesse; que la reine, le voulant animer contre son frère, n'en peut rien obtenir, et qu'enfin elle se résout par désespoir de les perdre tous deux,

plutôt que de se voir sujette de son ennemie.

Elle commence par Séleucus, tant pour suivre l'ordre de l'histoire, que parce que, s'il fût demeuré en vie après Antiochus et Rodogune, qu'elle vouloit empoisonner publiquement, il les auroit pu venger. Elle ne craint pas la même chose d'Antiochus pour son frère, d'autant qu'elle espère que le poison violent qu'elle lui a préparé fera un effet assez prompt pour le faire mourir avant qu'il ait su rien savoir de cette autre mort, ou du moins avant qu'il l'en puisse convaincre, puisqu'elle a si bien pris son temps pour l'assassiner, que ce parricide n'a point eu de témoins. J'ai parlé ailleurs de l'adoucissement que j'ai apporté pour empêcher qu'Antiochus n'en commit un en la forçant de prendre le poison qu'elle lui présente, et du peu d'apparence qu'il y avoit qu'un moment après qu'elle a expiré presque à sa vue, il parlit d'amour et de mariage à Redegune. Dans l'état où ils rentrent derrière le théâtre, ils peuvent le résoudre quand ils le jugeront à propos. L'action est complète, puisqu'ils sont hors de péril; et la mort de Séleucus m'a exempté de développer le secret du droit d'aînesse entre les deux frères, qui d'ailleurs n'eût jamais été croyable, ne pouvant être éclairci que par une bouche en qui l'on n'a pas vu assez de sincérité pour prendre aucune assurance sur son témoignage.

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                      | Pages. |
|------------------------------------------------------|--------|
| Vie de Pierre Corneille                              | . v    |
| Le Cid                                               | . 1    |
| Examen du Cid                                        | 92     |
| Vers de Corneille à l'occasion de la querelle du Cid | 98     |
| Horace                                               | 101    |
| Examen d'Horace                                      | 167    |
| Cinna                                                | 171    |
| Examen de Cinna                                      | 240    |
| Polyeucte                                            | 242    |
| Examen de Polyeucle                                  | 314    |
| La Mort de Pompée                                    | 318    |
| Examen de la Mort de Pompée                          | 383    |
| Le Menteur                                           | 386    |
| Examen du Menteur                                    | 468    |
| La Suite du Menteur                                  | 470    |
| Examen de la Suite du Menteur                        | 547    |
| Rodogune                                             |        |
| Ryaman de Rodogune                                   | RIB    |

FIN DR LA TABLE

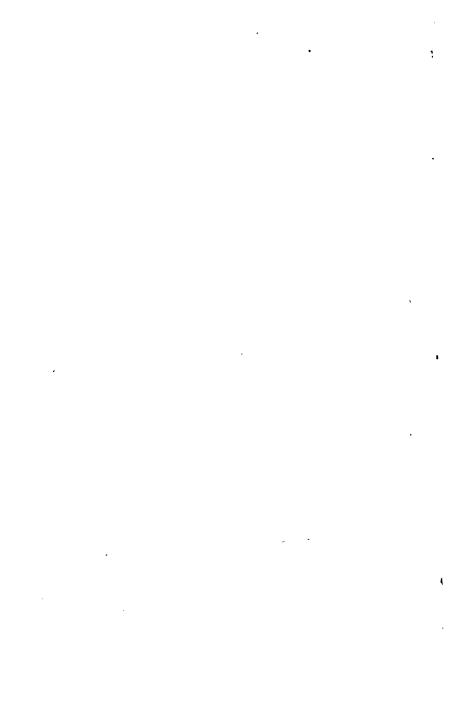

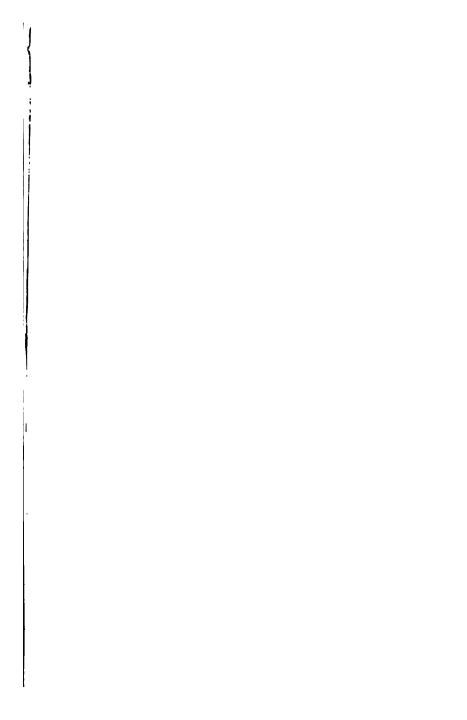





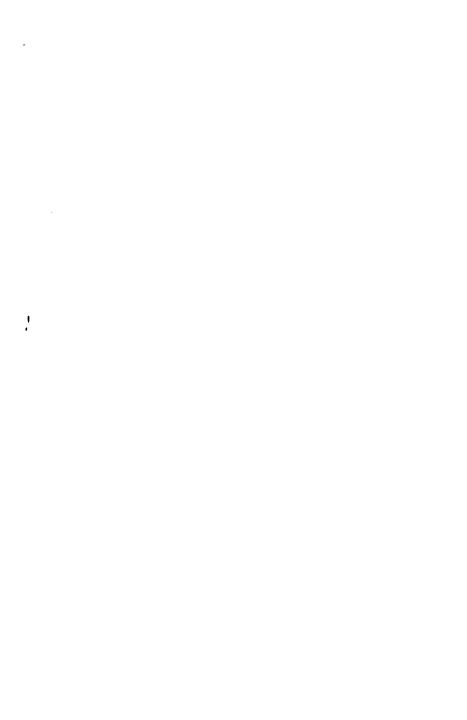

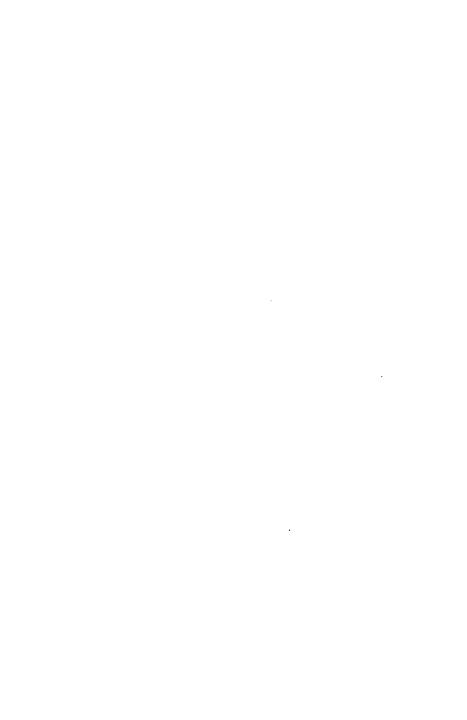

3 2044 050 827 773



AA 10-20:





AA

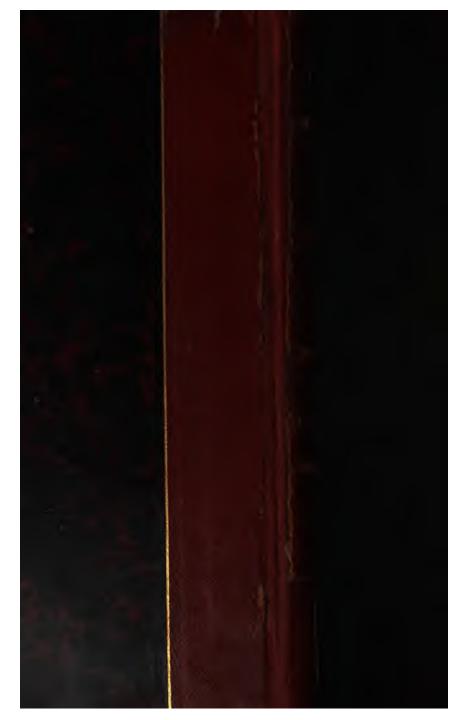